

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



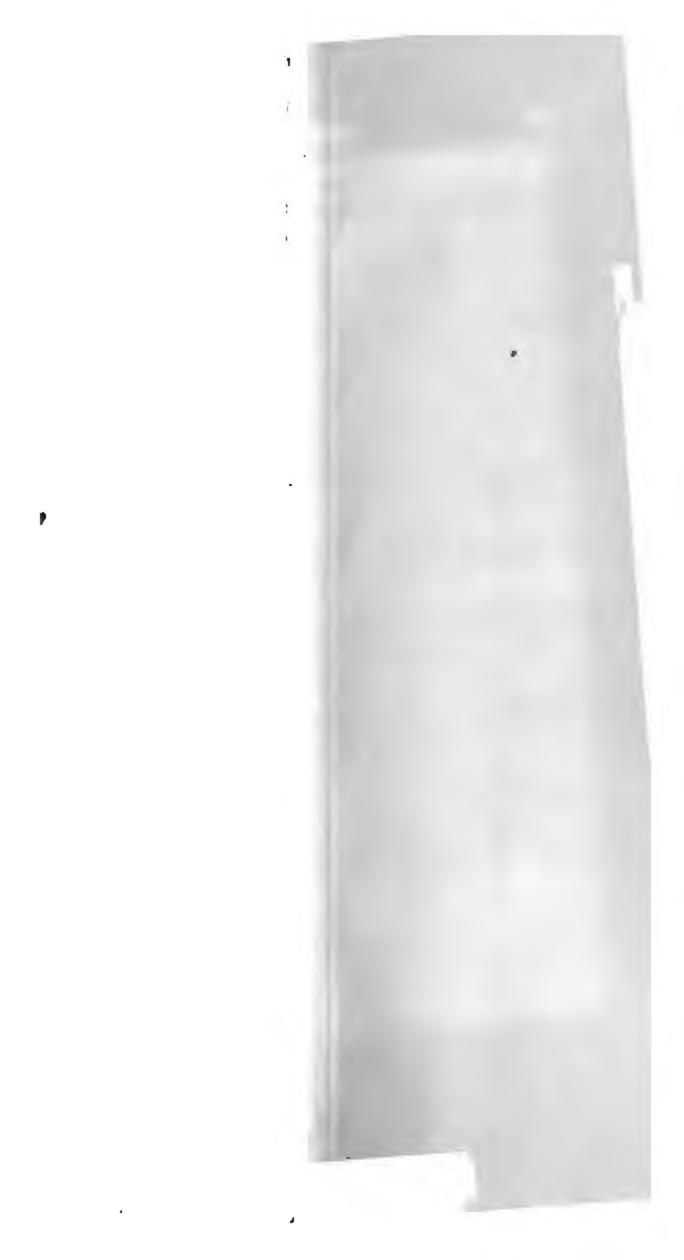



| • |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |



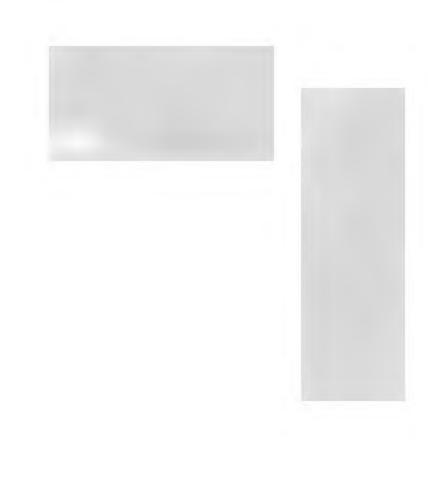

á

## L'IMPOT DU SANG

PARIS. - INPRIMERIE DE E. DONNAUD 9, EUR CASSETTE, 9.

## J.-FRANÇOIS D'HOZIER

# L'IMPOT DU SANG

OU

### LA NOBLESSE DE FRANCE

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

PUBLIÉ

#### PAR LOUIS PARIS

Sur le manuscrit unique de la Bibliothèque du Louvre brûlé dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, sous le règne de la Commune

## TOME DEUXIÈME

PREMIÈRE PARTIE

### **PARIS**

AU CABINET HISTORIQUE Et chez DUMOULIN
RUE DES GRANDS - AUGUSTINS 5, QUAI DES AUGUSTINS, 43

1875

3<sup>N</sup> 18

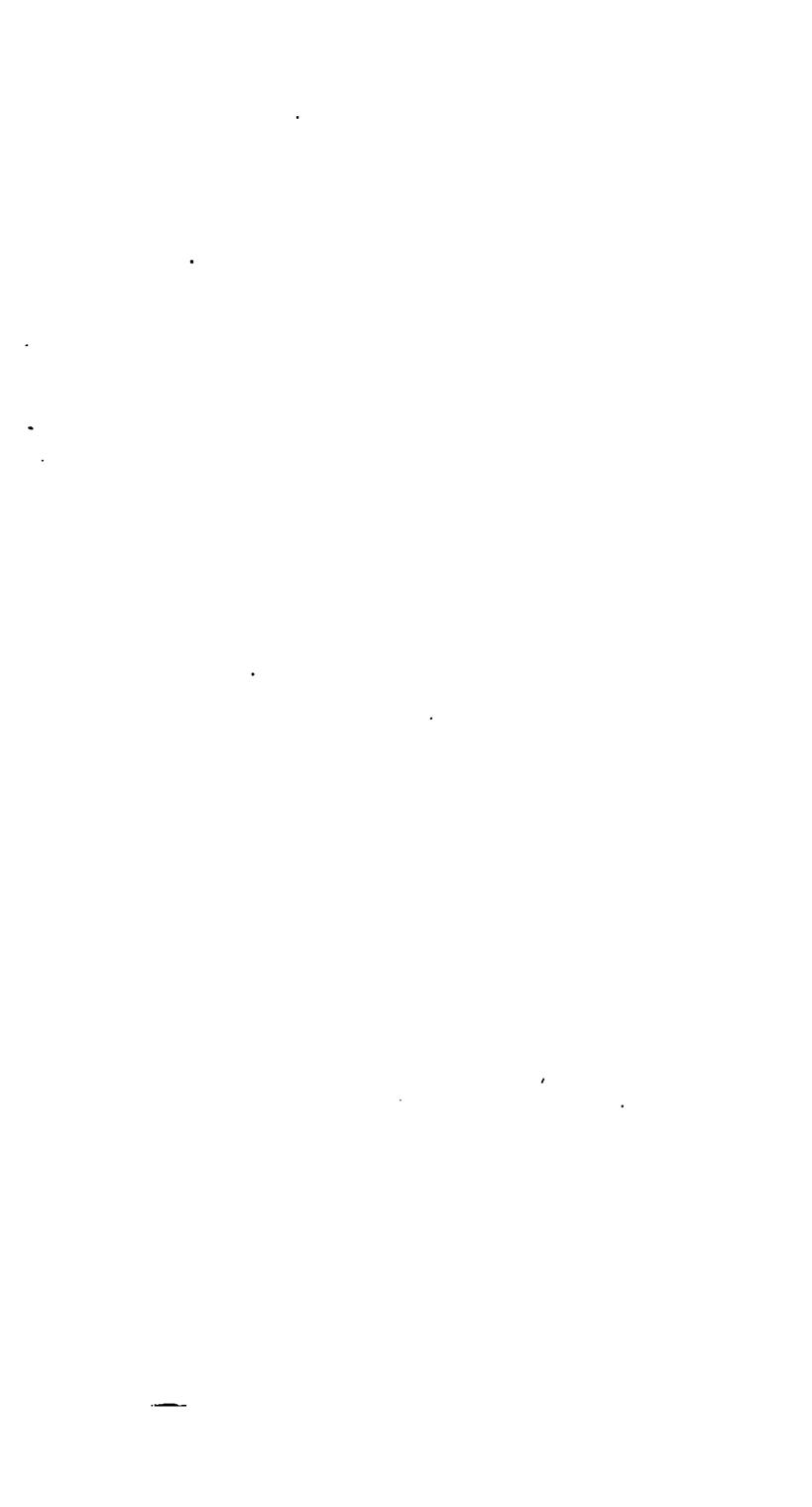

## L'IMPOT DU SANG

OU LA

## NOBLESSE DE FRANCE

#### SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

- 5305. FAUTRIÈRES (Pierre de), commandant le régiment de Lyonnois, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 5306. Fautrières (François de), son frère, tué dans les mêmes guerres.
- 5307. FAUTRIÈRES (Thibaud de), autre frère, tué à la tête du régiment de Dauphiné.
- 5308. FAUTRIÈRES (Philippe de), leur neveu, capitaine de grenadiers au même régiment, tué à la bataille de la Marsaille en 1693.
- 5309. FAUTRIÈRES (Claude de), autre frère, lieutenant dans le même régiment, tué à la même bataille.
- 5310. FAUTRIÈRES (Thibaud de), frère du précédent, capitaine au même régiment, tué à la bataille d'Hochstet.
- 5311. FAUTRIÈRES (Jean de), autre frère, capitaine au régiment de Lyonnois, tué au siège de Philisbourg, en 1688.

- 5312. FAUTRIÈRES (Charles de), autre frère, comma au régiment de Périgord, tué au passage de la Hogue.
- 5313. FAUTRIÈRES (Charles de), lieutenant au même ment, tué au même passage.

Le combat de la Hogue, où la flotte françoise fut battue et di sur les côtes de Bretagne et de Normandie, eut lieu le 29 mai elle étoit cependant commandée par Tourville, contre l'amiral dont la flotte était de quatre-vingt-huit vaisseaux contre qu quatre.

- 5314. FAUTRIÈRES (Claude-Marie, dit le comte de), frère, capitaine au régiment du Plessis-cavalerie, lieut de roy du Charolois et gouverneur de la ville de Chareçut quatre blessures dans une affaire en Piémont, en reconnoître des retranchements dont il se rendit malgré la supériorité des ennemis.
- 5345. FAUTRIÈRES (Louis-Marie), dit aussi le comte de leul du roy Louis XV et de la reine, son épouse, chevals Saint-Louis et mestre de camp de cavalerie, eut deux vaux tués sous lui à la bataille de Rosbach en 4737, et y plus de 30 coups de sabre et un coup de pistolet au épuisé par ses blessures, il resta longtemps confondu les morts, et fut enlevé ensuite par les Prussiens: on la plus de trente esquilles de la tête. Il reçut une pensiconsidération de ses blessures.

Cette famille, si cruellement éprouvée sous Louis XIV, était de gogne, et portoit : d'argent au sautoir de sable chargé de cinq co d'or.

- 5316. FAUZE (le s' de), capitaine au régiment de Chagne, blessé à la jambe à la bataille d'Hastembeck en 475
- 5317. Favas (le capitaine), mestre de camp, tué à la dé de Metz en 1552.
- 5318. Favas (le capitaine), lieutenant du seigneur de luc, fut l'un des quatre baron, compris dans la capitud du siège de Navarreins et qui furent tous massacrés

ordre du comte de Montgommery, chef des religionnaires, en 1569.

- 5319. Favencé (le s'), du comté de Neuschâtel, capitaine lieutenant de la compagnie d'Offry du régiment du jeune Stuppa, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 5320. Faverolles (Gilles de), seigneur de Bléré, capitaine aux gardes-françoises, puis mestre de camp au régiment de Picardie, tué à la défense de Pontoise en 1589 à l'âge de vingt-quatre ans.
- 5321. Fay (Thibault de), tué à la bataille d'Azincourt en 1115.
- 5312. FAY DE PEYRAUD (Jean de), tué au service du roy en 1595.
- 5323. FAY (Henry de), marquis de Peyraud et de Vezenobre, maréchal de camp et sénéchal de Beaucaire et de
  Nîmes, mort à Narbonne le 23 octobre 4637 d'un coup de
  mousquet qu'il reçut au bras droit le 29 septembre précédent au combat de Leucote.
- 5324. FAY DE PEYRAUD (François de), dit le chevalier de Périgny, capitaine au régiment de la Marche, tué au siège de Verue en 1705, faisant les fonctions de major de tranchée.
- 5325. FAY DE PEYRAUD (François de), seigneur de la Gibotière, chevalier de Saint-Louis, capitaine d'infanterie, puis major de Belle-Isle, en Bretagne, eut une jambe cassée à la bataille de Fleurus en 1690.
- 5326. FAY DE PEYRAUD (Pierre-Bazile de), chevalier de Saint-Louis, capitaine du régiment de royal-artillerie, blessé d'un éclat de bombe au siège de Fribourg en 1744.
- 5327. FAY-D'ATHIS (Claude du), marquis de Cély, chevalier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieu-

tenant général des armées du roy, blessé à la défense des lignes du pays de Vacs, reçut encore deux autres blessures à la bataille d'Almanza le 25 avril 1707, au gain de laquelle il eut beaucoup de part. Il mourut en 1738.

5328. FAY D'Issoudun (du), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Saint-Domingue sur le Portefaix, commandé par M. Tilly, le 7 octobre 1722.

FAY (du). V. de Cisternay du Fay.

Les familles du nom de du Fay sont nombreuses; la principale, celle des du Fay-Peyraud, marquis de la Tour-Maubourg, maison du Viva-rais, porte : de gueules à la bande d'or chargée d'une souine d'azur.—Les du Fay d'Athis sont de Champagne ; ils portent : d'argent semé de sleurs de lis de sable.

- 5329. FAYARD (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, major de vaisseau du roy, blessé au combat d'Ouëssant en 1678.
- 5330. FAYDEAU DU VAUGIENS, lieutenant de vaisseau du port de Brest, tué sur le Dauphin, commandé par M. de Rocque-feuil, le 14 mai 1707.
- 5331. FAYE (le seigneur de la), de Saintonge, blessé au combat de Saint-Jean-de-Luz en 1423.
- 5332. FAYE (le s' de la), capitaine au régiment de Champagne, blessé au siège de Lérida en 1646.
- 5333. FAYE (le s' de la), capitaine au régiment de Saluces, blessé à la bataile de Rosbach en 1757.
- 5334. Faye (le s' de la), cornette au régiment de Polycavalerie, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 5335. FAYE (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

Les de la Faye étoient sans doute de la famille de ce Jean-François Lériget de la Faye, colonel du régiment de Royal-comtois, secrétaire du cabinet du roi et mort à Gênes le 12 mai 1747.

- 5336. FAYEL (le seigneur de), tué en 1405, à l'entreprise du château de Mercq.
- 5337. FAYET (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Fleurus en 1690.
- 5338. FAYET (de), commissaire général d'artillerie du port de Rochefort, mort à Saint-Domingue le 12 août 1737.
- 5339. FAYET (le s' du), capitaine au régiment de Briqueville, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 5340. FAYET (de), capitaine de vaisseau et du port de la Rochelle, mort à Saint-Domingue le 12 août 1737.
- 5341. FAYET DE LA DEUZE (Jean-Baptiste-Jérôme du), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Condé-infanterie, blessé à l'épaule à la bataille de Minden en 1759.
- 5342. FAYETTE, capitaine du régiment de Champagne, blessé à mort à la bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.

Peut-être est-ce le même que le sieur de Fayet nº 5337 qui précède.

FAYETTE (de la). V. Motier de la Fayette.

- 5343. Payol (le s'), officier au régiment de Béarn, blessé au combat de Senef en 1674.
- 5344. FAYOLE (le s' de), blessé au siège de Granvelian en 1644. (Mercure de 1644.)
- 5345. FAYOLLE (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 5346. FAYOLLE Jean-Antoine de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au 3° régiment de chasseurs, blessé de trois coups de sabre dans un détachement, sous Louis XV.
- 5317. FAYOLLE (le s' de), capitaine, enseigne de la compagnie du seigneur de Randan, tué à la défense de Metz en 1552.

- 5348. Fayors (le s<sup>e</sup>), lieutenant au régiment de Royalvaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 5349. Fayon (Jacques de), baron de Montbrun et d'Olliers, capitaine au régiment d'Escars-cavalerie, tué à la bataille de Rosbach en 4757.
- 5350. Febre de Memarque (Jean-Baptiste), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn, puis au régiment d'Agenois, blessé à la bataille de Creweldt en 1758.
- 5351. Febrre (Adrien-Augustin le), capitaine d'infanterie, blessé à la bataille de Raucoux, où le maréchal de Saxe défit complétement les alliés en 1746.
- 5352. FEDEAU (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au combat de Valcour, sur les rives de la Meuse, en 4689. (V. Feydau, au cas que ce soit la même famille.)
- 5353. FAGELIN (le s<sup>r</sup>), du canton de Fribourg, lieutenant aux gardes-suisses, tué au combat d'Oudenarde en 4708.
- 5354. Fegelin de Seedozff (Antoine-Joseph), commandant la demi-compagnie de Forell au régiment de Pfeffer, blessé à la cuisse au siège de Lille en 4708.
- 5355. FEILLENS (Ami de), chevalier, seigneur de Feillens, capitaine au service du roy, tué à la bataille de Pavie en 1525.
- 5356. FEILLENS (Louis de), seigneur de Feillens, lieutenantcolonel du régiment de Condé, puis maréchal de camp, tué au combat de Fribourg en 4644.
- 5357. FEILLENS (Léonard de), son fils, seigneur de Feillens, blessé à la jambe au siège de Lérida en 1617.
- 5358. FEILLENS (Pierre de), fils du précédent, tué au siège de Landau, servant dans le régiment du Perche.
  - 5359. FEILLERS (Jacques-Joseph de), son autre fils, cheva-

lier de Saint-Louis et lieutenant 'de vaisseau, blessé à la tête d'un éclat de grenade au siège de Barcelone, servant à la tête des grenadiers de la marine, eut ensuite une jambe coupée à Beguié, près d'Alexandrie, en voulant sauver le vaisseau du roy l'Eole, et fut encore blessé à la tête au siège de Toulon.

- 5360. Fellon (Guillaume de), seigneur de Beaulieu, capitaine d'infanterie dans les guerres du comté Venaissin, fut tué au mois d'octobre 4562 à Mérindol, où il avoit été trattreusement invité d'entrer avec quelques autres capitaines catholiques.
- 5361. Felmon (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Piémont, tué en 1709 à la bataille de Malplaquet où il fit des prodiges de valeur.
- 5362. FELITSCHER (le s<sup>r</sup> de), major du régiment prince Lubomirsky au corps des Saxons, blessé à la jambe à la bataille de Minden en 4759.
- 5363. Félix Luxembourg (le s' de), capitaine de galère, fut blessé considérablement au combat des quinze galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne en 1638. (Mercure de cette année.)
- 5364. Félix de la Reynarde (le s<sup>r</sup> de), tué dans le combat d'une mousquetade. (Mercure de 1638.)

Félix est le nom de plusieurs familles : en Bretagne, en Provence et dans le Lyonnois.

5365. FELONNIÈRE (Jean de la), seigneur de Bolan et de Fossoy, comparut à l'appel des nobles du bailliage de Chateau-Thierry, pour le ban et arrière-ban des années 1634, 1636 et 1639; mais il fut exempté d'y servir à cause de son vieil âge et des blessures qu'il avoit reçues pour le service du roy; il mourut âgé d'environ 81 ans, le 5 janvier 1646.

5366. Femellon (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort d'une jambe emportée devant Alger, le 30 octobre 1682.

FENDILLES (de). Voy. Fontaines de Fendilles.

- 5367. Fems (Gabriel de), dit le chevalier de la Combe, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, obtint en 1766 une pension de 100 francs, en considération de la perte qu'il avoit faite d'un bras, dans la combat de la frégate la Maicieuse.
- 5368. Fenis-de-Suzauces (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Navarre, puis lieutenant de roy de la citadelle de Cambray, fut grièvement blessé à la défense de Cassel en 4764.

Bonne famille originaire du Limousin; les Fenis, dont d'Hozier a dressé la généalogie dans le II registre de l'Armorial général, ont possédé les seigneuries de Gouzon, du Theil, de la Combe, de la Prade et du Tourondel. On ne sait par quel bizarre caprice d'ambition et de vanité, un des derniers représentants de cette famille s'est produit sous la Restauration et le gouvernement de Juillet avec les titres de prince de Kohan-Rohan, duc de Soubise et de Ventadour, et à l'aide de titres prétendus clairs et qui l'étoient fort peu se donnoit pour l'ainé, chef de nom et d'armes de l'illustre maison dont il usurpoit le nom : ridicule prétention dont les tribunaux ont eu à s'occuper. — Les Fenis aujourd'hui survivants, complétement étrangers à cette folie, portent : d'azur au phénix d'or, sur un bûcher de gueules, regardant un soleil d'or à dextre.

- 5369. Fenouillac (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 5370. Féra (Léon de), seigneur de Rouville, capitaine au régiment des fuzeliers, depuis corps royal d'artillerie, blessé grièvement à la bataille de Fleurus en 1690, mourut le 28 novembre 1728.
- 5371. FÉRANT (le s'), lieutenant au régiment d'Aquitaine, blessé à la journée de Grebenstein, le 24 août 4762.
  - 5372. FERAPORTE (le s'), lieutenant de galère (neveu du

- bailly de Forbin), fut tué en 4638 au combat des quinze galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne. (Mercure de cette année).
- 5373. FERAUDIÈRE (la), capitaine au régiment de Languedoc, blessé au siège de Grave, le 46° ou le 47° d'octobre 1674.
- 5374. Ferchant (Jean), tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 5375. FERDIN (le s'), colonel d'un régiment de dragons anglois, tué à la bataille de la Marsaille en 4693.
- 5376. FERGEOL (Louis de), seigneur de Veillers, reçut un coup de feu à l'épaule droite à la bataille de Rocroy en 1643, où il servoit comme volontaire.
- 5377, Fermo (Suporoso de), blessé à la bataille de Marciano en 4554 (de Thou).
- 5378. Ferniour (le s' de), chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régiment du Piémont, mort à Mersbourg le 12 novembre 1747, des suites d'une blessure qu'il reçut à la bataille de Rosbach.
- 5379. Feron (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Montpellier en 4622.
- 5380. Feron (le s'), lieutenant au régiment de la marine, tué au siège de Taragone en 1644. (Mercure de cette année.)
- 5381. Feron (le s'), lieutenant au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 1674.
- 5382. Feronnière (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé au combat de Chiari en 1701.
- 5383. Feronnière (le s' de la), lieutenant au même régiment, tué au siège du château de Vinarque, en Espagne, en 1708.

- 5384. Ferracières (le s' de), maréchal de camp, blessé en 1643 dans la guerre d'Espagne. (Mercure de 1643.)
- 5385. Ferrage (le s'), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, tué au combat de Senef en 4674.
- 5386. Ferrière (le chevalier de), capitaine de brûlot du port de Brest, mort à Carthagène, commandant la marine, le 20 mai 1697.
- 5387. Ferragues (le s'de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 4673.
- 5388. Ferragues (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 5389. FERRAND (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Piémont, blessé au siège de Luxembourg en 1684.
- 5390. Ferrand (Michel-Isaac), chevalier de Saint-Louis, conseiller au parlement de Paris et précédemment sous-lieutenant aux gardes-françoises, perdit une jambe à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 5391. FERRAND (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, premier capitaine au régiment de Béarn, avec rang de lieutenant-colonel, blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 5392. Ferrand (le s') de la Caussade, capitaine au régiment de Normandie, grièvement blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

Depuis major commandant de Valenciennes, il servit depuis avec la plus grande distinction sous Dumouriez et dans les guerres de la République; arrêté comme noble, il dut sa liberté au 9 thermidor; depuis préset de la Meuse-Inférieure. Il est mort à la Planchette, près Paris, en 1805; — on a de lui : Précis de la désense de Valenciennes.

- 5393. Ferrant (le s'), lieutenant au régiment de Guyenne, tué à l'affaire de l'Assiette en 4747.
  - 5394. FERRIER (le s' du), chevalier de Saint-Louis, lieute-

mnt-colonel du régiment royal des vaisseaux, tué au combat de Turin en 4706.

Il y a en Provence une samille de ce nom, qui sut anoblie en 1475 par le roi René, et qui a donné des officiers distingués: d'or à cinq écusso de gueules, pasés 2, 2 et 1.

- 5395. Ferrière (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment suisse de Bettens, tué à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 5396. Ferrière (le comte de), du port de Dunkerque, capitaine de vaisseau, mort de ses blessures sur l'Amphitrite, le... aoust 4704.
- 5397. Ferrière (le chevalier de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 5398. Ferrière (Etienne de la), tué au siége de Montreuil (il étoit frère de Jean de la Ferrière), vidame de Chartres, mort en 1585.
- 5399. FERRIÈRE (la), lieutenant-colonel du régiment de Vermandois, blessé à la main d'un coup de mousquet le 1<sup>er</sup> juillet 4690, à la bataille de Fleurus.
- 5400. Ferrière (Charles-Maurice de la), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, lieutenant-colonel du régiment de Vermandois, puis commandant à Belle-Isle, mourut en 4708 criblé de blessures.
- 5404. Ferrière (Pierre-Auguste de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, puis dans celui de l'Île-de-France, blessé au siège de Prague en 4642.
- 5402. Ferrière (le s<sup>r</sup> de la ), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Guastalla en 4734.
- 5403. Ferrière (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, tué à la bataille de Clostercamps en 4760.

Plusieurs familles ayant droit à la noblesse portent ce nom. — Il s'en trouve en Normandie, en Bretagne et ailleurs encore.

- 5404. FERRIÈRES (Raoul de), tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 5405. Ferrières (le seigneur de), lieutenant de la cornette de René d'Anglure de Givry, tué en 4553 dans un combat contre les impériaux, près Valenciennes (de Thou).
- 5406. FERRIÈRES (M... de), de Sauvebeuf, officier distingué (dit le *Mercure* de 1638), fut blessé au siége de Poligny en cette même année.
- 5407. Ferrières (N... de), marquis de Sauvebeuf, colonel du régiment de Dauphin-dragons, blessé d'un coup de mousquet dans la gorge, en Hollande, en 4672, servant alors comme cadet dans les gardes du corps, fut tué à la bataille de Consarbrück en 4675 (V. de Sauvebeuf).

Les Ferrières-Sauvebeuf, de l'Auvergne, dont l'un des derniers rejetons s'est éteint misérablement en Champagne, au commencement de ce siècle, avoient longtemps occupé une haute position dans le Midi et portoient : de gueules au pal d'argent à la bordure denticulée du même.

- 5408. Ferron (Claude), porte-enseigne des carabiniers, blessé à la bataille de Creweldt en 1758.
- 5409. Ferron de Ferronnais (François), seigneur de Belleval, tué au service du roy en 1570.
- 5410. Ferron du Kengo (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, tué sur *l'Amphion* qu'il commandoit dans le combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 1779.
- 5411. Ferron (le s<sup>r</sup> le), chevalier de Saint-Louis, sous-aidemajor des gardes-françoises, fut grièvement blessé au bombardement de Bruxelles, sous Louis XIV.
- 5412. Ferron (le chevalier le), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Tournay en 1745, fut tué au siège de Bruxelles en 1746.

Ferron de la Ferronnais, famille noble et ancienne de Bretagne, a donné son nom à la terre de la Ferronnais, située près de Dinan, en Bretagne: l'histoire de cette province fait mention de cette famille dès l'an 1118. Elle a produit plusieurs grands capitaines et des chevaliers de l'ordre. — D'azur à six billettes d'argent au chef cousu de gueules chargé de trois annelets du sec. Devise: In hoc ferro vinces.

- 5413. Ferré (Jean de la), tué à la bataille de Saint-Denis en 1567.
- 5414. Ferré (le s' de la), enseigne de M. de Bonouvrier, fut blessé au siège d'Issoire en 1577, servant dans le parti du roy.
- 5415. Ferré (le marquis de la), blessé à la tête au combat d'Altenheim en 1675.
- 5416. FERTÉ (la), dit le chevalier de Senneterre, tué d'un boulet de canon au siége de Lamothe en 1634, au moment où, à l'ombre de quelques arbres et dans un jour de repos, il dinoit en compagnie de gentilshommes de son âge.
- 5417. Ferté-Senneterre (le marquis de la), combattant en vaillant soldat et brave capitaine, fut blessé de deux coups de pistolet et de trois coups d'épée et eut son cheval tué sous lui à la bataille de Rocroy en 1613, où il se mêla si avant parmi les ennemis qu'il fut prisonnier quelque temps, puis bientôt délivré par le gain de la bataille à laquelle il contribua beaucoup. (Mercure de 1613.)
- 5418. Ferté (de la), lieutenant au régiment d'Anjou, tué au siège de Mayence en septembre 1689.
- 5419. Ferté (la), capitaine au régiment de Cambrésis, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 5420. Ferté-Senneterre (Henry-François, duc de la), fils du marquis dont la notice précède, prit part au passage du Rhin et à la prise de Maëstrick (1672-1673); colonel d'infanterie, on le retrouve au siège de Fribourg où, sous les ordres

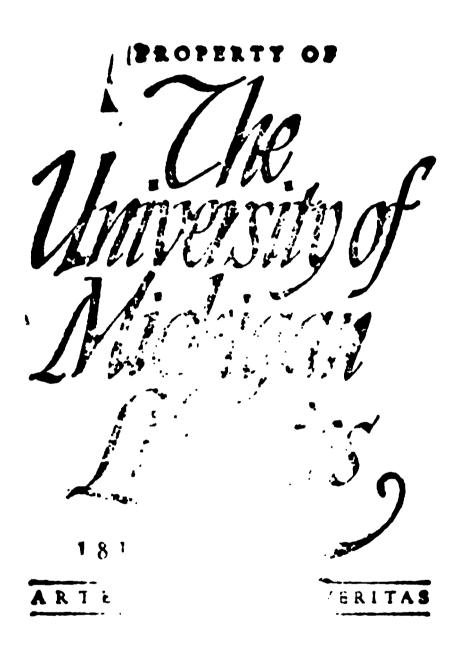

- 5429. Procest (Charles de), son file, seigneur de Mentainville, capitaine de cavalerie au régiment de Picardie, blessé de deux coups de mousquet sous Louis XIV, en repeussant un parti ennemi près de Menin.
- 5430. FEUILLADE (le s' de la), sous-lieutenant de grenadiers su régiment de Béarn, blessé aux batailles de Clostercamps et Johansberg en 4760 et 4762.

FEUILLANS (de). V. Defeuillans.

- 5434. FEULOLES (le seigneur de), tué à la bataille d'Azinourt en 4445.
- 5432. Feuquitats (le s' de), sous-lieutenant aux gardesfrançoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 4678.
- 5433. FEUQUIÈRES (le s' de) fils, blessé en 4638 au siège de Poligny, en Franche-Comté. (Mercure de 4638.)

Famille de Picardie : d'or au maillet de gueules couronné du même.

Voy. Pas de Feuquières.

- 5434. FEVRE (le s' le), sous-lieutenant commandant des grenadiers au régiment de Toloze, blessé dans les tranchées de Namur le 4 juin 1692, pendant le siège de cette ville par Vauban.
- 5435. Fevre de la Boiserie (Philippe le), tué au slége de Saint-Audemer (l'on présume que ce fut sous Henry IV).
- 5436. Fevre de Caumartin (Méry le), chevalier de Malte, tué au siège de Candie en 1669.
- 5437. Fèvre (le), officier d'artillerie, tué au siège de Grave le... octobre 1674.
- 5438. Fèvre de Caumartin (Henry-Louis le), marquis de Cailly, capitaine au régiment royal de Roussillon-cavalerie, fut tué au combat de Turin en 1706.

5439. France de Caumartin (Félix le), chevalier de Malte, tué aussi à l'armée sous Louis XIV.

Les Lesèvre-Caumartin (Champagne, Picardie, Ile-de-France), maison éteinte en 1803, portoient : d'azur à cinq triangles d'argent.

- 5440. Fevrer, lieutenant de vaisseau du port des colonies, mort à Léogane le 8 juin 1720.
- 5441. FEYDEAU (Antoine), tué au siège de Montauban, sous Louis XIII.
- 5442. FEYDEAU (Pierre-Nicolas), lieutenant de vaisseau, tué au service sur mer en 4707. (V. Feydeau, peut-être de la même famille.)

Ges Feydeau étoient sans doute de la famille de Feydeau, marquis de Brou, l'habile intendant de Bourgogne, qui a donné son nom à l'ancien théâtre de l'Opéra-Comique et qui portoit : d'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles de même.

- 5443. Feyrac (le chevalier de), lieutenant du régiment Dauphin, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 5444. Fier Gérard d'Ouesseau, maréchal des logis, enseigne de vaisseau du'port de Brest, tué sur le Neptune, le 25 octobre 4747.
- 5445. Fieres (le seigneur de) et son fils, tués à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5446. Fielmont (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, blessé au siége de Mons en 1691.
- 5447. FIENNES (Enguerrand de), tué au siège d'Acre en 1191.
- 5448. Fiennes (Collart de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5449. Fierville (le chevalier de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Creweldt en 1758.
  - 5450. Firsque (Scipion de), comte de Lavagne, de Saint-

Valentin et de Calestan, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de ses galères, chevalier d'honneur de la reine et ambassadeur près l'empereur Maximilien, reçut deux blessures en allant reconnoître par mer la ville de la Rochelle en 1572; il mourut en 1598.

- 5451. Fiesque (François de), comte de Lavagne et de Bressuire, mestre de camp d'un régiment, tué au siège de Montanhan en 4621.
- 5152. Fiesque (Jean-Louis de), chevalier de Malte, tué au siège de Mardick en 1646.

Les Fiesque (Fieschi, au singulier Fiesco), nom de l'une des quatre principales samilles de Gênes et certainement l'une des plus anciennes d'Italie, s'allièrent à la plupart des maisons royales de l'Europe; leurs services en France datent surtout du bannissement des Fiesques de la République de Gênes, après la mort du célèbre conspirateur de ce nom, en 1547.

- 5453. FIEUX DE MONTAUNET, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées et gouverneur de Mont-Dauphin, eut son chapeau emporté et la peau du crâne enlevée d'un coup de canon au siège de Barcelone en 4697, et mourut en 4706 d'un coup de feu dans le corps qu'il reçut devant le Montjouy, en faisant pour la deuxième fois le siège de Barcelone : il avoit toujours servi dans le génie.
- 5454. Figan (le s' de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Maëstrick en 1673.
- 5455. Figrac (de), lieutenant au régiment du Maine, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 5456. Figrac (le s' de), capitaine, puis aide-major au régiment de Champagne, blessé aux batailles de Fleurus et de Steinkerque en 4690 et 4692.

- 5457. Figurares (le seigneur de), major du régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 4573.
- 5458. FILHET DE LA CURÉE (Gilbert), seigneur de la Curée, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, maréchal de ses camps et armées, capitaine lieutenant de 200 chevau-légers de sa garde, et mestre de camp de la cavalerie légère de France, blessé d'un coup d'arquebuse au bras au combat de Crépy en 4594; mourut le 3 septembre 4633.
- 5459. FILICAMP (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Normandie, blessé au siège de Grave en 4674.
- 5460. Filion, capitaine au régiment de Saint-Mauris, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 1690.
- 5461. FILLESIN (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, tué au siège de Maëstrick en 1673.
- 5462. FILLEY (Pierre-de), chevalier de Saint-Louis, ingénieur et maréchal de camp, tué au siège de Nice, sous Louis XIV.
- 5463. FILLEY (Pierre de), chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, blessé au siège de la citadelle de Tournay et du fort Frédéric-Henry, le fut encore d'un éclat de bombe entre les deux jambes au siège de Maëstrick, sous Louis XV.
- 5464. FILLIÈRE (le s' de la), chevalier de Saint-Louis et capitaire de vaisseau, reçut trois blessures dans le combat naval du mois de mai 4776, livré aux Anglois vers l'isle d'Oléron; il étoit alors capitaine en deuxième sur le vaisseau l'Aquilon.

- 5465. Fus-du-Roy (c'est ainsi que s'expriment, les Annales d'Aquitaine), tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 5165. Filtz (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis et lieutenant, blessé aux batailles de Fleurus et de Nerwinde en 1690 et 1693.
- 5467. Filtz (le chevalier de), lieutenant au régiment d'Enghein, blessé à la bataille de Minden en 1759.

FIMARCON. Voy. Cassagnet.

5168. Fin (Jacques de la), seigneur de la Nocle, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, premier chambellan du duc d'Alençon, gouverneur de Touraine et de Langay-sur-Marne, dont il soutint le siége en 4590 et où il fut blessé.

Lafin, seigneur de Beauvais-la-Nocle, gentilhomme de Nivernais, joua un rôle important sous Charles IX, Ilenri III et Henri IV. Voir notamment les Memoires du duc de Nevers.

- 5169. Finer (le capitaine Jean-Jacques), officier suisse au service du roy, fut tué au combat de Marciano en 1541.
- 5470. Finiels (le s'), protestant, d'abord du parti des Camisards, s'érigea ensuite persécuteur de ceux de sa religion, et le maréchal de Montrevel lui donna un brevet de capitaine et une compagnie de volontaires: il fut tué en 1703 dans une embuscade de Camisards.
- 5471. Firmin (le s'), lieutenant au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 1737, paroît être le même que le sieur Firmy, ainsi dénommé parmi les lieutenants du même régiment, qui périrent en 1759 dans le combat naval du maréchal de Conslans livré aux Anglois, à la hauteur de Bellisle.

- 5472. Fischer (Antoine), officier de Berne, tué dans l'armée du roy, au combat de la Bicoque en 1522.
- 5473. Fischer (N...), chevalier de Saint-Louis et lieutenant aux gardes-suisses, blessé à la bataille de Fleurus en 1690.
- 5474. Fiscle (de), lieutenant au régiment des gardessuisses, eut le visage et les bras brûlés à la bataille de Fleurus le 4<sup>er</sup> juillet 1690.
- 5475. Fisson (Renault), lieutenant aux gardes du roy sous, Henry III, mourut au siège de Livron, en Dauphiné.
- 5476. FISTOLE (le s' de la), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Fribourg en 1713.
- 5477. FITTE (Gédéon de), seigneur de Chantonville, de Boiteau et de Baudicourt, capitaine de cavalerie au régiment de la Rabière et lieutenant de la Louveterie du roy, tué au siège de Lille en 1708.
- 5478. Fitte (Barthélemy de), chevalier de Saint-Louis, capitaine, puis major du roy au régiment de Berry-infanterie, eut en 4742 deux doigts gelés à la retraite de Prague, et fut blessé aux batailles de Dettingen, de Fontenoy et de Rosbach en 1743, 4745, 4757.
- 5479. FITTE DE PELLEPORT (N... de la), exempt des gardes du corps et gouverneur de Péguny, en Languedoc, tué au combat de Leuze en 1691.
- 5480. FITTE (N... de la), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Landau en 4743.
- 5484. FITTE (Jean de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal, puis dans celui de la Brie au siège du fort Saint-Philippe en 1756, obtint en 1779 une pension de retraite de 1,000 livres.

- 5482. FITTE (N... de la), capitaine au régiment de Rochefort, fut blessé au même siége, d'une pierre à la poitrine.
- 5483. Fitte (N... de la), cornette au régiment de Moutier, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 5484 Fitte (le chevalier de la), lieutenant au même régiment, blessé à la même bataille.

Nota. Dans un arrêt du Conseil qu'obtint sur sa noblesse Pierre de la Fitte-de-Pelleport, le 12 février 1665, il est dit que plusieurs de ses antérieurs avoient été tués ou estropiés au service; l'on n'a pu se procurer d'autres détails. — Cependant il nous faut ajouter qu'il y a une famille du nom de la Fitte dans le Gers, originaire de Bretagne et qui porte : d'argent à une branche de myrthe de sinople en pal.

5185. Fitz-Gerald-Geraldin (Maurice), chevalier de Saint-Louis, commandant du régiment irlandois de Bulkeley, fut dangereusement blessé à la bataille de Laufeld, en 1747 du même coup de feu qui tua son fils à ses côtés.

Ancienne maison d'Irlande dont l'arbre généalogique remonte au règne d'Edouard le Consesseur : — d'hermine au jautoir de gueules.

6486. Fitz-James (Jacques), duc de Berwick et de Fitz-James de Liria et de Xérica, au royaume de Valence, pair et maréchal de France, pair d'Angleterre, chevalier des ordres du roy, de ceux de la Jarretière et de la Toison-d'Or, grand d'Espagne, gouverneur du Limousin et commandant en Guyenne, fut tué d'un coup de canon au siège de Philisbourg en 1734.

ell monta à cheval vers les sept heures, accompagné de Milord Edouard son fils, de Milord Clare et de plusieurs officiers. Il fut à la tranchée, et de là à l'endroit qui causoit un différend entre les deux ingénieurs. On cut beau lui représenter le danger auquel il s'exposoit, vu le grand seu des assiégés, son intrépidité l'emporta. C'est là qu'il sut tué d'un coup de canon entre Milord Edouard et le duc de Duras : le premier sut couvert du sang de son père, et le dernier sut blessé par le piquet d'un gabion que le boulet avoit percé. » (Mém. de Mil., duc de Berwik.)

5487. Fizicat (Michel de), seigneur de Beauregard, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre brigadier de ses armées, lieutenant-colonel du régiment Dauphin et gouverneur de Villefranche, en Roussillon, reçut quatre coups de mousquet au siège de Rethel et fut blessé aussi d'un coup de canon à celui d'Inglesniel, ce qui l'obligea à se faire trépauer : il mourut à Perpignan le 11 août 1684.

- 5488. Flacourt (le s' de), capitaine du régiment de Piémont, blessé à la bataille de Luzara, le 15 août 1702.
  - « Les troupes du prince Eugène s'attribuèrent alors la victoire : mais le régiment de Piémont eut l'honneur de coucher sur le champ de bataille, et le lendemain nos troupes s'emparèrent de Luzara dont le roy avoit voulu se rendre maître sachant que tous les magasins de l'ennemi s'y trouvoient. » (Hist. du rég. de Piémont.)
- 5189. FLAHAULT (Jérôme-François de), seigneur de la Billarderie, chevalier, grand-croix de l'ordre royal militaire de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Saint-Quentin, fut blessé au bras à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 5490. Flahault (César-Charles de), seigneur de la Billarderie, chevalier, commandeur dudit ordre militaire de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps, maréchal de camp et gouverneur de Saint-Venant, fut blessé aussi à la même bataille.

Maison de Picardie qui possédoit dès la fin du XVI siècle, la seigneurie de la Billarderie, en Boulonnois, et reçut le titre de Comté à la fin du dernier siècle, a fourni plusieurs officiers distingués et des célébrités de plus d'un genre : d'argent à trois merlettes de sable.

- 5491. Flamenc (Raoul de), seigneur de Cany, tué à la bataille de Courtray en 4302.
- 5492. Flamenc (Jean le), dit Baudran, tué à la bataille de Nicopolis en 4396.
- 5493. Flamenc (Jean le), son frère, tué à la même bataille.

Les Flamenc, grande famille de Normandie, seigneurs de Cany, Varennes et autres lieux, qui s'éteignit en la personne d'Aubert le Flamenc, seigneur de Cany, qui épousa en 1389 Marie d'Enghien : de laquelle, dix-sept ans après son mariage, le duc d'Orléans eut Jean d'Orléans, comte de Dunois, dont sont issus les ducs de Longueville.

- 5494. Flamenville (le s' de), officier au régiment de Piémont, blessé à la bataille de la Marphée en 1641.
- 5495. Flandres (Philippe, comte de), tué au siège d'Acre en 1191.
- 5496. Flandres, de Nevers et de Rethel (Louis, comte de), pair de France, tué à la bataille de Crécy en 1346.
- 5497. Flandres, de Nevers et de Rethel (Louis, comte de), son fils, pair de France, grièvement blessé à la même bataille, mourut le 30 janvier 1383.
- 5498. Flandres (Louis, bâtard de), dit le Haze, tué à la bataille de Nicopolis en 1396.
- 5499. Flandres (Raul ou Raoul de), chevalier, fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

Nous ne doutons pas qu'on ne puisse augmenter cette liste des princes de la maison de Flandres, tués ou blessés au service de France.

- 5500. Flantin (le s<sup>r</sup>), officier de Cipayes, blessé sur *le* Sphynx, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, le 20 juin 1783, contre l'amiral Hugues.
- 5504 Flaquet (le s'), lieutenant d'infanterie, tué au siège de Philisbourg en 4734.
- 5502. Flavigny (Balthasar de), seigneur de Malaise et de Chambry, commandant pour le roy à Nêle, et lieutenant de la compagnie des hommes d'armes de M. d'Haraucourt, tué su siège de Rouen en 4592.
  - 5503. Flavigny (Valentin de), seigneur de Chambry et de

- Malaise, capitaine au régiment de Manicamp-cavalerie, tué au combat d'Etampes en 4652.
- 5504. Flavingy (le s' Louis de), enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Consarbrick en 1675.
- 5505. Flavigny (Jean de), lieutenant au même régiment, tué au combat de Senef en 4674.
- 8506. FLAVIGNY DE RENAUSART (N... de), son frère, enseigne au même régiment, fut tué à la bataille de Cassel en 1677, enveloppé dans son drapeau qu'il ne voulut jamais rendre; le roy, ayant appris sa mort, dit: J'ai encoré perdu un Renausart qui est mort comme un César.
- 5507. Flavigny (N... de), autre frère, pareillement enseigne aux gardes, mourut à Paris des blessures qu'il reçut au combat de Valcour en 1689.
- 5308. FLAVIGNY (Louis-Agathon, comte de), chevalier, grandcroix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine lieutenant des gendarmes d'Aquitaine, puis lieutenant général des armées du roy et ministre plénipotentiaire à la cour de Parme, fut blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 5509. Flavigny (le s' de), lieutenant au régiment d'Argentré, blessé à la journée du 43 août 4762.
- E510. Flavigny de la Chaniay (Louis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé aux batailles de Rosbach et de Berghen en 1757 et 1759.

Il existoit trois samilles de ce nom de Flavigny, deux en Picardie, dont l'une anoblie par lettres de Henry III en 1586, la troisième dans le Cambrésis. — Elles portoient toutes trois pour armes : un champ, échiqueté avec quelques variations dans les émaux ou dans les pièces accessoires. — Il y a des représentants. (Ann. de la noblesse, 1849-50.)

5511. Flessan (le capitaine de), au régiment de Picardie et mestre de camp, tué au siège d'Amiens en 1597.

- 5512. Fleurat (le s'de), capitaine au régiment de Piémont, blessé en 1672 à l'attaque des retranchements des ennemis devant Woërden, le fut encore au siège de Maëstrick en 1676 et mourut peu de jours après.
- 5513. Fleure (le s' de la), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Luxembourg en 1684.
- 5514. Fleury (le s'de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé au siège de Douay en 1710.
- 5515. FLEURY (le marquis de), mestre de camp du régiment de Fleury-cavalerie, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

Dans sa lettre datée du camp de Selingenstatt le 29 juin 1743, M. de Noailles rendant compte au roi de cette affaire de Dettingen s'exprime ainsi: « Cette action qui est plutôt un combat qu'une bataille a été très-vive. On n'exagèrera point quand on dira avant tout que les vieux officiers n'ont jamais vu un seu si considérable ni si suivi... je crois la perte plus grande du côté des ennemis que du nôtre par l'esset de notre artillerie qui a été très-bien servie. On la sait monter aux environs de 5,000 hommes tant tués que blessés, et la nôtre ne va guère qu'autour de 2,000, » mais il y a un grand nombre d'officiers tués ou blessés dont je suis sâché: et de marque, M. le marquis de Fleury y a été également tué...

- 5516. FLOBERT (le s'), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy en 4759, et commandant les troupes de débarquement, fut blessé d'un coup de feu à la jambe à l'attaque de Karickfergus, en Islande, le 21 février 1760, il mourut en 476...
- 5517. FLOCELLIÈRE (de la), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Martinique sur... le 14 mai 1700.
- 5518. FLOGRAT (le capitaine), vaillant chef d'une des compa-Smies du régiment de feu comte de Brissac (aux termes de l'Histoire des troubles, imprimée à Bâle en 1578, livre VII, Pages 232 et 223), fut tué au siège de Niort en 1569.

- 5519. FLOQUES ET D'AVRECHER (Robert de), dit *Floquet*, chevalier, conseiller, chambellan ordinaire du roy, maréchal héréditaire de Normandie, gouverneur et bailly de Conches, d'Evreux et de Honsleur, tué à la bataille de Montlhéry en 1465.
- 5520. Florent (Paul de), seigneur de St-Estève, d'abord mousquetaire de la garde du roy, puis capitaine au régiment de Varenne-cavalerie, sut blessé à la gorge d'un coup de seu au combat de Sintzheim en 1674: Turenne contre les Impériaux.
- 5521. Florent (Claude de), son frère, capitaine au régiment de Rouërgue, tué au combat d'Altenheim en 1675.
- 5522. Florichel (le s<sup>r</sup>), lieutenant aux-gardes-suisses, tué à la bataille de Senef en 4674.
- 5523. Floridor, lieutenant au régiment de Clérembault, blessé à Staffarde le 48 août 4690.
- 5524. Florin de la Boissière (le s'), capitaine au régiment de Rouërgue, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 5525. Floris (le s<sup>r</sup> de), commandant de bataillon au régiment de Champagne, tué au siège de Fauconnier en 4674.
- 5526. Flotte (Pierre), seigneur de Revel, chevalier, chancelier de France sous Philippe le Bel, tué à la bataille de Courtray en 1302.

Il joua un grand rôle dans la lutte des princes contre la papauté, et fut envoyé à Rome en 1297 avec le duc de Bourgogne et le comte de Saint-Paul pour la canonisation de Saint-Louis : plus tard ayant suivi l'armée françoise qui marchoit contre les Flamands, il périt à la désastreuse bataille de Courtray en compagnie de toute la chevalerie de France.

- 5527. FLOTTE (Antoine, dit le Floton), chevalier, seigneur de Revel, mort à la bataille de Rosbecque en 1382.
- 5528. FLOTTE (Jean-Augustin de), capitaine au régiment de Soissonnois, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Fleurus en 4690.

- TLOTTE (de), enseigne de vaisseau du port de Toulon, mort à la Havanne sur l'Oriflamme, commandé par M. Pollas, le 8 juin 4762.
- 5530. Flotte (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Berg-op-Zoom en 1747, le fut encore à la bataille de Clostercamps en 1760.

Il y avoit en Provence comme en Dauphiné plusieurs familles de ce nom avec des armes différentes et dont plusieurs ont encore leurs représentants.

5531. FLOYD (Charles-Augustin, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, sous-aide-major, puis capitaine au régiment de la reine-infanterie, ensuite major du port Louis et de l'Orient, fut blessé en 4758 à l'affaire de Carillon, en Canada.

Famille d'origine angloise du Devonshire, en Bretagne, où elle a ses représentants.

- 5532. Flume (Jean du), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 5533. Focas (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Bouzols, depuis Guyenne; ayant été détaché avec des hommes pour la garde d'un château lors du siège de Fribourg en 4744, il fut forcé et tué après avoir soutenu pendant longtemps l'effort des ennemis.
- 5534. Fock (Charles-Gustave de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel et ancien premier capitaine commandant au régiment royal-Suédois, obtint en 4753 une pension de 500 fr., motivée sur ses services et sur les blessures qu'il avoit reçues au siége d'Harbourg.
- 5535. Fœris (le s' de), capitaine au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Fecson (de). V. de Fovien.

- 5536. Foisse (le chevalier de), lieutenant de carabiniers, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 6537. Foissy (le seigneur de), colonel de vingt-deux enseignes de guides-pied, tué d'une arquebusade au siège de Vézelay en 4569, servant dans le parti catholique.
- 5538. Foissy (Henry de), seigneur de Crenay, homme d'armes des ordonnances du roy, fut tué à l'âge de quatre-vingts ans d'un coup de canon qui lui emporta la tête, sur les remparts de la ville de Saint-Dizier lorsqu'elle fut assiégée par l'empereur Charles V en 4544. (V. de Crenay, si cette mention concerne cette famille.)
- 5539. Foix (Gaston de), duc de Nemours, pair de France, comte d'Etampes et de Beaufort, vicomte de Narbonne, chevalier de l'ordre du roy, généralissime de ses armées en Italie, gouverneur de Dauphiné, puis du Milanois, appelé la Foudre d'Italie à raison de ses grands exploits, donna les plus grandes preuves de valeur à la bataille de Ravenne, qu'il gagna; ce prince étant tombé de son cheval qui avoit eu les jarrets coupés, il combattit à pied et fit avec sa seule épée plus d'exploits que jamais héros n'en fit avant lui : enfin il reçut tant de coups qu'il en avoit quatorze ou quinze dans le visage seulement; il mourut enseveli dans sa victoire le 44 août 4542.
- 5540. Forx (Odet, comte de), de Rethel, de Cominges et de Beaufort, seigneur d'Orval et de l'Esparre, vicomte de Fronsac, de Lautrec, de Villemer et de Barbazan, maréchal de France, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouverneur de Milan et de Languedoc, amiral et gouverneur de Guyenne, sénéchal et gouverneur d'Aquitaine, blessé à la cuisse en 1507 à la défaite des Génois, reçut vingt blessures à la bataille de Ravenne en 1512, où il fut laissé comme mort sur le champ de bataille. Il mourut de

maladre au siège de Naples en 4528, avec la réputation d'un des plus grands hommes de guerre de son siècle.

- 5544. For (André de), seigneur de l'Esparre, comte de Montfort, vicomte de Villemer et de Castillon, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans, capitaine de cent lances de ses ordonnances et sous-lieutenant général en Guyenne, perdit la vue par la quantité de coups de massue qu'il reçut sur son casque à la bataille qu'il livra aux Espagnols près de Pampelune, et mourut en 1547.
- 5542. Foix (Thomas de), vicomte de Lescun, comte de Lech et de Beaufort, maréchal de France, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cent lances de ses ordonnances et sous-lieutenant général dans le Milanois, blessé au visage en 4522 au combat de la Bicoque où il eut un cheval tué sous lui : le fut encore d'un coup d'arquebuse qui lui fracassa le bras à la bataille de Pavie en 4525 où il combattit près la personne du roy, lui servant comme de bouclier à tous les coups qu'on lui portoit et mourut peu de jours après ayant reçu, suivant d'autres, « une arquebusade dans la cuisse qui lui entroit dans le petit-ventre. »
- 5513. Foix-Candole (Jean de), comte d'Astarac, brave et konnête seigneur, dit Monluc, fut blessé au siège de Naples en 4528, d'une arquebuse au bras dont il mourut.
- 5544. Forx (Henry de), comte de Candole, de Benauges et d'Astarac, captal de Buch, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, maire et gouverneur de Bordeaux, fut tué d'un coup d'arquebuse dans la bouche par les religionnaires en 4573, à une attaque du château de Sommières, en Languedoc.
  - 5545. Forx (Odet de), comte de Carmain, blessé en 4562

dans un combat qu'il soutint contre les protestants (de Thou).

- 5546. Forx (Phœbus de), tué au siége de Montauban en 4625, d'après Imhoff.
- 5547. Forx (Jean-Baptiste-Gaston de), comte de Fleix, gouverneur de Mâcon et lieutenant de roy du Mâconnois, tué dans une sortie au siége du fort de Maëstrick le 13 août 1616.
- 8548. Forx (Louis, dit le chevalier de), son frère, tué au combat de Sillery, en Champagne, en 4657.
- 5549. Foix (Henry de), autre frère, comte de Meille, maréchal de camp, blessé dans la guerre de 1644, mourut d'une blessure qu'il reçut à la cuisse à la bataille de Dames en 1658.
- 5550. Foix (N... de), chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régiment Orléans-infanterie, blessé à la bataille de Parme en 4734.
- 5551. Foix (N... de), chevalier de Saint-Louis et sous-brigadier des chevau-légers de la garde, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

La grande maison de Foix, issue des comtes de Carcassonne et de Comminges, s'étoit dès le XIIIe siècle divisée en deux branches, l'une continuant la race des comtes de Carcassonne qui finit vers la fin du règne de Saint-Louis, l'autre ayant pour auteur Bernard, qui fut comte de Foix en partage. Sa descendance mâle s'éteignit en 1398 par la mort de Mathieu, comte de Foix, vicomte de Béarn, cousin et successeur de Gaston Phœbus. Isabelle, sœur et héritière de Mathieu, porta en dot son riche patrimoine à Archambaud de Grailly, capital de Buch: ainsi finit la première maison de Foix, qui avoit pour armes: d'or à trois pals de gueules.

Cette seconde race des comtes de Foix se partagea en trois branches: l'atnée eut pour dernier rejeton Gaston de Foix, duc de Nemours, cousingermain de Catherine de Foix, bisaïcul de Henri IV, et neveu par sa mère du roi Louis XII qui lui confia le gouvernement du Milanois, et qui entre autres hauts faits gagna la bataille de Ravenne le jour de Pâques, 11 avril 1512, où il finit glorieusement ses jours.

La seconde branche, celles des vicomtes de Lautrec, illustrée par Odet de Foix, comte de Comminges, maréchal de France, n'eut que deux

- fils morts jeunes et sans postérité. La troisième branche de la maison frailly de Foix, comtes de Candole, ducs de Randan, s'éteignit en 1714 dans la personne de Henri de Foix, duc de Randan. Enfin Jean de Foix, comte de Candole, captal de Buch, second rejeton de sa branche, eut un fils naturel, François de Candole, baron de Douazit, dont la descendance s'est perpétuée jusqu'à nous. D'or à trois pals de gueules, au filet d'azur (Ann. de la nobles., an 1847.)
- 5552. Folies (Guillaume de), sire de Dampierre, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5553. Folie (le s' de la), capitaine au régiment de Poitou et chevalier de Saint-Louis, reçut plusieurs blessures et contusions aux jambes dans le combat du comte de Guichen, près de la Martinique, contre l'amiral Rodney, en 1780.

Il y avoit une famille de ce nom en Champagne, qui portoit d'azur à trois roseaux d'or, rangés en pal chargés d'une merlette de sable.

- 5554. Folleville (le seigneur de), bouteiller du duc d'Aquitaine, tué à la bataille d'Azincourt en 4445.
- 5555. Fon (le s' de la), capitaine au régiment de la Marcheprince, blessé dangereusement à la bataille de Minden en 1759.
- 5556. Fond (Antoine de la), comte de Savines, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps, maréchal de camp et gouverneur d'Embrun, blessé à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 5557. Fond (Antoine de la), marquis de Savines, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, directeur général de la cavalerie, gouverneur de Berghes et d'Embrun, et précédemment lieutenant des gardes du corps, eut le bras cassé d'un coup de seu à la bataille de Parme en 1734, et mourut le 12 avril 1748 âgé de 85.
- 5558. Fond (le s' de la), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Maëstrick en 4673.
- 5559. Fond (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au siège de Quenoy en 4712.

- 5560. Fond (le s' de la), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.
- 5561. Fond (le s' de la), colonel et brigadier des armées du roy, tué au siège de Lille en 1708 étant chevalier de Saint-Louis.
- 5562. Fond (le s' de la), son frère, capitaine de cavalerie, tué au service du roy à Mantoue.
- 5563. Fond (le s' de la), cornette au régiment de Saluces, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 5564. Fond (le s<sup>r</sup> de la), officier auxiliaire, reçut un coup de fusil dans la poitrine et eut le pouce emporté d'un autre coup dans un combat contre une frégate angloise aux environs d'Ouëssant, le 12 août 1780, et fut encore grièvement blessé sur le Sphynx, étant alors lieutenant de frégate, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Negapatam, le 6 juillet 1782, contre sir Edward Hugues.

Plusieurs familles d'origine différentes ont porté ce nom de de La Font-Savines en Dauphiné: d'azur au huchet ou cors d'or lié de sable accompagné de trois étoiles d'or, deux en chef et un en pointe. Les la Fond, de l'Isle-de-France: d'or au pal d'azur chargé d'un croissant d'argent et de deux étoiles du même.

- 5565. Fondmartin (de), aide d'artillerie du port de Rochefort, mort devant Barcelone le 6 août 1714.
- 5566. Fondusat (de), lieutenant au régiment du roy, tué au combat de Saint-Denis (de Broqueroy), le... 1678.
- 5557. Fons (Philippe de la), tué au siège de Landrecies en 4637, servant comme volontaire au régiment des gardes-françoises.
- 5568. Fons (Nicolas de la), commissaire provincial d'artillerie, tué à la bataille de Lens en 1648.
  - 5569. Fons (Louis de la), son frère, seigneur de Saint-

Algis, capitaine au régiment de Schulemberg, tué à Arras en 1644, en défendant une demi-lune.

- 5570. Fons (Adrien de la), seigneur d'Henry, tué aussi en 1641 au siège d'Arras, y servant comme volontaire.
- 5571. Fons (Antoine de la), son frère, capitaine d'infanterie, tué au siège de Verüe, en 4705.
- 5572. Fons (Henry de la), seigneur d'Orillac, lieutenant de la mestre de camp du régiment de Saint-Silvestre, mort à Sedan au mois de septembre 4675 des blessures qu'il reçut dans un parti, près de Mouzon.
- 5573. Fons (François de la), seigneur de Richebourg, ingénieur et lieutenant au régiment de Navarre, tué au siège de Luxembourg en 1684.

Les la Fons, de Picardie : d'argent à trois hures de sanglier arrachin de sable.

- 5574. Fontager (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, perdit un bras et une jambe dans les guerres de Louis XIV.
- 5575. Fontager (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué aux Cévennes le 14 mars 1704.
- 5576. Fontaine de Fendilles (le s<sup>r</sup>), bon officier (dit de Thou), qui fut tué en 4562 dans une entreprise des catholiques sur Béziers.

Ce Fendilles étoit probablement, père, fils ou frère de ce Jacques de Fontaine, s<sup>r</sup> de Fendilles, que son duel avec Claude d'Aguerre, seigneur de Montmort, a rendu célèbre. Ce duel, qui fut fatal à Fendilles, eu lieu le 28 août 1549 à Sedan, ayant Robert de la Marck pour juge. — Le duc de Nevers, parrain de Montmort et le vidame de Chartres, François de Vendôme, parrain de Fendilles, Voy. Brantome.

Du reste les familles Fontaine, Fontaines, de Fontaine et de la Fontaine se reproduisent si souvent dans nos provinces qu'il nous seroit difficile de les distinguer, aussi laisserons-nous aux intéressés le soin des attributions dans la longue nomenclature de tués et de blesséz, nous relevons seulement ceux que leurs surnoms font connottre.

- 5577. Fontaine (le capitaine), cornette du capitaine Cartier, sut blessé d'une grenade sur le pied au siège de Sancerre en 1573 : il avoit été autresois protestant et servoit alors dans le parti catholique.
- 5578. Fontaine-Sercot (le seigneur de), lieutenant du duc d'Aumale, eut la cuisse cassée d'un boulet de canon au siège de la Fère en 1580 (de Thou).
- 5579. Fontaine (le s'de), écuyer du duc d'Enghien, fut tué au siège de Thionville en 1643. (Mercure de 1613.)
- 5580. Fontaine (le s' de la), lieu tenant des grenadiers de la Ferté, tué à l'assaut d'Achsteim en 4675.
- 5581. Fontaine (le s'), chevau-léger de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 5582. Fontaine (le s'), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Parme en 4734.

Cette bataille gagnée par le maréchal de Coigny fut longtemps disputée et le régiment de Champagne y fit de sérieuses pertes, le colonel duc de la Tremouille y fut grièvement blessé.

- 5583. Fontaine (le chevalier de), aide-major de brigade des chevau-légers, blessé à la bataille de Dettingen le 27 juin en 1743.
- 5584. Fontaine (le s'), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 5585. Fontaine (Marie-Charles), dit le chevalier de Biré, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bretagne, puis major de celui de Guyenne, blessé à la bataille de Rosbach en 1757, obtint sa retraite en 1787.
- 5586. Fontaine (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé en 1760 à la bataille de Clostercamps.
  - 5587. Fontaine (Guillaume de la), embassadeur de l'ordre

- de Malte, grand-croix et commandeur de Saint-Jean-de-Latran à Paris, fut tué à la bataille de Saint-Denis en 4567.
- 5588. Fontaine (Pierre de la), tué au service du roy 1593.
- 5589. Fontaine-Félix (François de la), seigneur de la Regnaudière et de Beaulieu, capitaine au régiment du marquis de Bellay en 4645, fut obligé de quitter le service à raison de ses blessures.
- 5590. Fontaine (le s' de la), lieutenant au régiment de Piémont tué au siège de Sommières en 1622.
- 5594. Fontaire (Louis de la), enseigne aux gardes-françoises, tué en Piémont en 4630 (probablement au combat de Veillane).
- 5592. Fontaine (le s' de la) enseigne de la mestre de camp du régiment de Navarre, tué en 1634 devant le château d'Heidelberg.
- 5593. FONTAINE (Charles de la), seigneur de Provinlieu, capitaine au régiment de Melun, tué en 1637 dans la guerre de Franche-Comté.
- 5594. Fontaine (Philippe de la), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Thionville en 4637.
- 5595. Fontaine (Antoine de la), seigneur de Saint-Pierre, tué ou siège de Saint-Omer en 1638.
- 5596. Fontaine (Pierre de la), son frère, seigneur de la Boissière, gentilhomme ordinaire du roy Louis XIII et commandant à Blaye, tué dans les guerres de Guyenne en 1640.
- 5597. Fontaine (Louis de la), son autre frère, seigneur de M ntan, aide-major du régiment des gardes-françoises, tué au siège d'Aire en 1641.

5598. Fontaine (le comte de la), l'un des premiers capitaines du règne de Louis XIII, tué à la bataille de Rocroy en 4643.

Voir au supplément au nom Fontains.

- 5599. Fontaine (le st de la), enseigne au régiment de Normandie, blessé au siège de Coni en 1641.
- 5600. Fontaine-Solare (Jean-Charles-Joseph-Quentin de la) capitaine au régiment de Bretagne-infanterie, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 5601. Fontaine (Hubert-Nicolas-François de la), comte de Verton, baron de Chauvirez, capitaine au régiment royal étranger-cavalerie, blessé à la jambe droite au combat de Trèves en 1675, mourut le 27 avril 1724.
- MM. de la Fontaine-Solare de Verton et de la Boissière, tous du même estoc et qui ont encore leurs représentants portoient : Bandé de six pièces, les 2, 4 et 6 d'azur, les autres échiquetées d'or et de gueules de trois tires.
- 5602. Fontaine (Jean-Marie-Hubert de la ), seigneur de Chaumont, en Valois, capitaine au régiment royal-infanterie tué à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 5603. Fontaine (Charles-Gaspard-Melchior-Balthasar de la), capitaine au régiment d'Aubeterre-infanterie, sut blessé au genou à la même bataille.
- 5604. Fontaine-Marie (le s<sup>r</sup> de) chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, blessé aux batailles de Fontenoy et de Clostercamps en 1745 et 1760.
- 5605. Fontaines (Jean de), chevalier, seigneur de la Neuville-au-Bois, conseiller, chambellan ordinaire du roy, sénéchal de Saintonge et capitaine du château de Saintes, tué à la bataille d'Azincourt en 4445.
- 5606. Fontaines (Enguerrand de), chevalier, seigneur de la même terre, tué à la même bataille.

- 5607. Fontaines (Charles de), son frère, aussi chevalier, seigneur dudit bien, tué à la même bataille.
- 5608. Fontaines (Garin ou Guérin de), fils du précédent, tué à la bataille de Baugé en 1421.
- 5609. Fontaines (le sire de), tué à la bataille de Crevant en 1423.
- 5610. Fontaines (Louis de), seigneur de Mauconduit, tué en 1445 dans un combat contre les Anglois, servant sous le maréchal du Biez.
- 5611. FONTAINES (Isembart de), seigneur de Comont et Tœuffles, tué au siège de Valenciennes en 1656.
- 5612. Fontaines (Jacques de), tué au siège de Carignan en 1691.
- 5613. Fontaines (Laurent de), son frère, enseigne au régiment de Vaubecourt, tué à Privas en 16...
- 5614. Fontaines (Nicolas, dit le comte de), seigneur de la Neuville-au-Bois, mestre de camp d'un régiment de cavale-rie de son nom et maréchal de camp, obtint du roy une pension de mille livres, le 16 février 4703, en considération de ses blessures.
- 5515. Fontaines (Georges-Marie, dit le chevalier de), son fils, capitaine dans le régiment de son père, fut tué au siège de Lille en 1708.
- 5616. Fontaines (Nicolas-Aymar, dit comte de), chevalier de Saint-Louis, aide-major en chef des chevau-légers de la garde et chevalier des armées du roy en 1734, obtint sa retraite étant couvert de blessures et après 18 ans de service.
  - . 5647. FONTAINES (Joseph de), dit le chevalier de Woincourt,

chevau-léger de la garde du roy, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

- 5618. Fontaines (le s<sup>r</sup> des), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé au siège de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)
- 5619. Fontaines (le s<sup>r</sup> des), sous-lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Steinkerque en 4692.

  Les des Fontaines sont aussi nombreux que les de la Fontaine : on y trouvoit en Normandie, en Flandres, en Champagne, en Artois et Picardie, en Languedoc et il en survit encore en Normandie et ailleurs.
- 629. Fontances (Huges de), marquis de Maumont, maré chal de camp et lieutenant général des armées de Jacques II, roy d'Angleterre, fut tué en 1689 au siège de Londondéry, en Irlande, où Louis XIV l'avoit envoyé pour porter du secours à ce prince.
  - 5621. Fontances du Chambon (Léonard de), lieutenant au régiment du roy, tué à la bataille de Steinkerque en 4692.
  - 5622. Fontances (Jean de), seigneur d'Auberoque, souslieutenant des chevau-légers Dauphin, tué à la Marsaille en 4693.
  - 5623. Fontances (N... de), lieutenant au régiment de Poitou, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
  - 5624. Fontanges (le vicomte de), chevalier de Saint-Louis, et de la société militaire de Cincinnatus, commandant en second de la partie du sud, résidant à Cayes et maréchal de camp, fut blessé dangereusement d'un coup de feu à la cuisse gauche au siège de Savannah en 4179.
  - 5625. Fontances Caylus (le marquis de), mestre de camp du régiment de Chartres, tué à la bataille de Fleurus en 4600.

Les de Fontanges du Bourbonnais, qui ont encore leurs repré

sentants, portent : de gueules au chef d'or, chargés de trois sleurs de lis d'azur : une autre branche d'Auvergne porte d'azur à trois sleurs de lis d'or, rangées en sasce.

- 56?6. Fontannes de Malaret (Pierre-Augustin de), chevalier de Saint-Louis et major du même régiment avec rang de lieutenant-colonel, blessé de deux coups de feu à la même betaille, le fut encore à celle de Minden et d'un coup de biscayen à celle de Berghen en 1759 : il obtint sa retraite en 1774.
- 5627. Fontaret (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 5628. Fontenailles (de), lieutenant au régiment du Maine, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 5629. Fontenailles (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, tué en Bavière en 1743.
- 5630. Fontenay (le seigneur de), tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 5631. Fortenay (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régiment de Navarre, puis capitaine aux gardes-françoises, blessé au siège de Saint-Omer en 1638, mourut en 1642; sa valeur lui avoit mérité le surnom de Coup d'épée.
- 5632. Fontenay (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Béarn, blessé dans une sortie à Lintz le 46 janvier 4742, le fut encore dans un détachement en 4743.
- 5633. Fontenay (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Mailly, blessé à l'affaire de l'Assiette en 4747.
- 5631. Fontenay de Chaulieu, lieutenant de vaisseau du port de Port-Louis, mort sur le Vaillan! le... 1693.
- 5635. Fontenay-Mareum (le marquis de), officier au régiment de Piémont, fut atteint de trois balles qui l'efsleurèrent

en trois endroits différents au siège de Sainte-Foy en 1622.

5636. Fontenay-Montreuil (le chévalier de), capitaine de vaisseau du port de Brest, mort à la Guadeloupe commandant le Thétis, le 8 juillet 1723.

On trouve plusieurs familles de ce nom en Touraine, en Vendomois, en Normandie, en Bretagne, en Lorraine, en Bourbonnois, dont il reste des représentants.

- 5637. Fontent (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, tué au siège de Negrepelisse en 4622.
- 5638. Fontenilles (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Marcieu-cavalerie, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 5639. Fontenilles (le s<sup>r</sup> de), lieutenant d'infanterie, blessé à la bataille de Minden en 4759.
  - Voy. Roche de Fontenilles.
- 5640. Fontenu (François-Ignace, dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises, avec rang de colonel, et brigadier des armées du roy en 1780, obtint du roy Louis XVI une pension motivée sur ses services et ses blessures.
- 5644. Fontenu (N... de), enseigne de vaisseau, tué sur l'Intrépide dans le combat de M. de Kersaint, en 4753.

Fonterailles (de). V. de Molar et de Montamar.

- 5642. Fontette (Andremont de), seigneur de Fontette, major d'infanterie, tué au siége de Thionville en 4643.
- 5643. Fontette (Pierre de) et un autre de ses frères furent tués au combat de Senef en 4674.
- 5644. Fontette (Jean-Baptiste-Léon de), tué à la bataille d'Hochstett.
  - 5645. Fontevielle, capitaine du régiment de Bretagne,

blessé au siège de Mayence, dans les premiers jours de septembre 4689.

- 5646. FONTILLIÈRE (de), lieutenant au régiment de Roussillon, blessé au combat de Saint-Denis, au Hainaut, le... 1678.
- 5647. Fontleson (Elie-François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 1747, le fut encore au combat de Warbourg en 1760.

Famille de Bretagne : d'argent à trois aigles de sable.

- 5648. Fontorsz, sous-lieutenant au régiment du roy, blessé au combat de Saint-Denis (du Broqueroy).
- 5649. Forvielle (Antoine de), gouverneur du château et fort Saint-Ivery, viguier d'Alby et d'Albigeois, tué devant Montauban en 4622.
- 5650. Fonvielle (Nicolas de), seigneur de Saliès, lieutenant au régiment de la reine, tué au siège de Barcelone en 1714.
- 5651. Fonville (Hilaire de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Bretagne, brigadier des armées du roy et commandant à Fontarabie, reçut plusieurs blessures dans les guerres de Louis XIV, et mourut en 1720.
- 5652. Fonville (Antoine de), seigneur de Saliès, capitaine de cavalerie au régiment de Lisbonne et viguier d'Alby et d'Albigeois, reçut dans une affaire un coup de marteau d'armes sur la tête, ce qui l'obligea de quitter le service, il mourut au mois d'avril 1672.
- 5653. Forani, capitaine de vaisseau du port de Col, gouverneur de l'Isle-Royale, mort audit lieu le 40 mai 4740.

- 5654. Forback de Deux Ponts (le comte Guillaume de), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Deux-Ponts-dragons, fut blessé en Amérique dans la campagne de 1781, d'un coup de canon qui lui couvrit le visage et les yeux de petites pierres.
- 5655. Forbin (Nicolas de), seigneur de Perruis et de Puymichel, fut tué sur mer près les îles d'Hières dans un combat naval (ce doit être sous Charles VIII ou Louis XII).
- 3656. Forbin (Vincent de), viguier de Marseille, tué au siège du Puech en 4591.
- 5657. Forbin (Annibal de), chevalier de Malte, tué à l'assaut de Montauban en 4628.
- 5658. Forbin (Joseph de), officier de galères, tué au service en 4638 (probablement au combat des quinze galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne).
- 5659. Forbin (N... de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Piémont, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 5660. Forem (Germain de), capitaine de vaisseau, dit le Borgne, depuis qu'il perdit un œil au combat de la Hogue en 1692, mourut en 1695.
- 5661. Forbin-Janson (François-Toussaint de), major d'un régiment allemand, fut blessé à la bataille de la Marsaille en 4693, et resta confondu avec les morts pendant un temps considérable; il fut depuis religieux de la Trappe, sous le nom de Frère Arsène, et y mourut le 21 juin 4710.
- 5662. Forem (Louis de), marquis de Janson, sous-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp et gouverneur d'Antibes, reçut plusieurs blessures à la bataille de Ramillies en 4706, et mourut au mois de novembre 4715,

5663. Forem (Joseph de), marquis de Janson, chevalier de Saint-Louis, aussi sous-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, maréchal de camp et gouverneur d'Antibes, blessé dangereusement à la même bataille, mourut en 1728.

- 5664. Forem (N...de), dit le chevalier d'Oppède, exempt des gardes du corps, blessé à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 5665. Forem de Gardane (Henry-Jean-Baptiste-Louis-Fortuné de), chevalier de Malte, capitaine au régiment royal des misseaux, mort à Tongres le 22 juillet 4747 des blessures qu'il reçut à la bataille de Laufeldt (V. de Saint-Canat, qué l'on croit être de cette maison).

Forbin, ancienne famille de Provence, qui a produit plusieurs personages célèbres s'est divisée en plusieurs branches. Le premier connu, Palamède de Forbin, seigneur de Solliers, fut président de la chambre des comptes et conseiller du roi René. La terre de Janson fut érigée et marquisat au mois de mai 1626. Armes: d'or à un chevron d'azur, accompagné de trois têtes de léopard de sable, lampassé de gueules.

Les seigneurs, puis marquis de Janson, les seigneurs de la Rogue, les seigneurs de la Barbent : les seigneurs de la Fare, marquis d'Oppède : les marquis de Forbin des Issarts : les seigneurs de Solliers de Pont-à-Mousson.

- 5666. Forcade (Pierre de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant-colonel du régiment de la couronne, fut estropié d'un bras et d'une jambe au service, et reçut un grand nombre de blessures dans les guerres de Louis XIV.
- 5667. Forcade (Bernard de la), mourut le 16 juillet 1672 des blessures qu'il reçut au siège d'Augsbourg.
- 5668. Forche (le s<sup>r</sup> du), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 5669. Forecuy (le seigneur de), tué à la bataille de Verneuil en 1424.

- 5670. Foreil (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Champagne, tué en 4744 à l'attaque de Weissembourg.
- 5671. Forence (N... de la), dit de Mondon, fut blessé en 1628 au siège de Fontarabie d'un coup de mousquetade à travers le corps, dont il mourut peu de temps après.
- 5672. Forest (Guigues, comte de), que Joinville appelle toujours le comte Guy de Ferrois, eut la jambe brisée dans un combat contre les Sarrazins en 4250, et mourut en 4259.
- 5673. Forest (Louis, comte de), chevalier, tué en 4362 à la bataille de Brignais.
- 5674. Forest (le comte de), tué en 4363 dans une rencontre avec les Anglois.
- 5675. Forest (le s' de la), officier au service du roy, tué au siège de Dourlens en 1545 (de Thou).
- 5676. Forest (le s' de la), tué au siège de Bois-le-Duc en 1629. (Mercure de 1629.)
- 5671. Forest (le s' de la), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Coucy en 1651.
- 5678. Forest (de la), lieutenant au régiment de Bourgogne, tué au siège de Grave le... octobre 4674.
- 5679. Forest (le s' de la), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Luxembourg en 4684.
- 5680. Forest (le s' de), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Saint-Denis (de Broqueroy), dans le Hainaut, le... 1678.
- 5681. Forest (le s' de la), lieutenant au même régiment, tué en 4712 à la prise des retranchements de Denain.

- 5682. Forest (le s' de la) chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bourbonnois, blessé en 1747 à l'affaire d'Exiles, fut tué au combat de Warbourg en 1760.
- 5683. Forest de Divonne (le comte Gilbert de la), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Conty, puis lieutenant de roy de la citadelle de Besançon et maréchal de camp en 4784, blessé en 4744 à l'attaque des retranchements de Pierrelongue, le fut encore à l'affaire de l'isle de Rhé en 4758.

Nous avons encore MM. de la Forest des Hautes et Basses-Pyrénées qui pertent d'hermine à deux haches d'armes adossées de gueules, ou d'azur à six coquilles d'argent. MM. Jules Forest et d'Armaillé, d'argent au chef de sable: De la Forest de Divonne en Savoie, de sinople à la bande d'or frettée de gueules.

- 5684. Foresta, lieutenant de frégate du port de Toulon, tué aux Cévennes le 14 mars 1704.
- 5685. Forestie (Louis de la), seigneur de Villac, aide de camp dans l'armée du roy, en Catalogne, fut tué au siège d'Elne, en Roussillon, en 1641.
- 3686. Forestier (Pierre de), homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du duc de Joyeuse, fut blessé à la bataille de Coutras en 1587.
- 5687. Forestier (Sébastien de), capitaine d'une compagnie d'infanterie, tué au siège de Corbie en 4636.
- 5688. Forestier (Jean de), sous-lieutenant d'infanterie, tué au siège d'Orsoy en 4672.
- 5689. Forestier (Pierre de), seigneur de Villers-le-Comte et du fort de Lanty, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie et maréchal des logis de la première compagnie des mousquetaires, reçut plusieurs blessures dans le cours de 48 ans de service, et obtint sa retraite en 1722.

Nom porté par plusieurs familles en Flandres, en Artois, ne Nivernois; en Normandie, etc.

- E 690. Forestille (le s' de la), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 5691. Forests (le s' des), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Auvergne, puis lieutenant-colonel des chasseurs d'Auvergne et maréchal de camp en 1792, fut blessé à la bataille de Closter camps en 1760.
- 5692. Forgeret de Langerie (les<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut tué dans le combat naval du comte d'Aché aux Indes en 1758, commandant le Saint-Louis.
- 5693. Forgerie (le s'de la), sous-lieutenant au régiment d'Agénois, fut tué sur le Conquérant dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.
- 5694. Fonces (le seigneur de), guidon de la compagnie des gendarmes de M. de Tavannes, tué à la bataille de Renty en 4554.
- 5695. Forges (Silvain de), seigneur de la Bourlié, capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Maëstrick, sous Louis XIV.
- 5696. Forces (le s<sup>r</sup> des), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 1674.
- 5697. Forges (N...des), dit le chevalier de Caulière, chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment des carabiniers de Monsieur, blessé d'un coup de feu à la bataille de Minden en 4759, obtint en 4778 une pension de 600 fr. motivée sur ses services et sur ses blessures. (V. de Caulière, que l'on présume être de cette famille.)
  - 5698. Forget de Barst (Jean), chevalier de Saint-Louis,

- capitaine aux grenadiers de France, eut le gras de jambe emporté à la bataille de Minden en 4759, et obtint en 4764 une pension de retraite de 500 francs.
- 5699. Forget de Barst (N... de), lieutenant au régiment de Bouillon et chevalier de Saint-Louis, blessé d'un éclat de pique à la jambe au siège de Gibraltar en 1782.
- 5700. Forque (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn, blessé dans une sortie à Lintz, le 16 janvier 1741, le fut encore à la bataille de Johansberg en 1762 : il fut depuis major de Douay.
- 5701. Formers, sous-lieutenant au régiment de Périgord, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 5702. Foril (le s' de), inspecteur général de la marine, blessé d'un coup de mousquet à l'épaule au siège de Carthagène, en Amérique, en 1697.
- 5703. Formel de Blacy (Jacques-Claude), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Belsunce, grièvement blessé à la cuisse gauche dans le fameux combat du vaisseau l'Elisabeth, contre le vaisseau anglois le Lyon: le fut encore très-dangereusement d'un coup de feu à la tête, à la bataille de Fillenghausen en 1761, et si grièvement que l'on fut obligé de lui faire l'opération du trépan.
- 5704. Formont (le s' de), capitaine au régiment de Normandie, tué en Bavière à l'affaire du 28 mai 4745.
- 5705. Formet (Antoine-Pierre-Jean du), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Provence, se retira du service sous Louis XV, à raison de ses blessures.
- 5706. Formets (César-Dominique, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Clermont-

prince, premier aide-major de la ville de Constance, en Souabe, puis major de Rochefort, blessé en 1734 à une embuscade de nuit, près le bois de Lusars; le fut encore à l'affaire de l'Assiette en 1747.

- 5707. Formier-de-Changeac (Claude-François de), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de Provence, blessé au siège de Maëstrick en 1748, et à la bataille de Rosbach en 1757, quitta le service en 1762.
- 5708. Fors-du-Vigean (le marquis de), eut son cheval tué sous lui et fut lui-même blessé au siége de Saint-Omer en 1638, servant alors comme volontaire et n'ayant que quinze ou seize ans. (Mercure de 1638.)
- 5709. Forsans (le s'), capitaine aux grenadiers de France, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 5710. Forsans (Jean de), vicomte de Gardineul, chevalier de l'ordre du roy, mort dans l'intervalle des années 1630 et 1636, des blessures qu'il reçut au service.

FORT (du). V. Dufort.

- 5711. Fort (le s' du), chevalier de Saint-Louis, lieutenantcolonel du régiment de Catinat-dragons, brigadier des armées du roy en 1706, et gouverneur de Scarpe, de Douay, blessé à la bataille de la Marsaille en 1693, mourut en 1721.
- 5712. Fort (le capitaine le), sut très-dangereusement blessé au siège de Dinant en 1554 (de Thou).
- 5743. Fort (le s' le), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Fribourg en 1744.
- 5714. Fort (du), lieutenant au régiment de Languedoc, tué au siège de Grave en octobre 1671.

- 5715. Forte (le s' de la), officier au régiment de Cham-Pagne, tué en 1627 à la descente des Anglois dans l'île de Rhé.
- 5716. Fortdouce (le s'), lieutenant au régiment de Tracy-cavalerie, blessé en 1646 au siège de Fribourg. (Mercure de 1641.)
- 5717. Fortescu (Guillaume), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
  - M. Gustave Masson a donné une intéressante notice sur un membre de cette famille dans le Cab. histor., t. X, p. 190.
- 5718. FORTEUIL (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de grenadiers au régiment de Navarre, blessé au siège de Prague en 1741, et à la bataille de Dettingen en 1743, mourut d'un coup de feu au bas-ventre, qu'il reçut à celle d'Hastembeck en 1757.
- 5719. Fortia (Gilles de), seigneur d'Urban et de Caderousse, petite ville du comtat Venaissin, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de ses galères, gouverneur et viguier d'Avignon, reçut plusieurs blessures au service, et mourut à Avignon en 1617.
- 5720. Fortia (Paul de), seigneur de Montréal, capitaine de galères, mort des blessures qu'il reçut au combat des quinze galères de France, contre pareil nombre de celles d'Espagne en 4638.
- 5721. Fortia (Gaspard de) son fils, seigneur de Montréal et en partie de la Garde et de Bédarrides, fut blessé dans le même combat sur la galère de son père.
- 5722. Fortia (Joseph de), seigneur de Forville dit le chevalier de Forville, officier de galère, tué dans le même combat. (Mercure de 4638.)

- 5793. Forma (Emmanuel de), son frère, seigneur de Côte-Chaude, colonel d'un régiment italien entretenu en France mourut en Italie des blessures qu'il reçut au siège de Valence: (l'on présume que ce fut plutôt à celui de 4635 qu'à celui de 4636).
- 5724. Fortia (Thimoléon de), mort dans les guerres de Catalogne.
- 5725. Fortia (Ludovicou Louis de), dit le baron de Baumes, commandant un bataillon du régiment de marine, puis chef d'escadre des galères, fut emporté d'un coup de canon au siége de Portolongone dans l'île d'Elbe, où il avoit repoussé les ennemis jusque dans leurs retranchements.
- 1'expédition de Giguy en 1661. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans la relation de cette affaire: Ce brave qui a toujours paru dans le premier rang durant tout le temps de l'attaque et dans toutes les rencontres où nous avons eu à combattre contre les Maures, après une continuelle suite de belles actions, fut frappé d'un coup de mousquet qu'il reçut en poursuivant avec un cœur intrépide un des ennemis: il sortit de cette playe beaucoup plus de gloire que de sang, et l'on apprit aussitôt dans l'armée avec beaucoup de douleur la perte d'un si vaillant jeune homme.
  - 5727. Fortia (Jacques-Joseph de), dit le comte de d'Urban, fut blessé d'un coup de mousquet à l'épaule au siège de Coni en 1691, ce qui le mit hors d'état de continuer le service; il avoit alors servi dans les régiments de Piémont et de Tournois.

Fortia. Ancienne famille françoise originaire d'Aragon, connue dès le X° siecle, s'étoit divisée en quatre branches principales : les Fortia Chailly, les Fortia-d'Urban de Montreal et de Piles qui ont formé en Languedoc, en Touraine, à Paris, en Provence, et dans le comtat Venaissin, diverses branches secondaires éteintes aujourd'hui. La généa-logic de cette maison a été dressée par divers auteurs et notamment par Lainé dont le travail est aussi complet que possible : elle avoit été

d'abord dressée par le dernier marquis de Fortia d'Urban, a membre de plusieurs académies et colonel des milices d'infanterie du comté Venaissin. » Paris 1808, in-12. Le souvenir de l'auteur est resté cher aux gens de lettres qui ont pu apprécier l'affabilité de ses manières et la générosité de son cœur : mort S. P. le 4 août 1843. — Armes, d'azur à une tour ronde crenelée de quatre pièces d'or, massonnée de sable et posée sur un tertre de sinople.

- 5728. Fortier (le s'), capitaine lieutenant au régiment de Diesbach suisse, tué au siège de Berg-op-Zoom en 1747.
- lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, puis lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Mézières et commandant en chef en Savoye, eut la cheville du pied cassée d'un coup de mousquet au siège de Candie en 1669; reçut plusieurs blessures considérables à celui de Maëstrick en 1673, un coup de mousquet à la cuisse à celui de Condé en 1676, et fut tué à la bataille de la Marsaille en 1693.
- 5730. Fortunier (N... de), seigneur de Vassy, en Auvergne, capitaine au régiment de Piémont, ayant eu le bras gauche fracassé à la bataille de Malplaquet en 1709, sans s'étonner il arracha ce bras avec fermeté et écrivit sur le champ de bataille à ses parents l'événement de cette journée.
- 5731. Fosse (Guillaume de la), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 5732. Fosse (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Normandie, tué dans une attaque en 4638. (Mercure de 1638.)
- 5733. Fosse (de la), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort en Amérique, le. .. 1670.
- 5734. Fosse-Montreuil (le s' de la), chevau-léger de la garde du roy, tué au siège de Mons en 1691.

- 5735. Fossé de la Motte (Louis du), comte de Watteville, chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, reçut dix-huit blessures à l'attaque du fort de Rantzau, fut encore blessé à la bataille de Nortlingue en 1665 et se trouva quarante sièges et à quinze grandes batailles, indépendamment d'autres actions particulières.
- 5736. Fossé-Sous (le s' du), capitaine au régiment de la Marck, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 5737. Fosseux (Christophe de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5738. Fosseux (Collard de), chevalier, tué à la même bataille.

Ancienne maison de Bretagne, qui paroît éteinte : de gueules à trois jumelles d'argent.

- 5739. Fossez (François des), seigneur de Montigny, de Rouy et de Morteau, capitaine d'une compagnie de gens de pied, commandant aux châteaux de Beauvoir et de Bohain et gouverneur de Ribemont, fut tué en 4595 d'un coup de pertuisane par le colonel des troupes Espagnoles enfermées dans le château de Ham.
- 5740. Fou (François du), chevalier, seigneur du Vigean, conseiller chambellan ordinaire du roy et gouverneur de Lusignan, mort le 8 septembre 4536, ayant servi sous Charles VIII et Louis XII dans les guerres d'Italie où il perdit un œil.
- 5741. Fou (le chevalier du), sous-brigadier des mousquetaires, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 5742. Fou (Pierre-Hyacinthe, dit aussi le chevalier du), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn, blessé à l'affaire de Mêle en 1705, mourut en 1764.

La maison du Fou de Vigean, originaire de Bretagne, qui a ses représentants : d'azur à une fleur de lys d'or soutenant deux éperviers affrontés d'argent, becqués et membrés d'or.

- 5743. Fourer (le s'), enseigne de troupes, blessé au siège de Pondichéry en 4748.
- 5744. Foucard (le s'), capitaine aide-major au régiment d'Enghien, fut blessé sur l'os de la jambe à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 5745. Foucaud-d'Alzon (François-Jacques), chevalier de Malte, mort au siège de Traerbach en 4702 ou 4704.

Les Foucaud-d'Alzon, de l'Île de France, d'azur au lion d'or au chef de même, chargé de trois molettes de sable.

5746. Foucault de la Bresse de Pontbriand (Louis, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, major général du corps, puis lieutenant-colonel du premier régiment de carabiniers, fut blessé à la bataille de Minden en 1759.

Les Foucault de Pontbriand, de la Budorière etc., sortis de Bretagne : de sinople au chevron d'or surmonté d'un lion du même et accompagné de trois trèfles d'argent.

- 5747. Foucault (François), seigneur d'Eguson, mourut sous Henry III, à l'armée de Flandres, où il servoit comme volontaire.
- 5748. Foucault (Gaspard), seigneur de Saint-Germain de Beaupré, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante hommes de ses ordonnances, chambellan du duc d'Alençon, gouverneur d'Argenton et de toutes les places que tenoient le parti d'Henry IV, alors roy de Navarre, en Berry et dans la Marche; reçut, en voulant forcer l'abbaye d'Ahun, un coup d'arquebuse dans la tête dont il mourut au mois d'avril 1591.
- 5749. Foucault (Gabriel), son fils, seigneur de Saint-Germain de Beaupré, vicomte du Daugnon, comte de Dun le Palleteau, baron de la Bone et de Royan, chevalier de l'ordre

du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes de la Marche et d'Argenton, se trouva au siége de Rouen, au combat d'Arques, à la bataille d'Ivry et au combat d'Aumale, et reçut plusieurs blessures en ces différentes affaires; il mourut en 4833.

Les Foucault de Saint-Germain de Périgord : d'azur semé de fleurs de lis d'or. C'est à cette famille qu'appartenoit Louis de Foucault comte de Daugnon, né vers 1616 qui prit une part glorieuse aux guerres du règne de Louis XIII, fut maréchal de France en mars 1657, et mourut en 1659.

- 5750. Foucault (Gilbert), seigneur de Rosez, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, fut blessé dans plusieurs actions sous Louis XIII; s'étant trouvé ensuite sous le règne suivant aux siéges d'Arras, d'Aire, de Perpignan, à la bataille de Rocroy et au siége de Thionville en 1643, il reçut encore plusieurs autres blessures.
- 5754. Foucault (Charles alias Antoine), son fils, dit le comte de Rosez, lieutenant général des armées du roy, sut tué au combat de Turkheim en 1675. M. de Turenne dit à cette occasion devant toute l'armée, qu'il venoit de perdre son bras droit.
  - Après avoir remporté divers avantages à la suite du dernier échec qu'il avoit infligé aux ennemis, Turenne marcha vers Colmar pour leur livrer bataille : on l'a appelée la bataille de Turkheim, du nom de cette place ou étoit la droite des alliés. Turenne les força de repasser le Rhin. >
- 5752. Foucault (Michel), son autre fils, dit aussi le comte de Rosez, sous-lieutenant des deux cents chevau-légers de la garde, tué d'un coup de canon à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 5753. Foucault (N...), sous-lieutenant des gendarmes-dauphin et aide de camp du grand dauphin dans ses campagnes, sut tué d'un coup de canon au siège de Philisbourg en 1688.

- 5754. Foucault (Jean-Raphaël), cornette au régiment de Montrevel, tué à la bataille de Parme en 4734.
- 5755. Foucault (Marc), seigneur de Zélaë, capitaine d'une compagnie de gens de pied, blessé au siège de Calais en 1596 et fait prisonnier par les Espagnols.
- 5756. Foucault (Marc), seigneur de Zélaë, capitaine au régiment de Navarre, puis lieutenant-colonel de celui de Bourgogne et lieutenant de roy à Valenciennes, puis à Dunkerque, eut le bras cassé d'un coup de seu au siège de Candie en 466...
- 5757. Foucault (Louis-Daniel), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie, blessé en 1761 à l'affaire d'Eyreden, en Hesse, obtint en 1777 une pension de retraite de mille livres.
- 5758. FOUCAULT DE MERVILLE (le s'), capitaine au régiment de Navarre, reçut une balle qui lui effleura la peau de la tête au siège de Valence en 4636, où il fit des actions de valeur de la plus grande intrépidité.

Les Foucault de Bretagne, de Berry, de l'Orléannois et de l'Artois qui semblent de la même souche, et qui ont encore leurs représentants, portoient : de gueules à la fasce d'or accompagné de trois molettes du même, au croissant d'argent posé au point du chef, avec cette devise : Ores d eux.

- 5759. Fouchais (le s' de la), mousquetaire de la garde duroy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 5760. Fouchardière (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, exempt des gardes du corps, blessé au siège de Cambray en 1677.
- 5761. Foucquet (Louis-Charles-Arnaud), dit le chevalier de Bellisle, lieutenant général des armées du roy, tué à l'affaire d'Exiles le 19 juillet 1767.
  - 5762. Foucquet (Charles-Louis-Auguste), son frère, duc de

Bellisle, pair et maréchal de France, prince du Saint-Empire, chevalier des ordres du roy et de celui de la Toison-d'Or, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, gouverneur de Metz et du pays messin, lieutenant général au gouvernement de Lorraine et Barrois, et précédemment ambassadeur plénipotentiaire à la diette d'élection de l'Empire, blessé d'un coup de feu dans la poitrine au siège de Lille en 4708, le fut encore en 4736 d'un éclat de palissade en faisant le siège du château de Taerbach; il mourut le 26 janvier 4761.

5763. Foucquer (Louis-Marie), son fils, comte de Gisors, prince du Saint-Empire, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp, lieutenant du régiment royal des carabiniers, brigadier des armées du roy, gouverneur de Metz et du pays messin, et lieutenant général au gouvernement de Lorraine et Barrois, mort à Nuys le 26 juin 1758 des blessures qu'il reçut à la bataille de Creweldt où il combattit en héros.

D'Hozier donne au nom de Foucquet l'orthographe que lui avoit conservée le célèbre surintendant, bien que les biographes écrivent plus généralement le nom sans C. Fouquet. On connott les armes et la devise de cette maison : d'argent à l'écureuil rampant de gueules. — D. Quo non ascendam?

- 5764. Foudras (Antoine de), seigneur de Courcenay, capitaine au régiment du comte de Bury, mort au siège de Montpellier sous Louis XIII.
- 5765. Foudras (Charles de), capitaine de grenadiers au régiment de Charost, mort au siège de Douay sous Louis XIV.
- 5766. Foudras (Etienne de), chevalier de Malte, capitaine au régiment d'Epernon, mort dans les guerres d'Italie.
- 5767. Foudras (Mathieu de), son frère, enseigne de la compagnie, colonel du régiment de Condé, tué à la bataille de Montagne-Noire.
- 5768. Foudras (N... de), blessé en 1638 au siège de Poligny, en Franche-Comté. (Mercure de 1638.)

- 5769. Foudras (Humbert de), autre frère d'Etienne et de Mathieu ci-dessus, premier capitaine au régiment de Condé, mort à la levée du siège d'Arras.
- 5770. Foudras (Gaspard de), capitaine de cavalerie, tué à la bataille d'Hochstett.
- 5771. Foudras (Jean-Paul de), lieutenant au régiment de Poitou, mort dans la guerre d'Italie.
- 5772. Foudras (Claude-Aguppa de), son frère, capitaine au régiment de Piémont, tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 5773. Foudras (Claude-Ferdinand, dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, copitaine au régiment de Bouillon, blessé à la main à la bataille de Minden en 4749.
- 5774 Foudras (N... de), lieutenant au régiment d'Aquitaine, suit dangereusement blessé à la cuisse à la même bataille.

Maison du Lyonnais qui a ses représentants : d'azur à trois sasces d'argent : D. Sunt mihi in custodiam.

- 5775. Fouffry (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur le Pontchartrain, armement de M. Renault, le 4 aoust 4696.
- 5776. Fougasse (Antoine de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Barberin, mort dans les guerres d'Italie en 1614.
- 5777. Foucerais (le s' des), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 4673.
  - 5778. Fougeres (Raoul de), tué au siège d'Acre en 4194.
- 5779. Fouceres (Claude de), baron d'Oing commandant la compagnie d'ordonnances du comte de Montrevel, fut tué à la bataille de Cérisolles en 4544.
- 5780. Fougeres de Malsaigne (François, marquis de), seigneur, gouverneur et lieutenant de roy de la ville et du châ-

teau de Vaudable, chevalier de Saint-Louis et capitaine de grenadiers au régiment de Beauvoisis, fut blessé d'un coup de seu au pied à la bataille de Rosbach en 4757, et obtint sa retraite en 4763.

Les Fougères d'Oin, du Berry: d'azur au chef losangé d'or et de gueules.

- 5781. Fougerolles de Rochefort (Claude de), chevalier de Saint-Louis, premier capitaine du régiment de Limousin, obtint en 1786 une pension de retraite de 1,500 fr. motivée sur ses services et ses blessures.
- 5782. Foucerolles (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Fribourg en 1714.
- 5783. Fougières (Gallois de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5784. Fougières (le comte de), chevalier de Saint-Louis, officier supérieur de gendarmerie, puis maréchal de camp en 1770, lieutenant de roy du Bourbonnois et sous-gouverneur des enfants de France, fut blessé à la bataille de Minden en 1759, et mourut en 1787 ou 1798.
- 785. Fougières de la Sauvatte (Claude de), cornette au régiment de Héron-dragons, tué à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 5786. Fouille, lieutenant du régiment de Cambrésis, tué à la bataille de Staffarde le 18 aoust 1690.
- 5,87. Fouillès (de), capitaine aux gardes-françoises, a le pouce cassé à la bataille de Saint-Denis le ... 1678.
- 5788. Fouilleuse (Alexandre-Louis-Philippe de), marquis de Flavacourt, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy en 1734, gouverneur et grand bailly de Monfort-l'Amaury, blessé au siége d'Aire en 1710, mourut à Paris le 18 décembre 1734.

- 5789. Founleuse (N... de), chevalier de Saint-Louis, aide d'artillerie, puis enseigne de vaisseau, eut la jambe coupée d'un boulet de canon au siège de Carthagène en 1697, et mourut couvert de blessures reçues dans les guerres de Louis XIV.
- 5790. Foulleuse (Auguste-Frédéric de), marquis de Flavacourt, chevalier de Saint-Louis, officier supérieur de gendarmerie, blessé de quatre coups de feu à la bataille de Minden en 1759, mourut de la suite de ses blessures (on le croit le même que M. de Flavacourt qui étoit enseigne à pique au régiment des gardes-françoises etavoit été blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 5791. FOURLEUSE (Auguste-Frédéric de), comte de Flavacourt, colonel à la suite du régiment de la reine-cavalerie, mourut de ses blessures à l'âge de 22 ans, le 2 mars 1762.

Les Fouilleuse comtes et marquis de Flavacourt du (Beauvoisis), maison qui paroit éteinte : d'argent papelonné de gueules, semé de trèfles renversés de même.

- 5792. Foundon (le capitaine), neveu du lieutenant de roy de Poitou, fut blessé au siège de la Rochelle en 4573, servant dans le parti catholique.
- 5793. Foulloux (le s' de), enseigne des gardes de la reine, fut dangereusement blessé en 1652 au combat de la porte Saint-Antoine.
- 5794. Foulloux (le s' de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 4674.
- 5755. Fouien ou Fougeon (le seigneur de), blessé au siège de Metz en 1552, mourut peu de temps après de ses blessures.
- 5796. Fouquerolles (le capitaine de), capitaine au régiment de Picardie et mestre de camp, tué au siège d'Amiens en

1597 (présumé être François de Fauterau, seigneur de Feuquerolles) chevalier de l'ordre du roy et maréchal de ses camps et armées, qui mourut en effet dans l'intervalle des années 1596 et 1600.

- 5797. Fouquerolles (le s<sup>e</sup> de), capitaine au régiment de Béarn, tué au siège de Privas en 1629.
- 5798. Fouquerolles (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, eut le ventre emporté d'un boulet au siège de Mons en 1694.
- 5799. Fouquerolles de Mazille (François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment d'Aunis, obtint en 1758 et 1763 une pension de retraite de 800 fr. en considération de ses services et de ses blessures.

Les Fouquerolles (de l'Ile-de-France): d'azur au chevron d'or, chargé à sénestre d'un lion de sable.

- 5800. Fouquesolles (Jacques de), seigneur d'Andreham guidon de la compagnie des gendarmes du maréchal du Biez, son beau-père, fut tué dans une entreprise, sur Boulogne en 1544.
- 5801. Fouquesolles (le s' de), mestre de camp du régiment de Fouquesolles, tué au siège de Saint-Omer en 1638. (Mercure de 1638.)
- 5802. Forquet (François), seigneur de la Source, tué dans les guerres d'Italie en 1626.
- 5803. Fouquet de Réal (François-Charles), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Luzignan-cavalerie, depuis Berry, blessé à la bataille de Rosbach en 4757. (V. de Réal, en cas de rapport avec cette famille.)

Il existe encore plusieurs maisons de ce nom, auxquelles ces mentions peuvent s'appliquer.

5804. Four (Antoine du), chevalier de Saint-Louis, lieute-

mut au régiment de Baufremont-dragons, depuis Lorraine, reput plusieurs blessures au service, sous Louis XV.

- 5805. Four (le s' du), lieutenant au régiment de Béarn, blessé à l'affaire de Mêle en 4715.
- 5806. Four (le s' du), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au siège de Berg-op-Zoom et à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 5807. Four (le chevalier du), lieutenant au régiment, colonel général, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 5808. Four de la Lanne (N... du), lieutenant-colonel du régiment de Chartres-cavalerie, avec rang de mestre de camp, et chevalier de Saint-Louis, tué à la bataille de... en 47... (V. de la Lanne.)
- 5809. Four de Longuerus (Charles-Louis du), seigneur de Longuerüe, lieutenant des gardes du corps et maréchal de camp en 1701, blessé au combat de Leuze en 1691, fut tué à la bataille de Ramillies en 1706. (V. de Longrue.)

Les du Four de Longuerue, originaires de Normandie portent : d'azur à une étoile d'or, accompagnée de trois croissants du même.

5810. Four de Prade (Louis du), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie et brigadier des armées du roy, commandant à Chambéry, blessé dangereusement d'un coup de feu au siège de Grave en 1671, eut encore l'épaule droite cassée d'un coup de mousquet à la bataille de Cassel en 1677, et eut aussi une jambe fracassée au combat de Bossu, il resta même toute sa vie estropié de cette dernière blessure.

Maison d'Auvergne: d'argent au chevron de sable accompagnée au chef de deux étoiles de gueules et une pointe d'un croissant du même.

5811. Four de Satillien (Louis du), marquis de Saint-Sylvestre, chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et

gouverneur de Briançon, reçut deux blessures au siège de Charleroy, eut le bras percé d'une balle près de Fribourg, et son cheval fut tué sous lui d'un coup de canon à la bataille de Staffarde en 1690, où il fit des prodiges de valeur.

- 5812. Fourbois (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Navarre, blessé à la bataille de Fleurus en 1690, mourut en 1731.
- 5813. Fourcade (le s' de la), officier au service du roy, mort des blessures qu'il reçut au siège de Laon en 1544 (de Thou).
- 5814. Fourcet (le s'), lieutenant au régiment de la Sarre, blessé en 1758 à l'affaire de Carillon, en Canada.
- 5815. Fourchenivère (Guy de), tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 5816. Fournas (André-Gabriel de), seigneur de la Brosse, lieutenant dans la compagnie du seigneur de Bréville dans les guerres de Piémont, sous le maréchal de Brissac, fut blessé en 1555 au siège de Vulpian d'un coup de mousquet à la jambe, dont il resta estropié toute sa vie.
- 5817. Fournas (André de), seigneur de la Brosse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et capitaine d'une compagnie entretenue de carabins; ayant été commandé en 1594 pour aller à l'assaut au siège des Echelles, il demeura enterré dans les ruines que faisoit le canon et en fut retiré blessé: il surprit aussi le château de Faverge qui fut ensuite assiègé, et reçut cinq arquebusades dans les différentes sorties qu'il fit, l'une à la cuisse, l'autre dans le milieu de la cuirasse, et les trois autres sur son cheval; il mourut vers la fin du mois de septembre 4624 d'autres blessurés qu'il reçut au siège de Montauban.
  - 5818. Fournas de Fabre (Louis de), capitaine de cavalerie

de Turin en 1610.

- 5819. Fournas de la Brosse (Jean-Joseph de), capitaine au régiment de Sanzay, tué au siége de Barcelone.
- 5820. Fournas de la Brosse (Claude de), baron de Fabrezan, chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régiment royal d'infanterie de la marine, blessé à la cuisse à la bataille de Malpiaquet en 1709, mourut en 1751.

Les Fournas de la Brosse qu'on trouve en Dauphiné, Languedoc et Bretagne, portent : d'argent à trois fasces d'azur au griffon d'or, langué et couronné d'azur, brochant sur le tout.

- 5824. Fourneau, capitaine au régiment de Champagne, blessé d'un coup de feu à la cuisse à la bataille de Fleurus le 4<sup>er</sup> juillet 1690.
- 5822. Fourneau (François), premier sous-aide-major et lieutenant au régiment de Béarn, blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 5823. Fourneaux (le s<sup>r</sup> des), capitaine au régiment de Trassy-cavalerie, blessé en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)
- 5824. Fournier (le s<sup>r</sup>), capitaine d'infanterie, tué au siège de Maëstrick en 4676.
- 5825. Fournier de Bellevue (Jean), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, blessé en 4779 dans un combat naval servant alors comme lieutenant de frégate sur la corvette l'Epervier, mourut d'autres blessures qu'il reçut au combat du comte de Grasse, près de la Martinique, contre l'amiral Hood, le 29 avril 478;

Il existe un grand nombre de familles du nom de Fournier ayant des prétentions à la noblesse. Il est fort difficile de les distinguer ici.

Les Fournier de Bellevue, originaires du Berri, qui ont encore des représentants portent : de sable au chevron d'argent.

- 5826. Fournier de Carles (César), enseigne au régiment de Picardie, blessé à la tête des volontaires à l'attaque de Bourbourg au mois d'août 1665, mourut à Calais peu de jours après de ses blessures.
- 5827. Fournier (François), seigneur d'Aultane, dit le marquis d'Aultane, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Cayenne, puis mestre de camp d'un régiment et maréchal de camp, blessé grièvement à la bataille de Fredelinghen en 1702, mourut à Paris le 2 décembre 1729.
- 5828. Fournier D'Aultane (Philippe-François) son fils, capitaine dans le régiment de cavalerie de son père, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 5829. Fournier (Esprit-Bruno), son autre fils, marquis d'Aultane, chevalier de Saint-Louis, d'abord major du régiment de Gêvres-cavalerie, puis lieutenant général des armées du roy, fut blessé de trois coups de sabre et eut son cheval tué sous lui à la même bataille.
- 5830. Fournier (N... le), dit le capitaine Fournier, de Dieppe, gouverneur de cette ville, fut tué à la reprise d'Amiens en 4597. M. de Thou en parle comme d'un brave officier et le qualifie commandant la compagnie des chevau-légers du roy.
- 5831. Fournier (Joseph-François le), marquis de Wargemont, chevalier de Saint-Louis, capitaine, sous-lieutenant des gendarmes de la garde et brigadier des armées du roy, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

Maison de Picardie: d'argent à trois roses de gueules, 2 et 1.

5832. Fourtens du Tertre (Charles-Richard), lieutenant dans les régiments de Normandie et de Maulevrier, puis officier à l'hôtel royal des invalides, fut estropié au bras droit au siège de Barcelone.

- 5833. Fouville (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, fut brûlé au siège de Turin en 4706 par l'effet d'une bombe.
- 5834. Fox (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment des volontaires de Soubise, blessé à la journée de Grebenstein le 24 août 4762.
- 5835. Foyal (Joseph-Achilles de), capitaine au régiment de Languedoc, tué au siège de Keiserwert en 4702.
- 5836. Foyal (Nicolas de), seigneur d'Allones, chevalier de Saint-Louis, commissaire d'artillerie, puis capitaine de grenadiers royaux, tué au siége de Berg-op-Zoom en 4747.
- 5837. Fradel de Bort (Guillaume), fut blessé à la jambe après avoir servi le roy pendant trois ans dans le régiment des gardes-françoises.
- 5838. Fradet (Claude), seigneur de Poligny, capitaine au régiment d'Enghien, tué au siège de Perpignan en 1642.
- 5839. Fradet (Antoine-Armand de), seigneur de Saint-Août, comte de Châteaumeillant, vicomte de Villemevrard et de la Mothe-Feuilly, baron de Bourdelle et de Saint-Javarain, brigadier des armées du roy, mestre de camp d'un régiment, conseiller d'Etat d'épée et lieutenant au gouvernement de Berry, fut tué dans les guerres de Hollande en 1675.

Les Fradet de Berry : d'or à trois fers de lance de sable.

- 5840. France (Jacques-François-Marie de), dit le chevalier d'Enocq, chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de Picardie, fut blessé au siège de Fribourg en 1744, et à l'affaire d'Amembourg en 1762: il quitta le service en 1765.
- 5844. Franeville (le s' de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 1674.
  - 5842. Francourt, lieutenant de vaisseau le 23 février

- 1684, du port de Toulon, capitaine de frégate, tué près Bellisle, sur *le Marquis*, commandé par M. de Forbin, le 15 décembre 1692.
- 5843. Framond (le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau et brigadier des armées navales, blessé sur le Caton qu'il commandoit dans le combat du 4 septembre 1780 devant la baye de Chesapeak, entre le comte de Grasse et l'amiral Howe.
- 5844. Framondie (Jacques-Louis-Amédée de la), dit le vicomte de Framond, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment Royal-Normandie et lieutenant des maréchaux de France en Gévaudan, blessé au siége de Fribourg en 1744.

Framond de la Framondie, famille du Languedoc qui a ses représentants.

- 5845. Franc (le s<sup>r</sup> le), lieutenant au régiment de Béarn, blessé en 4747 au siège d'Hulst, fut tué en la même année à la bataille de Laufeldt.
- 5846. Franc (le s' le), lieutenant au régiment de Piémont, blessé en 4759 aux batailles de Berghen et de Minden.
- 5847. Franc (Guillaume le), seigneur de l'Hille, capitaine au régiment du Breuil, blessé d'un coup de mousquet à travers le corps au siège de Nice en 4647.
- 5848. Franc (Jean le), seigneur de la Tour, capitaine au régiment de Roquelaure-infanterie, puis lieutenant de la compagnie de chevau-légers du dauphin, fut grièvement blessé d'un coup de mousquet qu'il reçut au bras droit, et dont il resta estropié toute sa vie, aux termes d'une attestation du 27 juillet 1665.
- 5849. Franc (Louis le), seigneur de Saint-Clair, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment, eut le tendon d'Achille emporté d'un coup de canon à la bataille de Berghen en 4759. reçut encore un coup de fusil à travers

le buste, à gauche, à celle de Fillinghausen en 4761, et fut blessé d'un éclat de bombe au-dessus du talon gauche, à Ham, en 4762.

Plusieurs familles de ce nom, en Artois, en Picardie, en Normandie, en Dauphiné et en Languedoc.

5850. France (Pierre de), fils de Saint-Louis, comte d'Alençon, frère du roy Philippe le Hardi, mourut d'une blessure qu'il reçut dans une rencontre en 1281, près d'un lieu appelé la Canina, en Italie.

Plusieurs fils de France, enfants de nos rois, pourroient être cités en ce lieu. Nous nous réservons de revenir sur ce point au supplément.

- 5854. France (Oudard de), tué d'un coup de canon au siége de Mardick, étant page du duc de Joyeuse.
- 5852. France (Toussaint de), enseigne au régiment de Vaubecourt, tué au siége de Turin en 1642.
- 5853. France (Jean de), tué au service, d'après une attestation du comte de Vaubecourt du 20 juin 1667.
- 5854. France (Joseph de), capitaine au régiment de Vaubecourt, tué au siège de Rozes (d'après la même attestation).
- 5855. France (Charles-Mathieu de), son frère, enseigne au même régiment, tué au siège de Corbie (d'après la même attestation).
- 5856. France (Bertrand de), dit le Gros, capitaine au même régiment, tué au camp d'Oulens, en Flandre (d'après la même attestation).
- 5857. France (N... de), mousquetaire de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.

Ce nom de France a été porté par plusieurs familles qui ont encore leurs représentants en Bretagne, en Hainaut, en Languedoc et dans le Cambraisis.

- 5858. Francheville (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.
- 5859. Franchon (le s<sup>r</sup>), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 5860. Francière (le baron de), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Havane, sur *l'Espérance*, commandé par M. de la Galissonnière, le 18 juin 1702.
- Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, reçut un coup de mousquet dans le gosier qui lui perça le palais et les deux mâchoires, et ce fut en considération des blessures dont il avoit été criblé à la défense des côtes, près de la Hogue, que Louis XIV le décora de la croix de Saint-Louis; il commandoit l'Avenant en 1697 au siège de Carthagène où il fut encore blessé au bras, et probablement il avoit alors le grade de capitaine de vaisseau.
- 5862. Francine de Grandmaison, lieutenant de vaisseau du port du llavre, mort ou noyé au Havre le 30 juin 4705.
- 5863. Francini (de), chef de brigade, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur le Fleuron le 2 janvier 1741.
- 5864. François I<sup>er</sup>, roy de France, fut blessé à la jambe et eut son cheval tué sous lui à la bataille de Pavie en 4515.

Il n'y a pas de raison d'omettre ceux de nos rois blessés sur les champs de bataille, dont le nombre est d'ailleurs assez restreint; ce que la raison d'État explique suffisamment.

L'histoire nous apprend que François ler, dont l'impétueux courage est assez connu, se désendit à pied presque seul au milieu d'un tas de morts, tant François qu'ennemis; qu'il en tua sept de sa main avant d'être renversé, et deux après s'être relevé.

5865. François (le s<sup>r</sup> le), lieutenant de grenadiers au régiment de le Camus, fut blessé à la tête et à l'épaule à la bataille de Minden en 4759.

- 5866. Francourt (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Champagne, eut une jambe coupée à la suite d'une blessure qu'il reçut à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 5867. Francipani (Mutio), gentilhomme romain, chevalier de l'ordre du roy, blessé d'un coup d'arquebuse au bras dans une affaire en 1568, le fut encore à la bataille de Jarnac en 1569.
- 5868. Frangprez, capitaine au régiment de Dampierre, blessé au siège de Grave en octobre 1674.
- 5869. Franoy (le s' du), capitaine au régiment de Guyenne, reçut une blessure mortelle au siège de Roses en 1645.
- 5870. Franquefort (Jacques-Paul de), chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment d'Archiac et depuis lieutenant-colonel du régiment du roy-cavalerie, fut blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 5871. Franques (Nicolas-Joseph de), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment d'Alsace, puis dans celui de Bouillon, avec rang de major, fut blessé à la bataille de Clostercamps en 1760, et quitta le service en 1781.
- 5872. Franquetor (François de, duc de Coigny), maréchal de France, chevalier des ordres du roy et de la Toison-d'Or, colonel général des dragons et gouverneur de Sedan, ancien mestre de camp du régiment royal-étranger-cavaleric, blessé à la bataille de Parme en 1734, puis comme commandant en chef l'armée d'Alsace, blessé encore près du fort Louis, où il eut un cheval tué sous lui le 23 août 1744, mourut le 17 décembre 1759.
  - 5873. Franquetot (Jean-Antoine-François), marquis de

Coigny, fils du précédent, et comme son père blessé près du fort Louis le 23 août 4744. (Nouv. à la main.)

Les Franquetot, comtes, marquis puis ducs de Coigny, grande maison de Normandie, éteinte dans les mâles le 2 mai 1865. Armes : de gueules à la fasce d'or, chargée de trois étoiles d'azur et accompagnée de trois croissants du second.

- 5874. Franquin de Guillerville (N...), chevalier, commandant de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en 4695, lieutenant-colonel du régiment de Normandie de gouverneur de Bouillon, fut blessé au siège de Grave en 4674.
- 5875. Franssures (Charles-François de), chevalier de Malte, tué au siége d'Ostende en 1602.
- 5876. Franssures de Villers (Louis-Roger de), chevalier de Saint-Louis et chef d'escadre des armées navales, eut le talon emporté d'un coup de mitraille au combat de Malaga en 1701, il mourut au Havre, âgé de 92 ans, au mois de mars 1775.
- 5877. Frécat (Jacques), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de grenadiers au régiment de Provence, reçut trois blessures au service, sous Louis XV.
- 8278. Frankric, sous-lieutenant au régiment du roi, blessé au combat de Saint-Denis (du Broqueroy) en 1678.
- 5879. Fredeville (le s' de), que l'on présume être Alexandre, baron de Fredeville, chevalier de l'ordre du roy et gentilhomme ordinaire de sa maison, fut tué d'un coup d'arquebuse au siége d'Issoire en 4590 (de Thou).
- 5880. Fredy (François), seigneur de Conbertin et de Juilly, chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, fut blessé à la gorge d'un éclat de bombe au combat de la Hogue en 1692, il le fut encore d'un coup de canon à la poitrine dans une des batailles de l'année 1708.

- 5881. Fregonnière de Villeneuve (la), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur la *Gironde* le 20 juillet 1733.
- 5882. Fregoze (César), chevalier de l'ordre du roy et ambassadeur à Venise, chargé par François I<sup>er</sup> d'une mission secrète pour Venise, fut traitreusement assassiné dans la nuit du 2 juillet 4541 par des émissaires de Charles-Quint, ce qui occasionna la rupture entre le roy et l'empereur et la guerre terrible qui s'ensuivit au mois de mai 4542.
- 5883. Fregoze (Aurelio), chambellan et gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, blessé à la bataille de Marciano en 4554.

Riche et puissante maison génoise d'où sont sortis plusieurs Doges: porte: Coupé-enté de sable, et d'argent. Devise. Ni matar me, ni espantar me.

- 5884. Freman-(le s'), lieutenant au corps royal d'artillerie et du génie, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 5885. Fremausent (Lancelot de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 5886. Fræm, lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 5887. Francourt (le s' de), officier au service du roy, tué au siège de Dourlens en 4595 (de Thou).
- 5888. Fremin (le s'), lieutenant au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 5889. Fremont (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Normandie, tué au siège de Philisbourg en 1688.
- 5890. Fremont de Belon, lieutenant de vaisseau du port de Brest, mort aux Isles le.... 1692.

- 5891. Fremont (le s'de), chevalier de Saint-Louis et major du régiment de Soubise, blessé en 1762 dans l'armée de Soubise.
- 5892. Fremont (le s' de), capitaine au régiment de Foix, tué dans le combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 1779.

Les Fremont de Normandie portoient : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois trèfles de sinople, mais plusieurs autres familles portoient ce nom : les Fremont d'Auneuil, marquis de Charleval, les Fremont du Bouffay, de Bretagne, etc.

- 5893. Fremur (le s' de), maréchal de camp, dangereusement blessé à la tête au siége de Hagueneau le 23 août 4744. (Nouv. à la main.)
- 5894. Fremin gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Staffarde en 4690.
- 5895. Fremyn de Fontenilles (Philippe-Pierre), seigneur de Sapicourt, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, gouverneur et commandant à Rethel-Mazarin, fut tué à la bataille de Minden en 4759.

Famille de Champagne: d'argent à une fasce d'azur, bordé d'or, aux flammes de gueules mouvantes du chef et de la pointe de l'écu.

- 5896. FRÈNE (Charles-François du), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Mailly, depuis Guyenne, fut blessé en 1743 à l'affaire de Dingelfingen, et reçut deux autres blessures au service.
  - 5897. Frêne (le s' du), capitaine au régiment de Picardie, tué au siège de Doile en 1636.
  - 5898. Frênz (le s' du), lieutenant au même régiment, tué au combat de Senef en 4674.
  - 5899. Frène (le sr du), capitaine au régiment du Perche, officier distingué, reçut trois blessures dangereuses dans une attaque en 1638 (Mercure de 1638).

iaar Hali

江

.T.

X: 1 1

- 5900. Franc (le s' du), capitaine au régiment de Béarn, tué au siège de Verue en 1705.
- 5901. Frène (le s' du), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- ' 5902. Frène (le s' du), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Fribourg en 1744.
- 5903. Fresne (Honoré du), écuyer du sieur de la Motte, mousquetaire de la garde ordinaire du roi, chevalier de Saint-Louis, tué à la bataille de Fontenoy le 44 mai 4745.
- 5904. Fresne (de ou du), capitaine au régiment de Vendôme, blessé au siège de Grave le... 1689.
- 5905. Fresne (du), lieutenant au régiment de Champagne, contusionné à la bataille de Fleurus le 4<sup>er</sup> juillet 1690.

Le nom de de Frêne ou du Fresne a également été porté par un grand nombre de samilles : de l'une d'elles, les du Fresne de Picardie, est sorti le célèbre du Cange. Voir la notice généalogique publiée dans le t. XI, p. 105 du Cab. kist.

- 5906. Frankles (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Montpellier en 1622.
- 5907. Francy (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Parme en 1734.
- 5908. Frerieux (de), capitaine au régiment des bombardiers, blessé à la défense de Mayence le... septembre 1689.
- 5909. Fresche (le s' de), aide de camp, fut dangereusement blessé d'une mousquetade à travers le corps, et eut deux chevaux tués sous lui au siège de Fontarabie en 1638. (Mercure de 1638.)
- 5910. Fresencourt (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

- 5911. Fresenet, lieutenant au régiment de Bourbon, blessé le 18 aoust 1690, à la bataille de Staffarde.
- 5912. Fresingner (le s'), lieutenant au régiment de Salès suisse, blessé dans la guerre d'Italie en 1747.
- 5913. Freslon de Saint-Aubin (Emmanuel), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises et brigadier des armées du roy, blessé dangereusement à la bataille de Dettingen en 1743, mourut le 14 aoust 1743.
- 5914. Fressinette (le s' de la), lieutenant-colonel du régiment de Versan, tué au siège de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)
- 5915. Fressonnel (le capitaine), servant dans le régiment du comte de Brissac, fut blessé au siège de Niort en 1569. (Mémoires imprimés en 1578.)

Fretag (de). V. de Freytagh.

- 5916. Fretart (Jean), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 5917. Fretart (Robert), seigneur de Santonne, tué dans une bataille donnée près de Luzignan en 1369. (Mémoires de cette famille.)
- 5918. Fretat (Louis de), comte de Boissieux, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et désigné ambassadeur en Danemarck, blessé en 4734 aux batailles de Parme et de Guastalla, mourut le 4<sup>er</sup> février 4739.
- 5919. Fretat (Antoine de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant aux grenadiers de France, perdit un bras à la bataille de Minden en 1769, et quitta le service en 1779.

Fretat de Boissieux (Auvergne et Bretagne): d'azur à deux roses d'or en chef et un croissant d'argent en pointe.

- 5920. Fretel (Brunel, chevalier de), blessé à la bataille de Chabot, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 5921. Fretoy (le marquis du), lieutenant de vaisseau du port de Brest, périt sur le Fougueux, commandé par M. le chevalier d'Amfreville, le 10 décembre 1696.
- 5922. Frevilliers (de), lieutenant au régiment de Beauvais, tué au siège de Mayence en septembre 1689.
- 5923. Frevulle (le s' de), capitaine au régiment de Languedoc, tué en 1738 à l'affaire de Carillon, en Canada.
- 5924. Freval (Jean de), seigneur d'Aubignac et de Fontfreyde, lieutenant-colonel d'un régiment irlandois, puis capitaine de dragons dans celui de la reine d'Angleterre, mort à Palamos le 27 décembre 1694 des blessures qu'il reçut au passage du Ter près Barcelone.
- 5925. Freval-d'Aubignac de Villart (Jean-François de), seigneur de Ribains, lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au siège de Mantoue, mourut le 18 mars 1760.
- 5926. Freval-d'Aubignac (Jacques de), lieutenant au régiment d'Auvergne, tué à la bataille de Spire en 1703.
- 5927. Freval (Jean-Bruno de), seigneur de la Côte, chevalier de Saint-Louis, officier au régiment de Condé-infenterie, puis lieutenant-colonel, commandant et gouverneur de Pradelles, de Langogne, de Largentière, de Joyeuse et dans les montagnes du Vivarais et de Gévaudan, fut blessé lorsque le prince de Conti fit repasser le Rhin à son armée en 4746.
- 5928. Freval-d'Aubignac (François de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Chayla-cavalerie, avec rang de mestre de camp, fut blessé d'un coup de sabre au poignet au passage du Rhin en 4765.

Maison du Languedoc, dont il reste des représentants : de gueules à

deux lions affrontés d'or posés sur un mont de trois coupeaux de même, mouvant de la pointe, et supportant ensemble une roue aussi d'or.

- 5929. Frey (Jean-Rodolphe), de Bâle, lieutenant-colonel du régiment de Breudlé, avec rang de colonel, et brigadier des armées du roy, blessé au combat de Valcour en 1689, mourut à Bâle en 1753, âgé de 89 ans.
- 5930. Frey (N...), du même canton, capitaine au régiment de vieux Stuppa, tué au siège de Namur en 1692.
- 5931. Freytagh (François-Xavier), chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et maréchal de camp en 1784, précédemment capitaine aide-major au régiment d'Archal, puis major de celui de royal-Suédois, fut blessé en 1759 à la bataille de Minden dont la principauté, conquise en 1757, fut alors abandonnée.

Famille originaire de Suède qui a eu ses hommes d'Etat, et dont une branche s'est établie en France : de sable à deux croissants adossés d'argent.

- 5932. Frezeau (François), seigneur de la Roche-Frezelière, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Henri III, tué à Poitiers dans les guerres de religion.
- 5933. Frezeau (Charles), tué en 4601 en Hongrie, servant sous le duc de Mercœur.
- 5934. Frezeru (Isaac), seigneur de la Frezelière et d'Amaillon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, maréchal de camp et conseiller d'Etat d'épée, gouverneur d'Hesdin, tué au siège de cette ville en 1639.

Il étoit regardé comme l'un des meilleurs officiers de son temps.

5935. Frezeau (Charles-François), seigneur de Lublé, capi-

taine de cavalerie au régiment de Chapes, tué à la bataille de Lens en 4648.

- 5936. Frezeau de le Frezelière (Antoine-François), colonel du régiment de Lorraine, mort des blessures qu'il reçut au combat de Senef en 4674.
- 5937. Frezeau de la Frezelière (Isaac), son frère, tué à l'âge de 24 ans au service du roy, en Allemagne, en 1673.
- 5938. Frezeau (Jean), son autre frère, dit le chevalier de la Frezelière, chevalier de Malte, colonel du régiment de Touraine, tué au siège de Saint-Omer en 1677, ayant fait les fonctions de lieutenant général d'artillerie à la bataille de Cassel, au gain de laquelle il eut beaucoup de part.

Cette maison originaire d'Anjou a donné un grand nombre d'hommes de guerre. Philippe Frezeau dont parle très-avantageusement de Thou sous l'année 1574: François Frezeau, marquis de la Frezelière, lieutenant général d'artillerie, mort le 3 mai 1702: Jean-François-Angélique, marquis de la Frezelière et de Mons, baron de Lassé, premier lieutenant général de l'artillerie de France: — Porte: Burelé d'argent et de gueules, à la cotice d'or brochant sur le tout.

- 5939. Fricambault (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, mort des blessures qu'il reçut à Vigo, en Espagne : dès qu'il fut blessé, il répondit à ceux qui l'engageoient à prendre quelque repos, et cette croix, en leur montrant sa décoration de Saint-Louis, voulez-vous que je la déshonore?
- 5940. Fricambault (l'Aisné), du port de Toulon, capitaine de vaisseau, sauté en l'air à Vigo sur l'Oriflamme, le 24 octobre 4702.
- 5941. FRICAMBAULT (le chevalier de), lieutenant de vaisseau du port de Dunkerque, tué sur l'Adroit, près le Texel, le 29 juin 4694.
- 5942. Friderer (Philippe de), allemand, tué à la bataille de Ravenne en 4542.

- 5943. Frisenberg (Nicolas de), officier suisse au service du roy, tué au siège de Die en 4575.
- 5944. Frison (Michel-Joseph), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment du Limousin, obtint en 4787 une pension de retraite de 600 fr. en considération de la distinction et de l'ancienneté de ses services et de ses blessures.
- 5945. Fritière, lieutenant de la brigade de la Sarre, blessé à la bataille de Staffarde le 18 aoust 1690.
- 5946. Frodelle (le s'), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 5947. Frælich (le capitaine Jean-Guillaume), capitaine suisse au service du roy, tué au siége de Die en 1575.
- 5948. Froissard de Broissia (Jean-Ignace-François, marquis de), lieutenant aux gardes-françoises, puis colonel d'un régiment de dragons de son nom, chevalier de Saint-Georges, en Franche-Comté, et chevalier d'honneur du parlement de Besançon, tué au siége de Valenciennes, sous Louis XIV.

Maison de Franche-Comté: créés marquis en 1691: d'azur au cerf passant d'or.

- 5949. Froment (Pierre-André de), seigneur de Saillans, major de Tortose, puis de Thionville et de Landrecies, maréchal de bataille, lieutenant de roy à Rethel et maître d'hôtel ordinaire de sa Majesté, blessé au siége de Tortose, sous Louis XIII.
- 5950. Froment (Charles de), lieutenant-colonel du régiment de Tiérache, eut le bras droit emporté d'un boulet de canon à la bataille de Castiglione en 4706.
- 5951. Fromentières (le chevalier de), capitaine de vaisseau, du port de Brest, tué commandant le Neptune, le 25 octobre 1747.

- 5952. Fromont de Villeneuve, enseigne de vaisseau du port de Brest, tué sur le Fougueux le 25 octobre 1747.
- 5953. Fronsac (le duc de), tué au siège de Montpellier en 1627.

Fronsac étoit le titre d'un duché-pairie considérable créé en 1608 par Henri IV pour le comte de Saint-Paul de la maison d'Orléans Longue-ville, à la mort duquel la pairie fut éteinte et relevée par le cardinal de Richelieu.

- 5954. Fransac (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, tué au siège de Berg-op-Zoom en 4747.
- 5955. Frossard (le s'), officier auxiliaire, tué au combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779.
- 5956. Frossey (le s<sup>r</sup> de), officier auxiliaire, blessé sur le Magnanime, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.
- 5957. Frober (François), seigneur de la Messelière, capitaine au régiment du cardinal Mazarin, tué au siège de Fribourg en 4644.
- 5958. Frotier (Gabriel), seigneur des Ousches, capitaine de dragons, tué au siège de Suze en 1690.
- 5959. Frotier (François), mort au siège de Keiserwert en 4702.
- 5960. FROTIER (Bonaventure), seigneur de la Messelière, dit le marquis de la Messelière, chevalier de Saint-Louis, capitaine lieutenant des gendarmes du Berry et maréchal de camp, eut un cheval tué sous lui au combat de Kokesberg en 4677, et sut blessé à la bataille d'Hochstett en 4704; il mourut à son château de la Messelière, le 44 septembre 4741.

5961. Frotter Peran, sous-lieutenant de galiote et d'artillerie du port de Rochefort, mort sur le Chariot-Royal, le 16 juillet 1750.

Les Frotier de la Messelière et de Bagneux, qui ont leurs représentants en Normandie et en Poitou, portent : d'argent au pas de gueules, accosté de dix losanges de même, posées 2-2 et 1 de chaque côté.

- 5962. Froulay (Guillaume de), seigneur de Beauquêne, tué à la bataille de Castillon en 1451.
- 5963. Froulay (Louis, comte de), grand maréchal des logis de la maison du roy, tué au combat de Consarbrick en 1675.
- 5964. Froulay (Louis de), son frère, capitaine de dragons, mort à Mons le 40 juillet 1691, des blessures qu'il reçut au siège de Notre-Dame-de-Hall.
- 5965. FROULAY (René de), comte de Tessé, grand d'Espagne, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, colonel général des dragons et général des galères, gouverneur d'Ypres, lieutenant général des provinces du Maine, du Perche et de Laval, premier écuyer de la reine, ambassadeur extraordinaire à Rome et vers les princes d'Italie et conseiller du conseil de marine, fut dangereusement blessé à l'attaque de Veillane, en Piémont, en 1691; il mourut le 30 mars aux canaux Ouler et Grosbois.
- 5966. Froulay (Philibert-Emmanuel de), dit le chevalier de Tessé, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, blessé de trois coups de mousquet à la bataille de Kilconnel, en Irlande, en 1691, eut encore une contusion et reçut une autre blessure au côté au siége d'Ath en 1697, il mourut à Cremont en 1701.
- 5967. FROULAY (René-Mans de), comte de Tessé, vicomte de Beaumont et de Fiénoy, marquis de Lavardin et de Lessart, grand d'Espagne, chevalier des ordres du roy, lieutenant

Maine et de Laval, colonel du régiment et premier écuyer de la reine, blessé le 22 mai 1702 dans une sortie de la ville de Mantoue, mourut le 21 septembre 1746 âgé de 62 ans.

- 5968. Froulay (Elisabeth-René-Mans de), marquis de Tessé, grand d'Espagne, colonel du régiment et premier écuyer de la reine, tué au siège de Prague en 4742.
- 5969. Froulay (N... de), son fils, marquis de Tessé, tué à la bataille de Plaisance en 4746.
- 5970. Froulay (Charles-Elisabeth, marquis de), chevalier de Saint-Louis, menin de Monseigneur le Dauphin, colonel du régiment de Champagne, puis maréchal de camp, mort le 11 juillet 1747 des blessures qu'il reçut à la bataille de Laufeldt.

FROTLAY, noblesse du Maine aussi ancienne qu'illustre, dont le nom paroît dès le XIIe siècle et qui, décoré de la grandesse d'Espagne, compte parmi ses notabilités un maréchal de France, un général des galères, et trois chevaliers du Saint-Esprit: Armes: D'argent au sautoir de gueules, endenté et bordé de sable, avec la devise: Pro rege et profide.

- 5971. Front (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 5972. FROYELLE (le s. de), capitaine au régiment, depuis Béarn, tué à la bataille de Rocroy en 1643.
- 5973. Faux (le s'), capitaine, lieutenant au régiment de Travers-suisse, fut grièvement blessé à l'attaque de Pierre-longue en 1744.
- 5974. Frus (le s' le), capitaine aide-major au régiment de Navarre, blessé d'un coup de feu au pied à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 5975. Fuschamberg, marquis d'Amblimont, chef d'escadre, mort à la Martinique le 17 aoust 1700.

- 5976. Fuchs (Antoine), officier de Berne, tué dans l'armée du roy au combat de la Bicoque en 4522.
- 5977. Fuchsberger (le capitaine Jacques), capitaine au régiment de Tammann-suisse, fut tué à la bataille de Dreux en 4562. Henri II lui avoit donné en 4554 une pension de 600 fr., avec la qualité de capitaine aventurier des Suisses, c'est-à-dire d'une compagnie franche de cette nation, disent les Mémoires de Villars, qui le nomment Fouxperguer.
- 5978. Feuilles (le s' de), blessé en 1638 au siège de Poligny, en Franche-Comté. (Mercure de 1638.)
- 5979. Feuilles (Guillaume de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 5980. Fuligny (Robert de), tué à la bataille de Ravenne en 4512.
- 5981. Fumaille (le *capitaine* de), tué à la bataille de Navarre en 4513.
- 5982. Funée (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, noyé à la côte de Carthagène sur l'Hermione, commandé par M. Marin le ... 4705.
- 5983. Funce (François), seigneur des Roches-Saint-Quentin, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué au siège de Saint-Omer en 1638.
- 5984. Funée (Martin), chevalier de Malte, tué aussi en 4638 dans le combat des dix-huit galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne.
- 5985. Fumez (N...), lieutenant au régiment de Normandie, tué à la bataille de Clostercamps en 1760.

- 5986. Fumel (Bernard de), sils de Pons de Fumel, damoiseau, chevalier banneret, tué dans les guerres contre les Anglois, en Gascogne.
- 5987. Funel (François, baronde), chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine des gardes de la Poste, gouverneur de Mariembourg et ambassadeur en Turquie, prisonnier à la journée de Saint-Quentin; se signala dans les guerres religieuses et se rendit redoutable aux religionraires qui, pour en tirer vengeance, le firent massacrer avec cruauté le 44 novembre 4564, dans son château de Fumel où ils l'assiégèrent.

Il existe un curieux arrêt de la chaussée d'Agenois rendu contre les auteurs, fauteurs et complices de ce meurtre, du 1er avril 1562.

- 5988. Funel (François, baron de), fils du précédent, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans, gentilhomme de sa chambre et capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, fut tué d'un coup de sabre sur la tête à la bataille de Coutras en 4587.
- 5989. Funel (Jacques de), petit-fils de Fumel qui précède, tué dans un combat singulier.
- 5990. Funel (Jean-Georges, dit le vicomte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major au régiment de Béarn-infanterie, puis lieutenant-colonel et aide-major général des troupes du roy dans l'Inde, obtint en 4756 après vingt-trois ans de service et de nombreuses blessures, une pension du roy et la croix de Saint-Louis.

Deux maisons de ce nom, les Fumel du Quercy, d'or à trois pointes ondoyantes d'azur, — et les Fumel de Warmant, Flandres : d'argent à trois chaperons de gueules.

5991. Furstemberg (N... de), lieutenant-colonel, tué au siége d'Espinal en 1670.

5992. Furstemberg (N...de), chevalier de l'ordre du mérite militaire et capitaine au régiment d'Alsace, fut blessé à la bataille de Clostercamps en 4760 et à la journée du 23 août 4762.

Nom d'une maison princière en Allemagne, et dont quelques membres prirent service en France.

5993. Fyot (François), seigneur d'Arbois, fut tué au service du roy en 4591, il avoit servi dans sa gendarmerie.

Les Fyot d'Arbois originaires de Bourgogne : d'azur au chevron d'or accompagné de trois besans de même.

## G

- 5994. Gabaret (le s' de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, depuis gouverneur de la Martinique, mourut criblé de blessures qu'il avoit reçues dans les guerres de Louis XIV. Le *Mercure* de 1643 fait mention d'un *Gabaret* qui fut blessé d'un coup de pistolet au visage dans un combat naval contre les Espagnols.
- 5995. GABARET (Louis), natif d'Oléron, capitaine de vaisseau le 5 sept. 1665, du port de la Rochelle, tué à Tabago le 3 mars 1677.
- 5996. Gabaret (le s' de), lieutenant de vaisseau et chevalier de Saint-Louis, nommé par Louis XIV « en considération de la bravoure qu'il sit paroître en 1689, étant garde de la marine sur le Courtisan, d'où il sauta à l'abordage sur une frégate Ostendoise et de ce que dans cette occasion, il avoit eu un bras emporté.» (C'est l'un des deux qui, commandant le Sévissant, avoit été blessé au siège de Gibraltar.)
- 5997. GABARET (l'aisné), capitaine de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Havane, commandant le Fidèle, le 23 juin 1706.

- 5998. Gabaret, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur la Baleine, commandé par M. de Marcuil, le 11 janvier 1737.
- 5999. GABÉ (Jean-Pierre du), chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major du régiment de Bourbon, reçut une grave blessure au service, sous Louis XII.
- 6000. Gache (le s' de la), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué au siège de Berg-op-Zoom en 1747.
- 6001. GADAGNE (Gaspard de), baron de Verdun, tué dans une embuscade que lui dressèrent les ligueurs à Verdun-sur-Saône en 1594.
- 6002. GADEVILLE (le sieur de), enseigne an régiment de Briqueville, blessé au visage, au siège du fort Saint-Philippe en 4756.
- 6003. GADEVILLE (le chevalier de), officier au même régiment, fut blessé au pied au même siège.
- 6001. Gadinière (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 1671.
- 6005. GAGEM (Christophe), sous-lieutenantau régiment royal de Deux-Ponts, obtint en 1763 une pension de 500 fr., ses blessures l'ayant mis hors d'état de continuer le service.
- 6006. GAGNE (le s'), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 1678.
- 6007. GAGNE DE PERIGNY (le s'), lieutenant au même régiment, tué à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 6008. GAGNÈRES (Louis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal-Navarre, blessé à la bataille de Minden en 4759.

6009. Gagnères (Jean-Baptiste de), chevalier de Saint-Louis, d'abord lieutenant au régiment de Chartres, puis au 3° régiment des chasseurs à cheval, blessé à la même bataille.

Le fameux bibliophile de ce nom étoit sans doute de cette famille.

- 6010. GAGNIER (le s'), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au siège de Namur en 1692.
- 6011. GAJAN (les s<sup>18</sup> de), capitaines au régiment de Champagne, furent blessés au siège de Philisbourg en 1688, l'un des deux fut tué au combat de Valence en 1689.
- 6012. GAIGNON (Jacques de), marquis de Villaines, chevavalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps, lieutenant général des armées du roy et gouverneur de Niort, grièvement blessé au combat de Senef en 1674 et au combat de Leuze en 1691, mourut en 1738.
- 6013. Gailhac (Jean de), tué au siège de Fougères contre les protestants, étant volontaire dans la compagnie du duc de Montmorency.
- 6014. GAILLARD (Michel), seigneur de Sérennes, se noya au siège de Perpignan en 1642.
- 6015. GAILLARD, enseigne de galère le 15 janvier 1693 sous-lieutenant le 1er janvier 1698, tué commandant une ga liote dans le Milanois, en mars 1705.
- 6016. GAILLARD DE SENONVILLE (Jean-Remy), capitaine au régement de Picardie, tué au siége de Saint-Sébastien en 1719.
- 6017. GAILLARD DE MORIVAL (André-Jean-Baptiste), capitaine au régiment royal-infanterie, tué en 1743 au combat de Dingelfingen.
- 6018. GAILLARD (Charles de), aide-major du régiment de la marine, tué au siège de Barcelone, sous Louis XV.

6019. GAILLARD (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Picardie, tué au siège de Maëstrick en 4743.

Un grand nombre de familles de Gaillard, dont plusieurs subsistent encore. Le Laboureur : a publié l'Histoire généalogique de la maison de Gaillard. Voyez encore pour d'autres familles de ce nom : La Recherche de la noblesse de Picardie : l'Armorial de d'Hozier, 3° registre, l'Histoire de la noblesse de Provence par Artefeuil.

- 6020. Gainibain (le s'), officier auxiliaire, tué le 27 juillet 1781 au combat de la frégate la Fée contre une frégate angloise, près de Saint-Domingue.
  - 6021. Gain (Jean-Louis de), marquis de Linars, seigneur de Tardonnet, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, maréchal de camp et conseiller d'Etat d'épée, tué à la bataille de la Marphée en 1641.
- 6022. GAIN DE LA ROCHE (Jean-Baptiste de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Puiguion et brigadier des armées du roy, blessé à la bataille de Minden en 1759, fut tué au combat de Warbourg en 1760.

La maison de Gain, originaire du Limousin alliée aux Montaignac dont elle a pris le nom, marquis de Linars, etc., a fourni un grand nombre de personnages remarquables : elle est aujourd'hui représentée par M. le marquis de Gain de Montaignac, porte : d'azur à trois bandes d'or.

- 6023. Galancourt (le sr de), capitaine au régiment de Saint-Chamond, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 6024. GALANT DE LONGUERUE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de . la Martinique, blessé au siège de Savannah en 1779.
  - 6025. GALARD (Esprit, Jacques et Louis-Bernard de), tous trois frères furent tués le même jour et dans le même combat à la tête des milices qu'ils avoient livrées à leur frais pour le service du roy (Moreri, édit. de 1739, art. de cette maison). Ce doit être sous le règne de François I<sup>er</sup>.
  - 6026. Galard (Gaillardon de), tué au siège d'Amiens en 1597, étant lieutenant du maréchal de Biron.

- 6027. GALARD DE BRASSAC (Jean de), colonel d'un régiment d'infanterie, mourut d'une blessure qu'il reçut sous Louis XIII à la brèche d'un fort que le duc de Saxe-Weimar fit attaquer sur les frontières d'Alsace et de Franche-Comté.
- 6028. GALARD (Philippe de), seigneur de Terraulbe, capitaine au régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 1628.
- 6029. GALARD (Charles de), son fils, tué au siège de Fontarabie en 1638.
- 6030. Galard (Paul de), son autre fils, capitaine au régiment de Languedoc, tué en Catalogne.
- 6031. GALARD DE BÉARN (Louis-Jean-Isaac de), du Repaire colonel d'un régiment d'infanterie, tué à l'attaque d'un fort en Allemagne, sous Louis XIV.
- 6032. GALARD DE BÉARN (N... de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

La grande maison des Galard de Gascogne qui se divise en plusieurs branches, les Galard de Béarn et les Galard de Brassac portent : d'or à trois corneilles de sable, les pieds et les becs de gueules.

- 6033. GALENCE (le capitaine), tué au siège de Poitiers en 4569.
- 6034. GALEOT (Jacques), napolitain, l'un des plus braves et des plus expérimentés capitaines de l'armée du roy, fut tué en 1488 à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, au gain de laquelle il avoit le plus contribué.
- 6035. Galibert de Bernou (Antoine de), seigneur de Faugerolles en Agenois, capitaine au régiment de Luzignan-infanterie, fut dangereusement blessé dans une action contre les religionnaires en 1625, reçut aussi plusieurs blessures considérables en 1628, dans le combat livré devant Saint-Pierre, en Piémont; et encore en 1636 à la prise du fort de Sainte-Barbe,

près Saint-Jean-de-Luz : il eut même beaucoup de part à la reddition de cette place.

- 6036. Galibert de Bernou (Etienne de), brigadier de la 2º compagnie des mousquetaires, fut dangereusement blessé au siège de Candie.
- 6037. GALIBERT (Guillaume de), son frère, officier au régiment de Luzignan, tué au siège de Valenciennes.
- 6038. Galibert de l'Avist (Thomas-Mathurin de), capitaine au régiment de Turpin, puis dans celui de Chamlevraut-hussards, maréchal de camp en 4784 et chevalier de Saint-Louis dès 4760 pour une action d'éclat où il fut blessé: l'avoit été aussi dans un combat sur les côtes de Saint-Dominique le 14 octobre 4757, et l'année suivante la cour l'ayant envoyé avec le comte de Montazet à l'armée de l'Impératrice reine, ils y furent l'un et l'autre grièvement blessés à la bataille de llochkirchen en Luzace, Saxe.
- 6039. Galien (Claude-François), lieutenant au régiment de Conti, fut blessé à la cuisse au siège de Courtray, sous Louis XIV, à l'attaque d'une demi-lune (V. Gallien, peut-être la même famille).
- 6040. GALIENS (Charles-Félix de), dit le comte de Gadagne, lieutenant général des armées du roy et au gouvernement de Berry, gouverneur de la Rochelle, du pays d'Aunis, de l'isle d'Oléron et de Pont-à-Mousson, reçut six blessures sur les galères en 1637 à l'âge de 14 ans, à la reprise des isles de Sainte-Marguerite, et fut mis hors de combat au siège de Roses en 1645 par deux coups d'épée qu'il reçut et un coup de mousquet qui lui cassa la jambe, il mourut à Avignon en 1701, âgé de 78 ans.
  - 6041. Galiens (Jean-Vincent de), son frère, capitaine au

régiment royal de la marine, blessé au combat de Senef ens.

- 6042. Galigny (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 6043. GALLAND (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 6044. GALLANT DE CHEVANNES (Philippe), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Poitou et brigadier des armées du roy, tué à la bataille de Fredelinghen en 1702.
- 6045. Gallard, enseigne de vaisseau du port de Rochesort, mort en passant aux colonies le ... octobre 1683.

GALLARD DE PRINVILLE (V. de Prinville).

- 6046. Gallas (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Persan, tué en 4644 au siège de Fribourg (Mercure de 4644).
- 6047. GALLATI (Gaspard), chevalier de l'ordre du roy et colonel du régiment des gardes-françoises, mourut au mois de juillet 4629; le roy Henry III, dans les lettres de chevalerie qu'il lui accorda au mois d'avril 4587 dit qu'il avoit été par plusieurs et diverses fois navré et blessé de coups mortels et si dangereux que les médecins et chirurgiens avoient maintes fois désespéré du recouvrement de sa guérison.
- 6048. GALLATI (Caspard), du canton de Glaris, chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régiment suisse de Wittmer, blessé au siège de Bruxelles en 1746, à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6049. Gallati (Rodolphe), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de Woldner, fut aussi blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
  - 6050. GALLATIN (François), genevois, capitaine au régiment

de la Cour-au-chambre, eut la cuisse fracassée au siège d'Ostende en 1645, et mourut de cette blessure. Près d'expirer, il répondit à ceux qui lui demandoient ses dernières volontés pour son fils : Qu'il suive mon exemple!

- 6051. Gallatin (le daron de), chevalier de l'ordre du mérite militaire, capitaine de grenadiers au régiment de Châteauvieux avec rang de lieutenant-colonel, eut le nez haché de coups de sabre à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6052. Gallet de Montdragon (le s'), aide-maréchal des logis de l'armée, tué à Fribourg sous Louis XV.
- 6053. GALLET (Charles de), tué au siège de Cassel, sous louis XIII.
- 6054. Gallien (le s'), lieutenant au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 4674 (V. Galien).
- 6055. GALLIFET DE BEALAUDET (André de), capitaine au service du roy, eut une jambe cassée dans l'armée d'Italie d'après un titre original du 5 mai 4630.
- 6056. GALLIFET DE BERLAUDET (Charles de), son fils, seigneur de la Vocalière, capitaine au régiment de Saulx, étant au service du roy en Italie dans les gardes du connétable de Lesdiguières, il fut estropié au bras et à la main gauche, d'après une requête qu'il présenta au connétable le 30 juillet 1640, pour la dispense de servir au siége de Turin.
- 6057. GALLIFET (Noël de), reçut aussi plusieurs blessures au service du roy en Italie, suivant une dispense que lui fit expédier ce même connétable le 27 juillet 1640 pour être exempt de venir au ban et arrière-ban.
- 6058. Gallifet (Gabriel de), chevalier de Malte, blessé d'un coup de fusil à travers le corps au siège de Barcelone, est transporté à Toulon où il mourut.

- 6059. Gallifer (Christophe-Philippe-Amateur), dit le comte de), baron de Dampierre, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de la reine, puis maréchal de camp, inspecteur général de la cavalerie, gouverneur de Mâcon et du Mâconnois, capitaine de la Tour-du-Pont de Mâcon et lieutenant de roy du duché de Bourgogne, blessé à la bataille de Rosbach en 4757, mourut à Cassel le 47 août 4759.
- 6060. Gallifet (Louis, dit le chevalier de), son cousin, chevalier de Saint-Louis, capitaine, puis major du régiment de la reine-cavalerie, blessé dans une affaire en 1745, le fut encore à la bataille de Rosbach et quitta le service en 1759.

La maison de Galliset (Dauphiné et Provence) a sourni, outre ceux cités ici, un assez grand nombre d'officiers distingués : entre autres Charles-François de Galliset de la branche atnée, originaire de Saint-Laurent du Pont, sieur de Montcassin, capitaine au régiment des gardesfrançoises. François de Galliset, chevalier de Saint-Louis, lieutenaut de roi de la ville de Montréal et gouverneur des Trois-Rivières en Canada. Philippe de Galliset, lieutenant de vaisseau et capitaine d'une compagnie franche de marine au département de Rochefort, chevalier de Saint-Louis. Nicolas de Gallifet, seigneur de Tolonnet et Montbijoux, chevalier de Saint-Louis, major de la ville de Toulon, depuis capitaine de vaisseau avec pension, en récompense de sa valeur et de sa prudence en plusieurs négociations, chef d'escadre. Parmi d'autres célébrités de ce nom, citons encore celle-ci d'un autre genre : Joseph Galliset, jésuite, provincial de la province de Lyon, frère du précédent, promoteur de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, auteur d'un grand nombre d'ouvrages d'ascétisme et de dévotion, et le seul des Galliset dont la Biographie universelle ait jugé propos de s'occuper! Les Galliset qualisiés, marquis et princes de Martigues, ont encore des représentants. Armes : De gueules à un chevron d'argent, accompagné de trois trèsses d'or, deux en ches ct un en pointe, avec cette devise : Bien faire et laisser dire.

- 6061. Galliot (le s'), lieutenant au régiment, depuis Guyenne, blessé au siège de Philisbourg en 1680.
- 6062. GALLOTRE (de), lieutenant au régiment Dauphin, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 6063. Galteroti (François), gentilhomme florentin, chevalier de l'ordre du roy et gentilhomme ordinaire de sa

chambre, reçut plusieurs blessures sous Charles IX, une entre autres au siège de Châtellerault en 1569 d'une arque-busade qui lui traversa les deux jambes.

- 6064. Gamaches (Brunet de), vaillant homme d'armes, dit Monstrelet, fut tué dans une bataille contre les Bourguignons et les Anglois en 1422.
- 6065. Gamaches (Gilles de), chevalier, conseiller, chambellan ordinaire du roy, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- Quinquempoix, vicomte de Reino et de Châteaumeillant, chevalier des ordres du roy, l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, commandant ses troupes en Berry et gouverneur d'Issoudun, blessé au siége d'Issoire en 4577, le fut encore le 3 août 4589, dans un combat qu'il livra aux ligueurs, près l'abbaye de la Prée, et resta estropié de ses blessures.
- 6067. Gamaches (François de), seigneur d'Auroiser, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, commandant à la Charité-sur-Loire, mestre de camp d'un régiment d'infanterie et lieutenant de roy à la chambre de la citadelle de Metz, puis de Calais, mourut en 1621 des blessures qu'il reçut au siège de Montauban.
- 6068. Gamaches (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort garde-marine sur la Mégère, le 4 août 1745.

Les de Gamaches de Picardie et de Berry, qualifiés marquis : d'argent au chef d'azur. Ne pas les confondre avec la maison Rouault de Gamaches.

6069. Ganay (Pierre de), enseigne au régiment de Piémont, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.

- 6070. GANDELIA (Alexandre de), seigneur de Piles, servit dans l'armée du roy, en Savoie, avec une compagnie de gendarmes et fut blessé en 1591 à la bataille de Pontcharra.
- 6071. Gangeaux (François de), seigneur de Gangeaux, chevalier, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 6072. Gannes (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la Martinique, tué dans cette île, à la journée du 25 septembre 4790 contre les rebelles du gouvernement.
- 6073. Ganseville (le s<sup>r</sup> de), tué en 4569 au siége de la ville et de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Ain, par les protestants.
- 6074. Gantès (Michel de), seigneur de Valbonnette, capitaine au régiment royal des cravates, reçut plusieurs blessures, une entre autres à la bataille de Fleurus en 4690, il mourut le 12 avril 1728.
- 6075. Gantès (Jean-François dit le marquis de), chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, blessé en 4743 d'un coup de feu qui lui cassa june côte du côté droit, sur le bord de l'Iser dont il défendoit le pont près de Dingelfingen: le fut encore d'un coup de feu derrière la tête et d'un coup de hache à la jambe gauche à l'attaque des retranchements du Château-Dauphin en 4744; il fut grièvement blessé d'un coup de feu qui lui cassa l'épaule gauche en 4746 à l'attaque de l'ouvrage à corne qui couvroit le pont sur le Tanaro, et encore à la bataille de Fillinghausen en 4761 de deux coups de feu, l'un à la tête et l'autre au bras droit: il mourut à Paris le 3 avril 4776.
- 6076. Gantès (Jean-François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, blessé à la cuisse en 1747 dans le combat naval livré près de Toulon, servant sur le Tonnant,

commandé par M. de l'Etenduère, le fut encore sur le Cenlaure en 1758 dans le combat du chevalier de la Clüe contre l'amiral Boscowen.

6077. Gantès (Joseph-Henri-François, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau en 1778, sut blessé à la jambe dans le combat du comte de Guichen contre l'amiral Rodney en 1780.

Gantès, samille originaire de Piémont établie en Provence. La Fortelle, dans ses Fastes militaires, donne une longue et intéressante notice sur les hommes D'armes de cette maison, nous y renvoyons le lecteur. Armes: D'azur au ches emmanché d'or de quatre pièces mouvantes du ches. Devise: Sensere Gigantes, et Noble sang, noble cœur.— Il reste des représentants.

6078. Gantier de l'Espancire (le), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort à la Havanne sur ... le 20 juin 1702.

6079. Garancy (le seigneur de), tué à la bataille de Marignan en 4515.

6080. Gard (Philippe du), mort au siège de Montauban en 1621.

GARDE DE VINS (de). V. de Vins.

6081. GARDE (le s' de la), officier distingué, fut blessé d'une mousquetade qui lui perça les deux cuisses au siège de Poligny en 1638. (Mercure de 1638.)

6082. Garde (Jean de la), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

6083. Garde (le seigneur de la), est cité parmi les braves et vaillants hommes du parti catholique qui furent tués en 1573 au siège de la Rochelle où ils avoient du commandement (Mémoires imprimés à Bâle en 1578).

6084. Garde (le seigneur de la), tué en 4543 servant sous M. de Monluc.

6085. GARDE (le seigneur de la), mestre de camp, recut une blessure dangereuse à la cuisse au combat d'Arques 4589.

6086. GARDE (le colonel de la), commandant de l'artilleribon officier, dit de Thou, qui avoit rendu de grands se vices aux Etats et au prince d'Orange, fut tué pendant L siège du fort de Wiers et par un canon qui creva.

6087. GARDE (le seigneur de la), gouverneur de Caudebec qui s'étoit acquis beaucoup de réputation dans les guerres de Flandres, fut tué dans un combat en 1594, avant le siège de Laon.

Laon, depuis la réduction de Paris, étoit devenu la capitale de la Ligue: assiégé par les troupes royales le 25 mai, Laon capitula le 23 juillet et ouvrit ses portes au commencement d'août. D'Hozier ne dit pas si le seigneur de la Garde étoit ligueur ou royaliste.

- 6088. Garde (le s<sup>r</sup> de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Ramillies en 4706.
- 6089. Garde (le s' de la), sous-brigadier (probablement des gardes de la marine), fut blessé de deux coups au ventre au siège de Carthagène en 4697, en Amérique.

La prise de Carthagène par le baron de Pointis au mois d'avril 1697, fut consacrée par une médaille que le roi fit frapper à cet effet.

- 6090. Garde (Gaspard de la), seigneur de Palaret, cornette du marquis de Nerville, tué au siége de Montauban en 1621.
- 6091. Garde (N... de la), comte de Saigues, chevalier de Saint-Louis, major des carabiniers, blessé d'un coup de seu et de deux coups de bayonnette à la bataille de Minden en 4759.
- 6092. Garde de Saigues (René de la), chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 1760, quitta le service en 1777.

6093. Garde (le chevalier de la), lieutenant au même régiment, fut blessé aussi au même combat (l'un des deux officiers au même régiment avoit été blessé à l'affaire d'Exiles en 1747.

Il est dissicile d'assigner auxquels des la Garde se rapportent les diverses mentions qui précèdent, ce nom ayant été porté par un grand nombre de samilles parmi lesquelles nous distinguerons néanmoins : les la Garde de Chambonas, du Languedoc : d'azur au ches d'argent. Les la Garde de Tranchelion, du Limousin : de gueules à l'épée d'argent, en bande, tranchant un lion d'or : les la Garde de Vins, de l'Île-de-France : d'azur au rocher d'argent, sommé d'une tour du même et accostée de deux étoiles d'or, etc.

- 6094. GARDEUR (de), lieutenant au régiment Dauphin, blessé au siège de Mayence en septembre 4789.
- 6095. Gardeur de Tilly (Armand le), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau et chef de division des armées navales, reçut un coup de fusil au bras droit et à l'omoplate dans un combat qu'il livra à une frégate angloise en 1779, à son retour de Saint-Domingue, avec la frégate la Concorde qu'il commandoit.
- 6096. GARDEUR DE BEAUVAIS (le), capitaine du port de ... aux colonies, mort à Saint-Domingue en décembre 1744.
- 6097. GARDEUR DE TILLY (le chevalier le), lieutenant de vaisseau, mourut de ses blessures une heure et demie après le combat que soutint le chevalier de Tilly, son frère, contre une frégate angloise de force égale à la sienne, au mois d'août 4778.
- 6098. GARDEUR DE REPENTIGNY (le s' le), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, blessé grièvement en 1780, mourut peu de jours après.
- 6099. GARDEUR DE BERNIÈRES, aide d'artillerie du port de Brest, mort sur le Dauphin-Royal le 8 novembre 1740.

6400. GARDEUR DE BEAUMIAIS (le), lieutenant de frégate du port de.... aux colonies, mort à Saint-Domingue le ... décembre 4744.

Les Gardeur de Tilly, de l'Ile-de-France : de gueules à trois cloches d'or bataillées d'azur au chef cousu du même, chargé d'un lion d'or, armé et lampassé de gueules. Les Gardeur (de Normandie) : de gueules au lion d'argent, tenant une croix latine reconstituée d'or.

- 6101. Gardon de Calamaud (Ennemond-Alexandre), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Apchon, puis dans ceux de Nicolaï, de Lanno et de Durfort-dragons, blessé d'un coup de feu à la bataille de Sundershausen en 4758, obtint sa retraite en 4785.
- 6102. Gardouch (le capitaine), tué à la bataille de Jarnac en 1569.
- 6103. GARDOUCH (le capitaine), lieutenant du capitaine Pellefigue, fut tué au siège de Montauban en 1563 (de Thou).
- 6404. GARBIN (le s' de), capitaine au régiment de Bourgogne, blessé dans le combat du capitaine Charot dans les mers d'Irlande le 28 février 1760.
- 6105. GARENNE DU BÉ (de la), enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué devant Alger le 7 août 1683.
- 6106. Gargas, major du régiment des Bombardiers, blessé à la bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 6107. Garges (François de), tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 6108. Garces (Georges de), seigneur de Basson, capitaine de deux cents hommes d'infanterie allemande, tué dans les guerres de Savoye en 1617.
- 6409. GARGES (Georges de), seigneur de la Villeneuve et de Nowy, tué au siége de Negrepelice où il commandoit l'artillerie.

- 6110. Garges (Christophe de), chevalier de Malte en 1617 et capitaine de vaisseau, tué dans un combat naval contre les Rochellois.
- 6111. Garges (François de), tué au siège de Montauban. On ne dit pas auquel.
  - 6112. Garges (Louis de), tué au siége de Montauban.
- 6113. Garges (Jean de), leur frère, tué en 1638 près de Jamets, en Lorraine, dans un combat contre les Croates.
- 6414. GARGES (Henry de), capitaine au régiment d'Arbonville, tué en Allemagne dans les guerres de Louis XIV.
- 6115. GARGES (Henry de), major du régiment de Champagne, tué à l'affaire d'Achstein au mois de janvier 1675.
- 6116. Garges (François de), premier capitaine au régiment de Piémont, tué en Hollande au service du roy en 1685.
- « En 1685 les Hollandois ayant demandé du secours au roi contre l'évêque de Munster, les cinq premières compagnies de Piémont commandées par le comte de Chavigny, passèrent en Hollande et assiégèrent Lochem le 10 de décembre. Piémont ouvrit la tranchée et y perdit son capitaine, mais après trois jours de siége la place se rendit. >
- 6147. GARGES (Henry de), chevalier de Saint-Lazare, ingénieur et capitaine au même régiment, tué à la bataille de Nerwinde en 1693 à l'âge de 22 ans : il avoit déjà la réputation d'un des plus braves officiers de l'armée et des plus excellents ingénieurs, le maréchal de Vauban l'estimoit beaucoup.
- 61/8. Garges (François de), sonfrère, aide-major du même régiment, tué au siége de Maëstrick.
- 6149. Garges (Hugues de), capitaine au régiment de Bretagne, tué dans la guerre d'Italie sous Louis XV.

La maison de Garges, de l'Ile-de-France, d'or au lion de gueules, ou d'azur au lion d'or. On comprend dissiclement qu'une samille qui a si chèrement payé sa dette à la patrie n'ait sa place dans aucun de nos recueils biographiques.

- 6120. GARGNIAU (le s<sup>r</sup>), garde de la marine, tué sur l'Opiniâtre dans le combat de M. de Kersaint en 1758.
- 6121. GARIDEL (le s'), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Soissonnois, fut blessé par le jeu d'une mine au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 6122. GARINIÈRE (le s' de la), capitaine au régiment du Bourbonnois, blessé à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 6123. Garique la Tournerie (de la), aisné, lieutenant de vaisseau aux colonies, mort à la Martinique le 20 février 1724.
- 6124. GARLANDE (Anceau de), seigneur de Gournay-sur-Marne, sénéchal de France, fut tué d'un coup de lance en 1308 par Hugues, seigneur de Puiset en Beauce, pendant le troisième siège du château du Puiset.

Maison illustre aux XIIIe et XIVe siècles.

- 6125. GARNIER (François), seigneur de la Lidandière et de la Patrière, homme d'armes des ordonnances du roy, tué à la bataille de Pavie en 1523.
- 6126. GARNIER (le s'), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au siège de Mons en 1691.
- 6127. Garnier (le s'), capitaine au régiment de Navarre, blessé en 1672 à l'attaque des retranchements des ennemis devant Woërden, fut tué à la bataille de Senef en 1674.
- 6128. GARNIER (Louis), seigneur de Marigny, l'un des deux cents chevau-légers de la garde du roy, eut le doigt index de chaque main emporté du même coup de feu à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 6129. Garnier (le s'), lieutenant au régiment de Piémont, mort des blessures qu'il reçut au siége de Maëstrick en 1748.

- 6130. GARNIER ((le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Parme en 1734, mourut à Montélimart en 1737.
- 6131. GARNIER (Louis), seigneur d'Ars, sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué d'un boulet de canon dans le combat du capitaine Charot dans les mers d'Irlande le 48 février 1760.
- 6132. GARNIER (Jacques de), déclara en 1675 ne pouvoir se rendre à l'arrière-ban, en raison des blessures qu'il avoit reques au service.
- 6133. GARNIER DES GARETS (Léonor de), dit lecomte des Garets, chevalier de Saltt-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Bourbonnois et maréchal de camp en 1780, fut blessé à l'affaire d'Exiles en 1747, il mourut en 1782.
- 6134. GARNIER DES GARETS DU PERTUY (N... de), chevalier de Saint-Louis et capitaine au même régiment, perdit son bras droit au combat de Warbourg en 4760, et quitta le service en 1763.

Un grand nombre de samilles du nom de Garnier pourroient à désaut de désignation spéciale, s'attribuer les mentions qui précèdent; cependant MM. Garnier des Garets, Beaujollois, qui subsistent encore et auxquels plusieurs reviennent certainement, portent : de gueules au chevron d'or accompagné de deux rencontres de taureaux et d'une étoile de même, au chef coupé d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

- 6135. GAROUSSEL, capitaine au régiment de Piémont, tué dans la tranchée de Thionville en la nuit du 20 juillet 1643.
- 6436. Garrault (le s' de), capitaine au régiment de Normandie, fut blessé à la bataille de Fontenoy en 1745.
- 6137. GARREAU (François de), seigneur de Leyssart, chevalier de Saint-Louis et major des chevau-légers de la garde du roy, blessé au siége de Mons en 1691 et d'un coup de

sabre à la tête au combat de Leuze en la même année; le fut encore en 1693 à la bataille de Nerwinde en saisissant l'étendard de la compagnie qui alloit tomber entre les mains des ennemis par la mort du s' de Boisiré; il mourut à Malines le 11 octobre 1705.

- 6138. GARREAU (Antoine de), seigneur de l'Isle, chevalier de Saint-Louis, d'abord sous-brigadier de la deuxième compagnie des mousquetaires, puis capitaine de vaisseau et inspecteur général des troupes de la marine et des milices de Rochefort, blessé à la prise de Valenciennes en 4677, eut le bras droit emporté dans le combat naval de M. de Tourville contre les flottes angloises et hollandoises, le 40 juillet 1690, à la hauteur de Dieppe. Ce doit être lui dont il est parlé dans l'histoire de l'ordre de Saint-Louis sous le nom du s' de l'isle, chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, où il est dit qu'il se trouva à huit grands combats où il fut toujours blessé, qu'il eut un bras emporté d'un coup de canon à la prise de Bevecieux et qu'il fut encore blessé au combat de la Hougue en 1692; peut-être, dit l'auteur, est-il le même que M. de l'Isle, officier de la Maine, qui perdit un bras et une cuisse à l'attaque de la flotte de Smyrne; si c'est le même, ajoute-t-il, il ne lui resta qu'une jambe de ses quatre membres.
- 6139. GARREAU (François du), seigneur de la Meschenée, chevalier de Saint-Louis, sous-brigadier des gardes du corps, blessé au cou à la bataille de Dettingen en 1743.

Les du Garreau, originaires du Limousin portent : d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'un cœur dans lequel est fichée une croissette du même.

6140. GARRIGUE (Jean de la), capitaine à l'isle Saint-Christophe, y fut blessé en 1666 dans le combat du 20 avril où les François battirent les Anglois.

- 6141. Garrigue (le s' de la), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 1673.
- 6142. Garrique (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Guyenne, puis brigadier des armées du roy, fut blessé à la jambe au siége de Fribourg en 4744, et malgré sa blessure, ayant voulu continuer de combattre, il en reçut encore trois autres considérables.
- 6143. GARRIGUES (le s' de), capitaine au régiment de Persan, tué en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)
- 6144. GARRIGUES DE LA DEVÈZE (Jacques de), seigneur de la Grifoulède, capitaine au régiment d'Humières, depuis Charôt, tué dans une sortie au siège de Namur en 1692.

Les Garrigues de la Devèze, du Languedoc: d'azur au chevron d'argent, au chef d'or.

6145. Garsènes (le s'de), capitaine dans les troupes de la colonie, tué en 4758 à l'affaire de Louisbourg.

Garrus de Bernières. — Notice égarée.

- 6146. GASCOGNE (Ximin, duc de) en 812, tué dans une bataille en 816.
- 6147. CASCOGNE, Garcias Juiguès, roi de Navarre et fils de Garcias Ximenis, duc titulaire de Gascogne, tué à la bataille de Siedena, contre les Maures.
- 6148. GASCOIN (le chevalier de), mousquetaire de la garde du roy, blessé dangereusement à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6149. Gascong (le s' de), chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-colonel du régiment de Picardie, blessé à la bataille de Parme en 1734, fut tué à celle d'Hastembeck en 1757.
  - 6450. GASCOURT (le capitaine), de la maison des Esselins, en

Picardie, chevalier de Malte et neveu du grand prieur d'Aquitaine, fut emporté d'un coup de canon au siège de Poitiers en 1569, étant allé sur la brèche par ordre du duc de Guise pour voir ce qu'il étoit nécessaire d'y faire.

- 6451. GASCOURT (de), major au régiment de Champagne, blessé de deux contusions, eut un cheval tué sous lui à la bataille de Fleurus, le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 6152. Gasp (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au combat de Chiari en 4701.
- 6153. GASPARD DE JEAN (le s'), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment d'Aumont, depuis Beauce, fut blessé à la bataille de Minden en 1759, et eut le visage brûlé sur la Couronne dans le combat du comte de Grasse; mourut peu de temps après de ses blessures.
- 6454. GASQUET (Joseph de), chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Champagne, depuis maréchal de camp, blessé au siège de Luxembourg en 4684, au combat de Valcour en 4689 et à la bataille de Fleurus en 4690, eut aussi un cheval tué sous lui à celle de Steinkerque en 4692, il mourut à Agen le 42 avril 1733.
- 6455. GASQUET (Jean-Joseph de), aide-major et capitaine au régiment d'Auxerrois, tué à la bataille d'Hochstett.
- 6156. GASQUET (Pierre de), seigneur de Carras, chevalier de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, fut estropié au service et mourut à l'hôtel royal des Invalides en 1766.
- 6457. GASQUET (Jean-Bernard de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau et commandant une chaloupe carcassienne de son invention, se battit deux fois pendant six

heures contre deux frégates ennemies, pendant le siège de Louisbourg en 4760, et il y fut blessé à la tête.

- MM. de Gasquet (Provence et Quercy): De sinople au coq d'argent, becqué d'or, creté et barbé de gueules, au chef d'azur chargé d'un solcil d'or. Il y a des représentants. Le Musée biographique de M. Perraud de Thoury contient une notice sur cette famille. Paris 1857.
- 6158. Gassaud (le s' de), lieutenant de grenadiers au régiment de Guyenne, tué en 1713 à la réduction de Landau.
- 6159. Gassé (le s' de), lieutenant au régiment d'Aquitaine, blessé à la journée de Grebenstein le 24 août 1762.
- 6160. Gassif (du), aide-d'artillerie du port de Toulon, tué sur le Soleil-Royal, le 24 août 1704.
- 6161. Gassion (Raymond de), commandant-général de la cavalerie en Écosse, y fut tué en 1548.
- 6162. Gassion (Michel de), commandant une compagnie de gens de pied, tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557.
- 6163. Gassion (Hugues de), son frère, servant dans la compagnie des gendarmes du conétable de Montmorency.
- de Touraine et de Courtray, l'un des plus braves et des plus heureux capitaines de son siècle, dangereusement blessé d'une mousquetade à la tête, au siège de Thionville, en 1643, où deux jambes de son cheval furcht emportées d'un coup de canon; le fut encore à celui de Gravelines, en 1644, et mourut à Arras, le 2 octobre 1647, d'un coup de mousquet qu'il reçut à la tête, le 28 septembre précédent, en faisant le siège de Lens; cette ville fut prise le 3 et la France, dit Montglat, en yaynant une bicoque, perdit un grand capitaine. Le maréchal de Gassion répondoit à ceux qui lui proposoient de se marier qu'il n'estimoit pas assez la vie pour en faire part à quelqu'un.

- 6165. Gassion (Henry dit *le comte de*), enseigne des gardes du corps au régiment des armées du roy, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 6166. Gassion (Charles dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine-lieutenant des gendarmes de Bretagne et brigadier des armées du roy, mort des blessures qu'il reçut à la bataille d'Hochstett en 1704.
- 6167. Gassion (Jean, dit le chevalier de), colonel du régiment de Beaujeu, tué à la même bataille.

Famille noble et considérable du Béarn qui parott éteinte, célèbre dans la robe avant de l'être par l'épée. Jacques de Gassion, second président au parlement de Pau, eut cinq fils dont Jean de Gassion, procureur général et premier président du même parlement: De Gassion, sieur de Pondoli, général de Gassion, sieur de Bergère, maréchal de camp des armées du roi mort en 1647. Jean de Gassion maréchal de France, Pierre, évêque d'Oléron et deux filles, Mmes d'Espalongue et d'Artaignan.— Armes : écartelé au 1 et 4 d'azur à la tour d'or; au 2, de Foix, palé d'or et de gueules ou 3 d'argent à l'arbre de Sinople, un levrier de gueules passant au pied, accolé d'argent. — Devise : Ner frustra curret.

- 6168. Gast (du), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, tué aux Cévennes, le.... 1692.
- 6169. GASTE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant dans les troupes de la marine, tué en 4704 dans la même guerre.
- 6470. Gastebois (Jean de), seigneur de Margnan, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, blessé au siège de Verceil en 4704, fut tué à celui de Chivas en 4705. Trois frères du même nom furent tués au service sous Louis XV, ce qui fut le motif de la pension de 4,000 fr. que leur père, François de Gastebois, capitaine commandant au régiment de Vermandois, obtint en 4785. Voir à ce sujet ce qu'on lit dans des mémoires particuliers; ces mémoires ne citent que deux frères au service, quoiqu'il soit prouvé qu'il y en eut trois.

- 6171. Gastebois des Forges (Antoine-Gactan de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé au siège de Prague en 1742, mourut de la suite des blessures qu'il reçut en faisant la petite guerre en Flandres sous les ordres de M. Méry en 1745.
- 6172. GASTEBOIS DES FORGES (le chevalier de), son frère, capitaine au même régiment, fut tué dans la nuit du 30 juin au 1<sup>er</sup> juillet 1761, au village de Kamen.

Dans l'histoire du régiment de Piémont, ce qui concerne ces deux frères est établi encore différemment; on y lit que le premier sut blessé au siège de Maëstrick en 1748, ainsi qu'à la bataille de Rosbach en 1757, et qu'il mourut à Dusseldorsse en 1761 à la suite d'une autre blessure qu'il reçut aux volontaires que commandoit M. de Sionville, et que le chevalier des Forges, son père, sut seulement blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

- MM. de Gastebois, originaires de Normandie, portent : gironné d'or et d'azur de huit pièces, à l'orle d'autant d'écussons de l'un en l'autre, et à l'écu de gueules en cœur.
- 6173. GAT (le s' de), lieutenant au régiment de Champa gne, fut blessé au siège de Philisbourg en 1688.
- 6174. GATIGNOL (le s' de), capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, blessé à la bataille d'Oudenarde en 1708, le fut encore à la défense de Douay en 1710.
  - Quoique le combat d'Oudenarde livré le 11 juillet ne fut point à l'avantage de la France, Piémont cut cependant la gloire d'y faire merveille avec son colonel qui retourna dix sois à la charge : ce qu'il ne put saire sans une grande essuion de mang : il y eut soixante-trois officiers tués ou blessés, et sept cent cinquante soldats de ce régiment qui y perdirent la vie? » (Hist. du régiment de Piémont.)
- 6475. GATIGNY le s' des), lieutenant au régiment d'Eu, blessé d'un coup de feu à la jambe à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 6476. GATINE (le chevalier de), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Dunkerque en 1658.

- 6177. GATINE (le s' de), lieutenant au régiment d'Agenois, blessé au siège de Gibraltar en 1782.
- 6178. GAUCHER (François), capitaine au régiment d'Aquitaine, fut blessé au siège de Cassel sous Louis XV d'un coup de feu à la jambe et d'un autre sous Estre, à l'épaule droite.
- 6179. GAUCHER (le s<sup>r</sup>), enseigne au régiment de Guyenne, blessé d'une mousquetade au siège de Rouen en 1665.
- 6180. GAUCHER (le s'), officier au même régiment cı-devant Marsan et Bouzols, blessé en 1643 à la défense du pont de Dingelfingen.
- 6181. GAUCHER DE LA MAISONFORT, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort commandant la Gloutonne, le... 1699.
- 6182. GAUCOURT (Raoul, sire de), chevalier, capitaine, chambellan ordinaire du roy, sénéchal de Beaucaire et bailly de Rouen, y fut tué en 1447 en soutenant le parti du roy.
- 6183. GAUCOURT (Raoul, sire de), chevalier, premier chambellan et grand maître d'hôtel du roy, bailly d'Orléans, gouverneur du Dauphiné, de Rouen, de Gisors et de Chinon, reçut un coup de lance à travers le corps dans une rencontre, sous Charles VII.

La maison de Gaucourt est fort ancienne, originaire du Vermandois: d'hermine à deux bars adossés de gueules.

- 6181. GAUDARD (le s'), d'Yverdun, au canton de Berne, lieutenant de grenadiers au régiment de Villars, chevalier, tué au siège de Bouchain en 1712.
- 6185. GAUDARD (Jean-François), d'Yverdun, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au même régiment avec rang de colonel, blessé au siège de Courtray; mourut à Paris en 1738.

- 6186. GAUDE DE LA VALLIÈRE (Antoine), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Orléans-cavalerie, obtint une pension du roy en 1759 en considération des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Creweldt, et quitta le service en 1760.
- 6487. GAUDECHART (Adolphe de), marquis de Bachevilliers, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, reçut un coup de sabre sur l'épaule à la bataille de la Marsaille en 4693, où il commandoit la cavalerie à l'aile droite.
- 6188. GAUDECHART (le chevalier de), lieutenant au régiment de Reding suisse, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Originaire de l'Ile-de-France: de gueules à la fasce d'argent, chargée d'une molette de sable.

- 6189. GAUDENAU, capitaine au régiment de Saint-Maurice, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 6490. GAUDIMARD, lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort à la Havane sur l'Assuré, commandé par M. d'Aligre-Saint-Lie, le 44 juin 1702.
- 6191. GAUET (de), officier de la compagnie de grenadiers à cheval, blessé à l'affaire de Dettingen le 27 juin 1743.
- 6492. GAUGY (Guillaume-Gabriel de), chevalier de l'ordre de Saint-Lazare et aide de camp du duc d'Elbœuf, blessé à la bataille de Steinkerque en 1692.
- •6193. Gausac (le s<sup>r</sup> de), capitaine aux gardes-françoises, fut tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 6194. GAULMYA (François), dit le comte de Montgeorges, mestre de camp d'un régiment et brigadier des armées du roy, eut la cuisse cassée à la bataille d'Arnheim en 1575 et

mourut quelques jours après à Strasbourg, regretté de toute l'armée comme un homme qui joignoit à beaucoup de valeur et de mérite à la guerre, tout l'esprit et la politesse d'un homme du monde.

- 6195. GAULMYA (Antoine), seigneur des Maisons, capitaine au régiment de Montgeorges-cavalerie, exposa dans un acte du 23 mai 1668, qu'il avoit été blessé dans l'armée de Flandres.
- 6196. GAULMYA DE LOLY (Gilbert), aide-major et lieutenant au même régiment, tué dans un combat près de Strasbourg, le 4 novembre 4674.
- 6197. GAULMYA (Gilbert) dit le comte de Montgeorges, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, commandant à Nice et en Provence, blessé au combat de Valcour en 1689, mourut le 13 décembre 1735.
- 6198. GAULT (le chevalier), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Montpellier en 1622.
- 6199. GAULTIER DE GIRENTON (Jean-Charles), marquis de Châteauneuf, chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Saint-Simon, puis maréchal de camp, se trouva à deux batailles et à vingt-deux sièges où il reçut plusieurs blessures.
- 6200. GAULTIER DE GIRENTON (Jacques), son père, marquis de Châteauneuf, seigneur du Lauriol en partie, chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, reçut deux blessures considérables au siège de Barcelone en 1697.
- 6201. GAULTIER DE KEROVEGUEN (Paul-Louis), chevalier de Saint-Louis, aide-maréchal général des logis de l'armée, puis ingénieur géographe militaire et lieutenant-colonel d'infanterie, blessé à l'attaque de la Grenade en 1779.

- 6202. Gaune de Cazeaux (Edme-Bernard de), dit le chevalier de Cazeaux-de-Nebois, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Vogué-cavalerie, depuis royal, avec rang de lieutenant-colonel, fut blessé à la bataille de Minden en 1755,
  - 6203. GAUSSINTES (Jean-Aimar de), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Poitou, avec rang de lieutenant-colonel, fut très-grièvement blessé dans différentes affaires sous Louis XV; il s'est retiré depuis à Chartres en Beauce.
  - 6204. GAUTELLE, capitaine de flûte du port de Rochefort, mort aux Indes sur le *Bon*, commandé par M. des Angers, le... novembre 1699.
  - 6205. GAUTHIER (le s'), capitaine au régiment de Montpezat, blessé en 4644 au siège de la citadelle d'Ast. (Mercure de 1644.)
  - 6206. GAUTHIER (Pierre de), tué à l'affaire de Coni sous Louis XV.
    - 6207. GAUTHIER (de). V. de Boisset de Gautier.
  - 6208. GAUTHIER (Joseph de), lieutenant au régiment de Foix, tué au siège de Prague en 4742.
  - 6209. GAUTIER (Denis), seigneur de Grambois, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'infanterie, reçut plusieurs blessures sous le règne de Louis XIII.
- 6240. GAUTIER (Jean de), son frère, lieutenant au régiment de Duros-infanterie, tué à la bataille de Dettingen en 4743.
- 6211. GAUTIER, capitaine au régiment de Robecq, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.

Nous ne voyons pas de régiment de ce nom cité dans les rapports du duc de Noailles sur la bataille de Dettingen.

- 6212. GAUTIER (Jacques de), son autre frère, chevalier de Saint-Louis et capitaine au même régiment, tué à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 6243. GAUTIER, lieutenant colonel (Picardie), blessé d'un éclat de bombe qui lui emporta un bras, devant Fribourg, le 22 octobre 4744.

Plusieurs familles de ce nom. Les Gautier de Picerdie: d'azur à la croix d'or cantonnée au 1 et 4 d'un col de grue d'argent, ou 2 et 3 d'un trêfie d'or.

- 6214. GAUVILLE (le s' de), tué au siège de Gravelines en 4644. (Mercure de 1644.)
- 6215. GAUVILLE (Charles de), seigneur d'Acoux et d'Argent, capitaine au régiment du roy-dragons, mort en 1701 des blessures qu'il reçut au combat de Chiari, servant alors dans le régiment de Normandie.

Les de Gauville originaires de Normandie, qu'on retrouvoit en Champagne en ces derniers temps : de gueules au chef d'hermine : écartelé d'étampes.

- 6216. GAUVILLIER (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, tué en 4701 au même combat (il paroîtroit y avoir quelque rapport de ce nom avec le précédent ayant servi dans le même régiment et étant mort dans le même combat).
- 6217. GAY (Jean-Claude de), chevalier de Saint-Louis, premier lieutenant avec rang de capitaine au régiment de Penthièvre-dragons, retiré du service en 1765, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6218. GAY (le s<sup>r</sup> de), cornette au même régiment, blessé à la même bataille.

Nom porté par plusieurs familles en Franche-Comté, en Auxerrois, en Anjou, en Auvergne, en Bretagne, etc.

6219. GAYARDON (Benoist de), seigneur de Bufferdent, capitaine au régiment d'Halincourt-infanterie et major de Portologone, sut tué d'un coup de mousquet au siège de Rores, d'après une attestation du 19 décembre 1647.

- 6220. GAYE DE LAUTEUIL (Pierre de la), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille d'Hochstett en 1704.
- 6221. GAYE DE MIREMONT (François de la), son frère, dit le chevalier de Lauteuil, tué à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 6222. GAYB (François de la), vicomte de Lauteuil, capitaine au régiment de Savoie, tué à la bataille de Guastalla en 4734.
- 6223. GAYON DU BOUSQUET (Henri de), chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine de grenadiers au régiment de Crussol, tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 6224. Gayon (Jean-Antoine de), son neveu, lieutenant au même régiment, tué à la même bataille.
- 6225. Gayon (François-Raymond de), frère du précédent, seigneur de Saléson, capitaine au même régiment, mort de deux coups de feu qu'il reçut à la même bataille.

Maison du Languedoc : écartelé au 1 et 4 d'azur à une croix bretonne et alesée d'or : aux 2 et 3 d'or à un arbre de Sinople.

- 6226. Gayor (le s' de), exempt des gardes du corps, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 6927. Gayot (le s<sup>r</sup>), major au régiment de La Lande, blessé à la bataille de Staffarde le 48 aoust 1690.

Bourgogne, Champagne, Orléanais; d'azur à trois merlettes d'argent.

6228. GAZAN (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de frégate auxiliaire et commandant *l'Amazone* lors de la blessure du chevalier de l'Epine, qui avoit succédé au commandement de cette frégate

par la mort du vicomte de Montguyot, fut tué dans la suite du même combat que soutint cette frégate le 20 juillet 1782 contre une frégate angloise.

6229. GAZAN (le s' de), officier auxiliaire, tué dans le combat du comte de Guichen, près de la Martinique, contre l'amiral Rodney en 4780.

Les Gazan qu'on trouvoit en Provence et dans l'Artois : coupé au 1 d'argent au pin de Sinople finité d'or, senestré d'une pie de sable, le tout soutenu d'une terrasse de Sinople : au 2 de gueules à un pan de forteresse ruiné d'argent.

- 6230. Gebert (Pierre), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège d'Arras en 4654.
- 6231. GEDOYA (N...), seigneur de Pernan et d'Autrèches, capitaine au régiment du roy, tué à la prise de Landrecies, sous Louis XIV.
- 6232. Gelas de Voisins (Hector de), marquis de Liberon et d'Ambres, vicomte de Lautrec, baron des Etats du Languedoc, chevalier des ordres du roy, maréchal de camp, lieutenant général et commandant pour S. M. en Languedoc, sénéchal de Lauraguais et gouverneur de Carcassonne, blessé à un doigt de la main gauche au combat du Pouille, près Castelnaudary en 4627, contre le duc de Rohan, reçut encore deux coups de pistolet au bras droit au combat de Leucate en 1637, et il contribua beaucoup au gain de cette affaire où il avoit le principal commandement de l'armée sous le duc de Halwin; il mourut à Narbonne le 42 février 1645.
- 6233. GELAS (Jean de), son frère, seigneur de Montpeiran, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, fut tué dans les bois de Veneés, près de Coston, dans une embuscade que lui dressèrent en 4628 les religionnaires dont il étoit l'ennemi déclaré.
  - 6234. Gelas de Voisins (François de), vicomte de Lautrec,

chevalier de Saint-Louis, colonel d'un régiment de dragons de son nom et brigadier des armées du roy, blessé d'un coup de fusil à travers le corps le 3 février 1705, dans une action contre les troupes de l'empereur près de Brescia où il eut tout l'avantage: mourut de ses blessures le 2 mars de la même année, après avoir donné les plus grandes marques de valeur.

6235. Gelas de Voisins (Daniel-François de), vicomte de la lautrec, d'abord colonel lieutenant du régiment de la reine en 1711, depuis maréchal de France, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de la Haute-Guyenne, gouverneur du Quénoy et ambassadeur extraordinaire près l'empereur Charles VII, fut grièvement blessé à la jambe à la bataille de Laufeldt en 1747; il mourut le 14 février 1762, agé de 79 ans.

Gelas des Voisins: — d'azur au lion d'or, armé, lampassé et couronné de gueules.

- 6236. GELLE (N... de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Picardie, puis major de Gottingen en 4761, y fut tué dans une sortie.
- 6237. Gellé de Sainte-Marie (Michel), chevalier de Saint-Louis et lieutenant-colonel du régiment de Chepy-cavalerie, fut blessé à la prise de Fribourg où il eut un cheval tué sous lui, et resta sur le champ de bataille percé de coups à la bataille de Ramillies en 4706, où ses services lui méritèrent des lettres de noblesse en 4720.
- 6238. Gellenoncourt (Joseph-Benoît de), chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment du Perche, fut blessé à la bataille de Berghen en 1759.
- 6239. Gent (Jean de), chevalier de Luscan, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon avec rang de major au régiment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 1760, quitta le service en 1779.

Les Gemit de Luscan, Armagnac: — d'azur à trois chevrons d'or.

- 6240. GENAS (Alexandre de), tué au siège de Négrepont en 4688.
- 6244. GENDRE DE MAIGREMONT (N... le), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Ramillies en 1706.
- 6242. Gendre de Gaud (le), chef de brigade, enseigne de vaisseau d'un port des colonies, mort au Cap, sur *le Zéphire*, le 12 novembre 1746.
- 6243. GÉNES (le s' de), lieutenant de frégate, eut une jambe emportée sur le Sevère, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Négapatriam, le 6 juillet 1782.
  - MM. de Gênes originaires de Champagne: d'argent à trois aigles de sable, posées 2 et 1.
- 6244. Genest (le s<sup>r</sup>), officier de grenadiers au régiment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 1760.
- 6245. Genevois (Méry le), tué en 1629 aux barricades de Suze où il servoit comme volontaire.
- 6246. Genevois (Pierre le), son frère, lieutenant d'une compagnie de chevau-légers, tué au siège de Turin en 1610.
- 6247. Genevois (Léonard le), capitaine d'une compagnie de chevau-légers et commandant le régiment de cavalerie de Turenne, fut tué à la bataille de Fribourg en 1644.
- 6248. Genevois (Marc le), son frère, capitaine au régiment d'Harcourt-cavalerie, mort dans l'armée de Flandres en :648.

Les Genevois, originaires de Champagne, d'azur à la fasce d'or accompagné de trois coquilles du même.

6249. Genevoix de Rochefort (Bernard de), capitaine d'un des régiments de l'ordonnance, fut blessé à mort dans une bataille, du côté de l'Irlande, dans le temps que Louis XIV tentoit de remettre le roy Jacques sur le trône d'Angleterre : il mourut à Paris en 4698.

- 6250. Genlis (le seigneur de), gentilhomme bourguignon, tué en 4553 dans un combat près de Valenciennes contre les Impériaux (de Thou).
- 6251. Genlis-Bettancourt, colonel du régiment de la Couronne, tué à Consabrick le... 1675.
- 6252. Genlis-Proyart, colonel au régiment de la Couronne, tué au siège de Saint-Omer le.... 4679.

La terre de Genlis, généralité de Soissons, fut acquise de la maison de Hangest par Pierre Brulast et érigée en marquisat en 1645. Voir au nom Brulart:—Armes de gueules à la bande d'or, chargée d'une trainée de sable accompagnée de cinq barillets du mème.

- 6253. GENEBRAIS (le s<sup>r</sup> de), sous-lieuțenant au régiment de Champagne, blessé au combat de Steinkerque en 4692.
- 6251. Gennes (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine, reçut dans une action un coup de mousquet à la gorge, et un éclat lui macéra une jambe à un autre combat en 1690.
- 6255. Gennes (le chevalier de), capitaine de vaisseau du port de Rochefort, mort prisonnier en Angleterre, à Plymouth, le... août 1705.

Les de Gennes, du Poitou et de Bretagne : d'azur au chevron d'argent accompagné en chef d'une étoile du même entre deux roses et en pointe d'une coquille du même.

- 6256. Gennet (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, eut la main cassée au siége de Mons en 1691.
- 6257. Genouillac, lieutenant au régiment de Clérembault, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.

Les Genouillac, du Quercy:—d'azur à trois étoiles d'or rangées en pal.

- 6258. Gensac (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au combat de Valcourt en 1689.
- 6259. Gensac (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Mons en 1691, doit être celui du même

## L'IMPÔT DU SANG.

nom qui fut depuis capitaine au régiment de Navarre, commandant à Valence et chevalier de Saint-Louis à la première promotion de 1693.

- 6260. Gensac (le marquis de), tué au siège de Gênes en 474... (D'hozier, généal.).
- 6261. Gentien (Pierre et Jacques), frères, bourgeois de Paris, furent tués à la bataille de Mons-en-Puelle en 4304, devant Philippe le Bel; ayant paré de leurs propres corps les coups qu'on voulait lui porter, telle est l'illustre origine de la noblesse de cette famille.
- 6262. GENTIL (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment suisse de Reding, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6263. Gentil (Jean-Baptiste de), seigneur de Planchoury et de la Haute-Métairie, gentilhomme ordinaire du roy, fut blessé dans plusieurs actions sous les règnes d'Henry III et d'Henry IV.
- 6264. GENTIL (Antoine de), gentilhomme ordinaire du roy, tué au siège de Montauban, sous Louis XIII.
- 6265. GENTIL (le s' le), lieutenant de frégate auxiliaire, fut tué dans le combat du vicomte de Chilleau aux environs de l'île Madère le 23 février 4780.

Nom porté par plusieurs familles en Nivernais, Lorraine, Bretagne, Languedoc et Savoie.

- 6266. GENTILLOT (le s<sup>r</sup>), reçut trois mousquetades à travers le corps au siège de Bois-le-Duc en 1629, et en mourut peu de temps après. (*Mercure* de 1629.)
- 6267. GENTILS (Yrier de), seigneur de Pigeolet, lieutenantcolonel du régiment de Champagne, puis gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et capitaine aux gardes-françoises, tué au siége de Sommières en 1622.

6268. GENTILS (N... de), capitaine au même régiment de Champagne, fut blessé à l'attaque des retranchements du pont de Carignan en 4630.

Famille du Berry : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois têtes de lion d'or.

- 6269. GENTON (Claude de), seigneur de Moulon, chevalier de l'ordre du roy, maréchal de camp et gouverneur de Pierre-Encise, fut tué à un siège, sous Louis XIII.
- 6270. Geoffray (Antoine), chevalier de Saint-Louis, d'abord fourrier, porte-enseigne, puis lieutenant au régiment des Carabiniers, eut l'avant-bras droit cassé au service, il obtint sa retraite en 4785.
- 6271. GEOFFRE (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674, et au siège de Philisbourg en 1676.
- 6272. Geoffre (Laurent de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Champagne et brigadier des armées du roy, fut blessé au siège de Fribourg en 4743, à la bataille de Parme en 4734, et à celle de Fillinghausen en 4764.

Maison du Dauphiné:—pallé d'argent et de gueules, au chef sascé d'azur et d'or. Devise: J'offre tout à la patrie.

- 6273. Geoffroy (N...), tué à la bataille de Montlhéry en 1465.
- 6274. Geoffroy (le s'), lieutenant au régiment de Nettancourt, depuis Guyenne, ayant été chargé en 1702 de défendre le village de Queicheim, près Landau, il y fit la plus belle contenance, quoique blessé, et se retira dans la tour où il se laissa brûler plutôt que de se rendre.
- 6275. Geoffroy (le s'), porte-drapeau au régiment de Mailly, blessé à l'affaire de l'Assiette en 4747.

- 6276. Geoffeo (le s<sup>r</sup>), aide-major du régiment d'Aquitaine, blessé le 24 août 4762, à la journée de Grebenstein.
- 6277. GEOEFFROY DE CLINCHAMP (Louis-Nicolas), chevalier de Saint-Louis, aide-major et capitaine au régiment de Bourgogne-infanterie, blessé au siège de Louisbourg.
- 6278. GEOFFROY DE FLÉVY (Louis de), chevalier de Saint-Louis, directeur d'artillerie à Dunkerque avec rang de colonel, blessé à la bataille de Rosbach en 4757, obtint en 4779 une pension de retraite de 4,000 francs.
- 6279. Geoffroy du Rouret (N... de), chevalier de Saint-Louis et major de vaisseau, fut blessé à la gorge sur le Souverain dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney au mois d'avril 1732.
- 6280. GEOGHEGAN (Alexandre), chevalier de Saint-Louis, capitaine et major du régiment de Lally, avec rang de colonel, fut blessé aux deux bras et dangereusement à une cuisse au siège de Madras en 1758.
- 6281. Geoghegan (le s<sup>r</sup>), son frère, fut tué dans la tranchée du fort David.

La Fortelle dans ses Fastes militaires contient une longue et intéressante notice sur les frères Geoghegan.

- 6232. Georges (François-Antoine), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de royal-Bavière, reçut plusieurs blessures au service, sous Louis XV.
- 6283. Georges d'Ollières de Huming (Jean-François de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, tué au siège de Prague en 4742.

Maison de Provence : d'azur à la fasce d'or, accompagné de trois fers de flèche d'argent.

6284. GERALDIN (François de), chevalier de Saint-Louis,

major du régiment de Penthièvre-cavalerie, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

Il y a un Nicolas Géraldin, grand-croix de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, mort le 28 juin 1733. Uriginaire d'Islande, habitué en Bretagne : d'hermine au sautoir de gueules.

GÉRAMMES (de). V. de Giresmes.

- 6285. Gérard, capitaine au régiment de Stoup, blessé le l'ijuillet 4690, à la bataille de Fleurus.
- 6286. Gérard (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant au régiment de Médoc, tué au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 6287. Gérard (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Rouërgue, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 6288. GÉRARD (Joseph-Paul-François), capitaine au régiment de Limousin, tué au siège de Berg-op-Zoom en 1747.
- 6289. GÉRARD (Pierre), seigneur d'Autres, chevalier de l'ordre du roy et mestre de camp des compagnies italiennes dans les guerres de Provence, fut blessé d'un coup d'arquebuse à la cuisse au siége de Vauréal en 4562.

Un grand nombre de familles de ce nom en Bourgogne, Bretagne, Provence, Champagne, etc.

6290. GÉRAUSANT (Célart), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

GERBAUVAL (de). V. de Greboval.

- 6291. Gérente (Balthasar de), baron de Senas et chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, tué devant Saint-Michel-d'Ardèche, près le Pont-Saint-Esprit en 4571.
- 6292. Gérente (Balthasar de), son fils, tué devant la même ville.
  - 6293. Gérente (Claude de), baron de Senas, tué au siége

de Salon, à la tête de la compagnie des gendarmes d'Henri d'Angoulème, Grand-prieur de France et commandant en Provence.

- 6294. Gérente (François de), son fils, tué aussi à la guerre, pendant la Ligue.
  - 6295. Gérente (le chevalier de), dit aujourd'hui de Jarente, capitaine au régiment de Champagne, blessé en 1743 à l'attaque de la redoute de Rhinvillers.

Famille de Languedoc et Provence: d'or au sautoir de gueules. Devise: Subtilité de Gérente. — Nous croyons que le baron de Gérente, mort en 1837, ancien député à la Convention, qui, dans le procès du roi, vota avec la minorité, étoit de cette famille.

6296. GERIN, lieutenant au régiment de la Couronne, blessé à Warbourg le... 1766.

Le 29 juillet (à Wurbourg) les premiers coups qui se tirèrent furent entre le premier piquet de la Couronne et les grenadiers anglois qui se rencontrèrent sur le plateau près de la tour, d'où quelques montagnards écossois fusilièrent aussi sur nos gens (Voy. au supplém. Boulon), et M. de Gérin, lieutenant, fut mis hors de combat d'un coup de fusil au travers de la poitrine. (Annales du règ. de la Couronne.)

6297. Gérin de Requiston (Gabriel-Bernard de), capitaine au régiment de Navarre, fut tué en 4709 à la bataille de Malplaquet, où il ne périt qu'après avoir deux fois repoussé les ennemis et leur avoir enlevé leurs drapeaux.

Famille de Provence, — originaire de Toscane : de gueules à trois chaînes d'or posées en bandes, au chef de même, chargé d'un cor de chasse de gueules.

- 6298. GERINCOURT (Thibaut de), tué à la bataille que le dauphin aux intérêts duquel il étoit attaché, livra au duc de Bourgogne en 4624.
- 6299. Gerly (le s' de), capitaine au régiment de Brissac, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6300. GERMANAUD (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Landau en 4713.

- 6301. GERMAY DE CIREFONTAINE (le s' de), capitaine au régiment de royal-artillerie, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 6302. GERMERAIS (de la), enseigne de vaisseau, mort en Canada le ... 4711.
- 6303. GERMINE, capitaine au régiment de Saint-Mauris, blessé le 48 aoust 4690, à la bataille de Staffarde.
- 6304. GERMINY (Ferry de), chevalier, tué à la bataille d'Agnadel en 1509.

Famille de Lorraine, qui paroit éteinte : d'azur à un écusson d'argent en abime.

- 6305. Geron (Alain), bailly de Senlis, fut tué en 1436 servant sous le connétable de Richemont, dans une affaire contre le damoiseau de Commercy en 1757.
- 6306. GERONVILLE (le s' de), capitaine au régiment de Rambures, depuis Feuquières, blessé au combat de Senef en 1674.
- 6307. GERONVILLIERS (Jean-Baptiste de), seigneur d'Abainville, capitaine de cavalerie au régiment du prince de Lambesc, tué à la bataille d'Hochstett,
- 6308. Genvais (le s'), cité parmi les personnes de condition qui furent blessées au siège de Tarragone en 1644. (Mercure de 1644.)
- 6309. Gervais de Saint-Laurent (le s'), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Tournay en 1745.
- 6340. Gervasi (Pierre de), gentilhomme milanais attaché au service de France, tué à la bataille de Navarre en 1513.
- 6311. Genvasi (Jean-Baptiste de), cornette au régiment des Eravates, tué en Catalogne dans les guerres de Louis XIV.
- 6312. Gervasi (Joseph de), son frère, fut blessé servant lans le même régiment.

Famille du Dauphiné, originaire du Milanais : d'or à une croix de sable cantonnée de quatre roses de gueules.

- 6313. Genzé (le marquis de), fut blessé d'une mousquetade à travers le corps au siège de Thionville en 1643, et d'un coup de mousquet au bras, proche du coude, dans la guerre de la Fronde en 1652. (Mercure de 1643, 1644, et 1652.)
- 6311. Gerzé (le chevalier de), blessé en 1611 au siège de Gravelines. (Mercure de 1613, 1611 et 1652.)

Voy. Plessis (du) comte de Gerzé.

6315. GESLIN DE TREMARGAT (Louis-Aimé), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, eut une jambe emportée dans un combat naval le 20 novembre 1759.

Famille de Bretagne; d'or à six merlettes de sable.

6316. GESTARD DE RUSSIGNY, enseigne de vaisseau du port de Toulon, noyé sur l'Eclatant, commandé par M. de Roquemador, le 18 avril 1713.

Famille de Normandie : d'azur au sautoir d'argent, cantonné de quatre flammes d'or.

6317. Gestas (Charles de), dit le chevalier de Betons, capitaine d'infanterie, mort aux eaux de Barége le 10 mai 1675 des blessures qu'il avoit reçues au service.

Famille de Guyenne: d'azur à la tour d'argent ouverte et ajourée du champ, maçonnée de sable.

- 6318. Grevemont (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Rocroy et au siège de Thionville en 1643.
- 6319. GEYER (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment royal Deux-Ponts, tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6320. GEYER D'ORTH (Henri-Etienne de), lieutenant au régiment d'Orléans, puis aide-major de celui de Klinhalt, mourut le 15 janvier 1745 de la suite de plusieurs blessures de fer et de feu qu'il reçut au service.

Plusieurs familles de nom, d'origine étrangères, naturalisées. Les Geyer d'Orth, originaire de Suède, habituées en l'Ile-de-France: d'argent au che

vron de sable chargé d'un vautour du même, membré et langué de gueules.

- 6321. GIBANELLE (le s' de), garde de la marine, blessé sur le Foudroyant, et eut les reins brisés dans le combat naval du 20 mai 1756, livré près de l'île Minorque à l'amiral Byng par M. de la Gallissonière.
- 6322. Gibbaudière (Louis-François-René de), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy en 1706, lieutenant de roy à Bayonne et commandeur du pays de Labour, reçut plusieurs blessures et servit dans plus de trente siéges avec une valeur remarquable ; il mourut en 1725.
- 6323. GIBELIN (Victor), de Soleure, capitaine aux gardessuisses, tué à la bataille de Lens en 1648.
- 6321. Gibertin (le s' de), lieutenant de dragons, blessé au mois de septembre 1702 dans cette même guerre.
- 6325. GIGAULT (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au siège de Maëstrick en 1748.
- 6326. GIGAULT (François), seigneur de Fresvinières, tué près de Château-Thierry, pendant la Ligue.
- 6327. GIGAULT (Claude), son neveu, tué en Hollande au service du roy.
- 6328. GIGAULT (le s'), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 6329. GIGAULT DE BELLEFONDS (Charles), lieutenant-colonel du régiment de Normandie, gouverneur du Catelet et maréchal de camp, blessé aux sièges de Saint-Antonin en 1622 et de la Mothe en Lorraine en 1634, mourut le 16 novembre 1644.
- 6330. GIGAULT (René), tué à l'âge de 15 ans au même siège de la Mothe.

- 6331. GIGAULT (Louis), capitaine de cavalerie, tué au service du roy en 1673.
- 6332. GIGAULT (Bernardin), marquis de Bellefonds, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, premier écuyer de Madame la Dauphine, gouverneur de Valognes et ambassadeur en Angleterre, reçut huit blessures considérables au service, et mourut au château de Vincennes le 4 décembre 4694: il avoit remporté une éclatante victoire à Ponte-Mayor, en Catalogne, le 12 mai 1634.
- 6333. GIGAULT (Louis-Christophe), son fils, marquis de Bellefonds, aussi premier écuyer de Madame la Dauphine, colonel du régiment royal-Comtois et gouverneur de Vincennes, mourut des blessures qu'il reçut à la bataille de Steinkerque en 1692.

Maison illustre du Berry: d'azur, au chevron d'or accompagné de trois losanges d'argent. — Nous ignorons si l'écrivain démocratique Gigault de la Bédollière, qui figure dans l'État de la noblesse de l'éditeur Bachelin se dit de cette famille.

- 6334. Gigognes (le seigneur de), tué au combat de Vimory en 4587.
- 6335. Gigou (Louis-François), dit le chevalier de Saint-Simon, aide-major et capitaine au régiment d'Aunis, sut blessé dans une affaire en 4757.
- 6336. GIGUEL DUNEDO, aide-d'artillerie du port de Brest, tué devant Barcelone le 24 mai 4714.
- 6337. GILBERT DE MERLHINE (Guillaume-Marie de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, depuis lieutenant-colonel et major de l'hôtel royal des Invalides, fut blessé d'un coup de feu à la cuisse gauche à la bataille de Clostercamps en 1760.
  - 6338. Gilbert de Salières (Alexandre de), seigneur de

Montlaur, chevalier de Saint-Louis et lieutenant d'artillerie, tué à Colomo, en Italie, en 4734.

- 6339. GILBERT (Jean de), officier d'artillerie, tué en Italie dans les guerres de Louis XIV.
- 6340. GILBERT (Alexandre de), leur neveu, capitaine au régiment de Guyenne, tué dans un détachement de Worms en 4689.
- 6344. GILBERT (René de), tué au siège de Tournay en 1687, servant dans l'infanterie.
- 6342. GILBERT (Pierre-André de), son frère, capitaine de cavalerie, tué au passage du Rhin en 1672.
- 6343. GILBERT (Melchior-Joseph, chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Soissonnois, ci-devant Briqueville, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760, quitta le service en 1787.

Plusieurs familles de ce nom en Dauphiné, en Poitou, en Champagne, et ailleurs, parmi lesquelles nous citerons les Gilbert des Voisins : d'azur à la croix d'argent engrelée, accompagné de quatre croissants d'or.

- 6344. Gillé, capitaine au régiment de Mongommery, blessé à la bataille de Staffarde le 18 aoust 1690.
- 6345. GILLEBERT DE BELESTRE (N...), chevau-léger de la garde du roy, tué au siège de Mons en 1691.
- 6346. GILLEBERT DE BELESTRE (N...), aussi chevau-léger de la garde, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6347. GILLEBERT DE LA JAMINIÈRE (Brice-François), seigneur d'Haleines, aussi chevau-léger de la garde, blessé grièvement d'un coup de seu à la cuisse à la bataille de Malplaquet en 4709, mourut le 40 juillet 4743.
  - 6348. GILLEBERT (Guillaume-François), son frère, seigneur

d'Haleines, chevalier de Saint-Louis, officier au régiment de la Vieille-Marine, puis chevau-léger de la garde, reçut aussi plusieurs blessures à la bataille de Malplaquet et quitta le service en 1732.

- 6349. GILLES (Pierre et Jacques de), furent tués en défendant le château de Lambesse dans le temps de la Ligue, d'après une attestation des consuls du 12 juillet 1587.
- 6350. GILLIERS DE LA VILLEDEN (Jacques de), maréchal de camp, tué au siège de Puycerda en 1678
- 6351. Gimay (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au combat de Valcourt en 1687.
  - » L'affaire de Valcourt, sur les rives de la Meuse, entre le maréchal D'Humières et le prince de Waldeck ne fut point heureuse. D'Humières voyant l'ennemi recevoir sans cesse des renforts dut se replier après avoir perdu quatre mille hommes parmi lesquels se trouvoient un grand nombre d'officiers. » (Voy. Colbert.)
- 6352. GIMEL (le s' de), capitaine au régiment de Touraine, tué à la bataille de Minden en 1759. (V. de Lantillac au cas qu'il soit de cette maison.)

Famille du Limousin, alliée aux Noailles, et qui paroit éteinte. Burelé d'argent et d'azur, à la bande de gueules brochant sur le tout.

- 6353. GINESTE, enseigne de vaisseau du port de Toulor, tué à Tabarque le 9 juillet 1742.
- 6354. Gineste, aide-d'artillerie du port de Rochefort, tué à la descente de Tabarque, à la côte de Barbarie, le 9 juillet 4742.
- 6355. Gineste, brigadier, aide-d'artillerie de marine, tué à la descente de Tabarque, à la côte de Barbarie, le 9 juillet 4742.
- 6356. GINESTE DE VAJAC (Étienne), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers, avec rang de lieutenant-colonel au régiment de la Tour-du-Pin, blessé aux batailles de Dettingen

et de Laufeldt en 1743 et 1747, obtint en 1755 une pension de 800 fr. motivée sur ses services et blessures.

- 6357. GINESTE (Joseph de), successivement capitaine de flûte, de brûlot, de frégate et de vaisseau, l'un des plus habiles marins de son temps et des plus valeureux, reçut plusieurs blessures dans des abordages et se distingua par plusieurs actions personnelles, entre autres, celle du combat qu'il soutint le 6 août 1690 devant Livourne contre dixhuit galères d'Espagne pendant douze heures en calme; il commandoit alors la frégate l'Étoile, cette affaire lui fit un honneur infini.
  - 6358. Gineste (le s' de), garde de la marine, puis aide-d'ar tillerie, fut tué en 4741 à l'expédition de l'île de Tabarca, en Barbarie.

Famille du Languedoc : d'azur au genêt d'or, terrassé de sinople, accosté de deux lions affrontés du second, au chef cousu de gueules chargés de trois étoiles d'argent.

L'îlot de Tabarca, de l'Etat de Tunis, appartenoit alors aux Génois.

- 6359. Ginestoux (Henry de), seigneur d'Argentière, capitaine au régiment de Languedoc-dragons, gouverneur et viguier du Vigan, fut blessé au siège de Puycerda, sous Louis XIV.
- 6360. Ginestoux (Charles de), seigneur des Gravières, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment Colonelgénéral, avec rarg de mestre de camp de cavalerie, tué en 1742 à l'affaire de Troya, près de Prague; le roy, en apprenant sa mort, dit qu'il perdoit en lui l'un des meilleurs officiers de cavalerie de son armée.
- 6361. GINESTOUX (François de), son frère, chevalier de Saint-Louis, dit le chevalier d'Argentière, capitaine au même régiment, puis major d'Angoulème, mort à Egra, en Bohême, en 4712.

- 6362. Ginestoux (Louis de), tué d'un coup de canon sur li frégate l'Oiseau en 1762.
- 6363. GINESTOUX (V... de), capitaine au régiment de Lorraine, tué à l'affaire du 30 septembre 1759 à Vandavachi, à trente lieues de Pondichéry.

Famille du Languedoc : d'or au lion de gueules lampassé, armé et vilainé de sable.

GINGINS DE DORNY (de.) V. de Dorny de Gingins.

- 6364. Grand (le s<sup>r</sup>), capitaine lieutenant au régiment de Suibeck suisse, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 6365. GIRARD (Michel), seigneur de Borderousse, tué au combat de Senef en 1674.
- 6366. Girard (le s'), volontaire dans l'escadre de M. d'Orvilliers, blessé au combat d'Oüessant en 4778.
- 6367. GIRARD (Jean), dit le chevalier de Pindray, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Vermandois, blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 6368. GIRARD DE CHAMBRULARD (René), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn, puis dans celui d'Agénois, blessé à la bataille de Johansberg en 1762, obtint sa retraite en 1777.
- 6369. GIRARD DE LANGLADE (Raymond), seigneur de la Batut, fut blessé en 1653 d'un coup de fusil dans la cuisse et fait prisonnier par les troupes de M. le prince, suivant une enquête du 12 novembre de cette année.
- 6370. GIRARD (François de), seigneur de Chevenon, chevalier de l'ordre du roy et écuyer d'écurie du duc d'Anjou, fut blessé en 1552 dans une action qui se passa près de Thionville contre les impériaux, et mourut le 3 mai 1582.

- 6371. GIRARD (Jean de), eut la tête emportée d'un coup de canon dans une attaque devant Vienne (sans autre détail).
- 6372. GIRARD (Balthasar de), son fils, seigneur de Saint-Paul, lieutenant général des armées du roy, mourut au combat de Thionville en 4643.
- 6373. GIRARD (François de), fils du précédent, tué à la tête de son régiment au siège de Roza, en 4693 où il reçut vingt-cinq blessures presque toutes mortelles.
- 6374. Girard (Jacques de), son autre fils, seigneur de Saint-Paul, mestre de camp d'un régiment de bataille dans l'armée de Flandres, commandée par le maréchal de Turenne, fut tué dans les lignes du dernier siège d'Arras, en 1654.
- 6375.GIRARD DE CHARNACE (Jacques de), seigneur de Gastines, enseigne de la colonel du régiment de Brezé, eut le bras droit emporté d'un boulet de canon au siège d'Hesdin en 1639.
  - Voy. Charracé Girard et non point Gérard comme nous l'avons imprimé, t. 1., 2° part., p. 82. Le présent article à joindre aux n° 3317 et 3318.
- 6376. GRARD DE LA ROUSSIÈRE (René de), seigneur de la Roussière, chevalier de l'ordre du roy et guidon de la compagnie des gendarmes du comte du Lude, fut dangereusement blessé au côté, au siège de Poitiers en 1509, d'un éclat de bombe qui fut rompue par un coup de canon.
- 6377. Girard de Malassise (Edme-Philippe), chevalier de Saint-Louis et sous-brigadier de la compagnie des mousquetaires, fut grièvement blessé à la bataille de Dettingen en 1743, ce qui l'obligea à quitter le service. Ce fut lui qui, s'étant trouvé blessé avec le duc de Cumberland, les chirurgiens se disposoient à panser le prince de préférence : « Commencez, dit le duc, par soulager cet officier français; il est

plus blessé que moi, il manqueroit de secours et je n'e manquerai pas. »

Girard, nom porté par plusieurs familles, parmi lesquelles, outre les Girard Demaine — de Champiguelles (Poitou), de Chareauvieux (Languedoc), du Haillan (France), du Lac (Languedoc), de Langlade (Périgord), de Langres (France), des Arres (Dauphiné), de Ste-Radegonde (Auvergne)

- 6378. GIRARDET (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel, capitaine commandant au troisième régiment
  des chasseurs de Béarn, blessé d'un coup de feu à la jambe
  en Bavière, en 1743, et d'un coup de fusil dans la campagne
  d'Italie en 1746; le fut encore d'un pareil coup, à la cuisse, à
  Néhausen le 14 septembre 1761.
- 6379. GIRARDIER (Pierre de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Vigier-suisse, avec rang de colonel et brigadier des armées du roy, se retira du service en 1756 à raison de ses blessures et de ses infirmités, et mourut à Toul en 1779, âgé de 83 ans.
- 6330. Girardier (le s' de la), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Prague en 1762.
- 6384. GIRAUD (Pierre), seigneur du Foy et capitaine d'infanterie à l'île Saint-Christophe et conseiller au conseil supérieur de cette île, y fut blessé à l'attaque de la Basse-Terre, et reçut à celle de la Cabastère une mousquetade qui lui cassa le cou et la mâchoire; il mourut en 1688 et sa femme, Elisabeth Hubert, fut tuée d'un coup de canon au siège du fort Saint-Christophe en 1690.
- 6382. Giraud (Jean de), officier aux gardes-françoises, mort au siège de Maëstrick le 14 septembre 1632.
- 6353. GIRAUDIÈRE (le s' de ou de la), capitaine au régiment de Normandie, tué au siège de Grave en 1671.
- 638. GIRAUDIÈRE (le s' de ou de la), capitaine au même régiment, tué au combat de Chiari en 1701.

- 6385. GIRAULT (Nicolas), officier au régiment de Champagne, tué en 1627 à la descente des Anglois dans l'île de Rhé.
  - Ce fut le 20 juillet que la flotte angloise parut vers les sables d'O-lonne.
- 6386. GIRAULT (Gabriel), son frère, seigneur de Cray, capiaine au régiment de Turenne, tué près de Champlite, dans jun détachement sous le comte de Rautzau contre les troupes du général Galas, le 18 octobre 1636.
- 6387. GIRAUL (Pierre), seigneur du Cray, capitaine au régiment de Champagne, tué au siége de Lérida en 1646.
- 6388. GIRAULT DU CRAY (Claude), son frère, seigneur de Voncourt, capitaine au même régiment, tué au deuxième siège de Lérida en 1647.
- 6389. GIRAULT (Etienne), autre frère, capitaine au régiment de Roussillon, tué au combat de Fribourg en 1644.
- 6390. GIRAULT (Antoine), autre frère, seigneur du Cray, officier au régiment de Champagne, puis capitaine dans celui de Bourgogne, fut blessé au siège de Bellegrade, d'après un certificat du colonel de ce régiment du 1er avril 1665.
- 6391. Girault (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment royal-artillerie, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 6392. GIRAULT DES ESCHEROLLES (N...), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Poitou, puis lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison de royal et maréchal de camp en 1794, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Girault des Escherolles, du Bourbonnois: de gueules au puits d'argent d'où sortent deux palmes du même en chevron renversé au ches cousu d'azur à la fleur de lys d'or, chargé d'un bâton du champ, péri en bande. — Nous ne savons si les Girault du Cray étoient de cette sa-mille,

- 6393. Giresmes (Charles de), chevalier, conseiller, chambellan ordinaire du roy, fut tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 6394. Giresmes (Nicolas de), conseiller du roi, chevalier de Saint Jean de Jérusalem, Grand-prieur de France en 1450, gouverneur de Provins, capitaine général de l'île de Rhodes en 1454 et gouverneur du château Saint-Pierre en 146?, se distingua à la défense d'Orléans en 1459 et y fut blessé.
- 6395. GIRONDE (N... de), lieutenant au régiment de Bourbonnois, tué en 1747 à l'affaire d'Exiles.
- 6396. GIRONDELLE (le s<sup>r</sup>), gendarme de la garde du roy, tué au combat de Leuze en 1691.
- 6397. GIRONVILLE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régiment de Feuquières, depuis Béarn, tué au service du roy en Allemagne en 1676, au mois de juin.
- 6398. Gray (Louis de), chevalier de Saint-Louis, premierlieutenant avec rang de capitaine au régiment d'Aquitaine, blessé d'un coup de feu au genouil droit à la bataille de Minden en 1759, le fut encore au bas ventre au siège de Cassel en 1761; il quitta le service en 1789.

Giry, de Bretagne; bandé d'or et de gueule brisé, en chef d'un lambel d'azur.

- 6399.Gisse, capitaine au régiment de Montgommery, blessé le 48 aoust 4690, à la bataille de Staffarde.
- 6400. GITTE (le s'), lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Parme en 1734.
- 6401. GITTANCOURT, capitaine au régiment de la Chastre, blessé le 1er juillet 1690, à la bataille de Fleurus.
  - 6402. GITTON DE MONTGIRON (Nicolas), chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747 et au combat de Saint-Cast en 1758, obtint sa retraite en 1771.

- 6403. GIVERSAT (le s' de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Philisbourg en 4688. (V. de Grivesac, que l'on croit être le même.)
- 6404. Givry (le bailly de), officier supérieur au régiment de Conty, blessé à la défense de château Dauphin en juillet 1744. (Nouv. à la main.)
- 6405.Givry, maréchal des logis au régiment de La Lande, blessé à la bataille de Staffarde le 48 aoust 4690.
- 6406. Givry, mestre de camp général des chevau-légers de la garde, tué au siége de Laon, au mois de juillet 1694.
- 6407. Givry (de), enseigne de vaisseau du port du Havre, noyé au passage de la Durance, venant de Toulon, le... novembre 4705.

Les Givry de Bourgogne : de sable à trois quintes feuilles d'argent.

- 6108. GIZAUCOURT (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, sousbrigadier des mousquetaires de la garde, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6409. GLAIVE (le seigneur de), gouverneur de Cahors, tué à la bataille de Cérisolles en 1544.
- 6440. GLANDEVÈS DE BAUDIMENT (le seigneur de), l'un des meilleurs capitaines des Carcistes, tué dans les guerres de Provence en 4579, ne peut être que Pierre-Jaard de Glandevès, seigneur de Baudiment, chevalier de l'ordre du roy, nommé colonel des légionnaires de Provence le 21 octobre 4573, ou bien encore Annibal de Glandevès, seigneur de Baudiment, aussi chevalier de l'ordre du roy, qu'Henri III chargea

en 4576 de plusieurs commissions de confiance auprès des maréchaux de Damville et de Retz.

61:1. GLANDEVÈS DE NIOZELLE (le chevalier de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Picardie, blessé au siège de Fribourg en 1744 et à celui de Namur en 1746, mourut peu de temps après.

Les Glandevès de Provence: fascé d'or et de gucules.

- 6412. GLANIÈRE (le s'), capitaine lieutenant des grenadiers au régiment suisse de la cour au chambre, blessé mortellement au siège de Maëstrick en 1748.
- 6413. GLAPION (N... de), lieutenant au régiment colonel général, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 6414. GLATIGNY (le s' de), cornette au régiment de Pourrières-dragons, fut tué au mois de juillet 4706, après s'être signalé par sa valeur particulièrement la veille et le jour de la bataille d'Hochstett, d'après deux attestations de la même année.
- 6415. GLATIGNY (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Consarbrick en 1675.

Quatre familles de ce nom, ayant des armes différentes, nous sont connues; Les Glatigny de Normandie: d'azur au dédale d'argent, d'or au gradin de quatre marches d'azur. Les Glatigny de Beauvoisis : échiqueté d'or et d'azur et les Glatigny du Lyonnais : d'argent au chevron de gueules, accompagné de trois roses du même, au chef aussi de gueules.

- 6416. GLATTE (le s<sup>r</sup>), officier auxiliaire, tué dans le combat du comte de Grasse, en Amérique, au mois de décembre 1781.
- 6417. GLAYE (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Champagne, blessé à la main au siège de Maëstrick en 1748.
- 6418. GLERBAUX (Charles-Henry-Jacques de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, blessé sur le Dauphin-

Royal dans le combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, au siège de la Grenade, le 6 juillet 1779.

- 6419. GLOCKER (Joseph de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Alsace, puis lieutenant-colonel des volontaires étrangers et enfin lieutenant-colonel de la légion du Hainaut et maréchal de camp en 1780, fut blessé dans l'armée de Broglie le 2 janvier 1711.
- 6420. GLUTZ (Jean-Victor-Antoine de), du grand conseil de Soleure, chevalier de Saint-Louis et capitaine lieutenant aux gardes-suisses, mourut à Argenteuil en 1726 de la suite de ses blessures, après 36 ans de service.
- 6424. GLUTZ (Jean-François-Baptiste de), son frère, aussi membre du grand conseil de Soleure, chevalier de Saintlouis et capitaine au régiment suisse de la Cour.... mort aussi de la suite de ses blessures à Bruxelles en 1747.
- 6122. Goalart (le s<sup>r</sup>), cornette au régiment de Bourbon-Busset, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 6423. Gobelin (Nicolas-Louis), marquis d'Effemont, chevalier de Saint-Louis, perdit un œil à la bataille de Parme en 1734.

famille de l'Ile-de-France : écartelé en sautoir d'argent et de gueules.

- 6124. Gobert de Choupes, enseigne de vaisseau du port de Rochesort, mort aux îles le ... 1696.
- 6425. Gobertie (le s' de la), lieutenant au régiment d'Aumont, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 6126. Godalle (le s'), capitaine au régiment de Champagne, tué à la bataille d'Ensheim en 4571.

Quand les Impériaux passèrent & ur la rive gauche du Rhin, ils avoient quarante mille hommes et Turenne n'en avoit que vingt-deux mille: néanmoins il marcha aux ennemis le 4 octobre et gagna sur eux la bataille-d'Ensheim où ils perdirent trois mille hommes.

64.27. Goder (Joachim), seigneur de Renneville et de Marc en Champagne, lieutenant général des armées du roy, mort en 1652 des blessures qu'il reçut au combat de Vitry, près de Paris, après la journée de Saint-Antoine.

Famille de Champagne: d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois pommes de pin d'or.

6428. Goezschen (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment prince Gotha au corps des Saxons, eut le bras droit casse à la bataille de Minden en 1759.

GOINBLAN. V. Gimblan.

6429. Gorrand (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Strasbourg-artillerie, blessé en 1756 au siège du fort Saint-Philippe, mourut en 1784.

Famille du Languedoc : écartelé au 1 et 4 d'or au lion de sable : aux 2 et 3 d'or à trois bandes de gueules chargé de sept besans d'argent 2, 3, 2.

- 6430.Goisson (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenantcolonel du régiment de Normandie, mort à la retraite de Bavière en 1743, à la suite d'une blessure qu'il avoit reçue dans la campagne précédente, à l'affaire du 28 mai.
- 6431. Golard, lieutenant au régiment de Saint-Mauris, tué à la bataille de Staffarde le 48 août 1690.
- 6432. Golleth (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Saint-Germain, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 6433. Gombault d'Anferné (Etienne de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Aquitaine, puis dans celui d'Anjou, blessé au pied à la bataille de Minden en 4759, le fut encore à l'affaire de Grebenstein le 24 août 4762, et obtint sa retraite en 4788.
  - 6434. Gombault (fils de), capitaine de vaisseau du port de

Rochefort, mort à Carthagène, commandant l'Apollon, le 7 mai 1697.

Famille de Brabant : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois hures de sanglier de sable.

- 6435. Gomen (Envers de), fut tué en 4460 à l'assaut de l'Etoile, en Bourgogne. (N'est connu que par les documents de cette famille.)
- 6436. Gomen (Louis de), seigneur de Lusancy, écuyer ordinaire du roy et capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Senef en 1674.
- 6437. Gomen (N... de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, fut blessé à la même bataille.
- 6438. Gomer de Lusancy (N... de), enseigne aux gardesfrançoises, tué au combat de Valcour en 4689.
- 6439. Gomen (Christophe de), seigneur du Quenel, lieutenant au régiment de Beringhen-cavalerie, tué à la bataille d'Hochstett en 1704.
- 6440. Gomer de Lusancy (N... de), lieutenant aux gardesfrançoises, tué à la bataille de Ramillies en 4706.
- 6444. Gomer de Lusancy (N... de), officier au même régiment, tué à la même bataille.

Famille de Picardie : d'or au lambel d'azur accompagné de sept merlettes de gueules,4 en chef, 3 en pointe.

6412. Gondi (Albert de), seigneur du Perron, puis duc de Retz, pair et maréchal de France, général des galères et grand maître des eaux et forêts du royaume, chevalier du roy, l'un de ses chambellans, premier gentilhomme de sa chambre, conseiller en son conseil privé, maître de sa garderobe, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances et de cent gentilshommes de sa maison, amiral des mers du

Levant, ambassadeur en Angleterre, lieutenant général au gouvernement de Provence, de Metz et du pays messin, de la ville de Nantes, conseiller d'honneur au parlement de Paris, blessé au siège de la Rochelle en 1573; mourut le 10 avril 1702.

- 6143. Gondi (Charles de), comte de Retz, marquis de Bellisle, général des galères de France et gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, fut tué en voulant surprendre le mont Saint-Michel en 4596.
- 6444. Gond (Pierre de), duc de Retz, pair de France, comte de Joigny, chevalier des ordres du roy, fut pourvu de la charge de général des galères par la démission de son père. Il étoit avec le duc de Guise au combat contre les Rochelois en 1622, et eut l'épaule fracassée d'un caup de mousquet en l'î'e de Rhé, et un cheval tué sous lui : mort le 20 avril 1676.

Maison originaire de Florence dont l'ancien nom étoit Philippe, venue en France avec Catherine de Médicis à laquelle elle étoit alliée. Les Gondi créés ducs de Retz en 1581, n'étoient que de la branche cadette des Gondi: c'est elle toutefois qui fournit le maréchal de France, le célèbre cardinal, les généraux de galères, les chevaliers des ordres.... La branche des ducs de Retz finit en une fille, héritière du duché Marguerite de Gondi, mariée à Louis de Cossé, duc de Brissac, dont elle n'eût qu'une fille unique mariée à François de Neuville, duc de Villeroy.

Les Gondi de la branche atnérattirés (galement en France eurent bientôt parcillement en partage les honneurs et les dignités : le dernier, Jérôme de Gondi, baron de Codun, épousa Hippolyte de Cumont; ancienne famille du Périgord et du Poitou, qui a encore de célèbres représentants. Les Gondi de Retz portoient : d'or à 2 masses de sable passées en sautoir et liées de gueules.

6445. Gondin de Boisseron (Louis-Henry de), chevalier de Saint-Louis, major de Chartres, avec rang de lieutenant-co-lonel, blessé d'un coup de bayonnette à la bataille de Malplaquet en 1709, le fut encore à la bataille de Raucoux en 1746, et fut tué à celle de Creweldt en 1758.

- 6446. Gondon (le s. de), officier au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Hochstett en 1722.
- 6447. Gondrecourt (Joseph-Charles-Gabriel-Alexandre de), chevalier de Saint-Louis, major, puis lieutenant-colonel du régiment de Berry-cavalerie et maréchal de camp en 1780, fut blessé et eut un cheval tué sous lui à la bataille de Fontenoy en 4745, il mourut en 1782.
- 6448. Gondrecourt (N... de), lieutenant au régiment de la marine, fut blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

Famille de Lorraine et Champagne.

- 6149. Gondreville (le s' de), écuyer du duc de Longueville, fut grièvement blessé dans une attaque en 4638. (Mercure de 1638.)
  - 6450. Gonesse (Eudes de), tué au siége d'Acre en 4474.
- 6451. Gonneville (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, tué à Vigo sur le Bourbon, commandé par M. de Blenac, le 23 octobre 1702.
- 6152. Gontaut (Antoine ou Tonnet de), seigneur de Badefol, fut tué par le captal de Buch au mois de juin 4370, en s'emparant pour le roy de la ville de Linde.
- 6153. Gontaut (Arnaud de), tué au service de Charles V dans la guerre contre les Anglois.
- 6151. Gontaut (Richard de), chevalier, seigneur de Badeso et de Saint-Geniez, baron de Cazals en Quercy, gouverneur de Montigniac dès le règne de Charles VI en 1420, sut dange-reusement blessé au visage à la levée du siège d'Orléans: il se comporta vaillamment au boulevard, dit une enquête de 1458, y prit grand honneur, et il su blessé d'ung pétret au visage qui sallhoit pur derrière: il vivoit encore sort agé en 1482.

- 6455. Gontaut (N... de), baron de Biron, tué à la bataille de Marignan en 1545.
- 6456. Gontaut (Jean de), son frère, baron de Biron, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Saint-Quentin et ambassadeur près l'empereur Charles V, fut blessé à la bataille de Pavie en 1525, et mourut au château de Tournay, des blessures qu'il reçut à la bataille de Saint-Quentin en 1557.
- 6457. Gontaut (François de), seigneur de Barres, blessé à la bataille de Cérisolles en 4544.
- 6458. Gontaut (Jean de), seigneur de Saint-Geniez, baron de Badefol, vicomte de Rouzol, guidon de la compagnie de 50 lances du maréchal de Biron, fut tué dans une escarmouche au village de la Fond en 1572.
- 6459. Gontaut (Armand de), baron de Biron, maréchal et grand maître de l'artillerie de France, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Guyenne, de Saintonge, du pays d'Aunis, de la Rochelle et de l'isle de Rhé, blessé à la jambe dans les guerres de Piémont, sous Henry II, le fut encore d'une arquebusade à la cuisse au siège de la Rochelle en 1573, eut un doigt de la main gauche et le bout du pouce emportés d'une mousquetade à celui de Marans en 1586; fut encore blessé d'un pareil coup à la cuisse au siège de Clermont en Beauvoisis en 1590 et à la levée du siège de Rouen en 1591, et eut la tête emportée d'une volée de canon à celui d'Epernay en 1593.
- 6460. Gontaut-Biron (Alexandre de), seigneur de Saint-Blancard, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué au massacre d'Anvers en 1503.

- et amiral de France, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante
  hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé, gouverneur de Bourgogne et de Bresse et ambassadeur en Angleterre, blessé au bras et au visage à la bataille
  d'Ivry en 1590, le fut encore d'un coup d'épée dans la tête
  et d'un coup de lance dans le petit ventre, au combat de
  Fontaine-Françoise en 1595; on lit même dans les lettres
  d'érection du duché de Biron du mois de juin 1598, qu'il étoit
  couvert de trente-deux blessures qui étoient autant de marques honorables de sa vaillance : décapité à Paris le
  34 juillet 1602.
- 6462. Gontaut (Brandelis de), enseigne-colonel du maréchal de Balagny, fut tué de deux mousquetades au service du roy à l'âge de 49 ans.
- 6463. Gontaut (Charles, bâtard de), fils naturel du maréchal de Biron, mort au siège de Dôle par le prince de Condé en 1636.

La place se défendit avec vigueur en attendant le secours des Impériaux et des Espagnols, il consistoit en huit mille fantassins et autant de cavaliers que lui amenèrent le duc de Lorraine et de Lamboi. Le prince ne les sut pas plutôt à une lieue de son camp, qu'il leva le siège par ordre du Roi et se retira en Bourgogne après avoir été repoussé à un assaut qu'il avoit fait donner à la place le 14 juin.

- 6464. Gontaut (Christophe de), capitaine au régiment des cuirassiers, tué au siège de Turin en 1640.
- 6465. Gontaut (Charles-Armand de), duc de Biron, pair de France, premier écuyer du duc d'Orléans, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Landau et conseiller du conseil de guerre, blessé à la bataille d'Oudenarde en 4708, le fut encore d'un coup de fauconeau au bras gauche en montant la tranchée au siège de Landau en 4713, et si grièvement qu'on fut obligé de lui en faire l'amputation.

- maréchal de France, chevalier des ordres du roy, colonel du régiment des gardes-françoises et gouverneur de Landrecies, blessé en 1733 à l'attaque du château de Milan, reçut deux coups de fusil au siége de Prague en 1742, dont un lui cassa la mâchoire, et un autre dans la tête qui le mit dans le cas d'être trépané : il eut encore le bras cassé à la bataille de Dettingen en 1743, et reçut plusieurs coups de fusil dans sa cuirasse à la bataille de Fontenoy, en 1745, où il eut trois chevaux tués sous lui et deux blessés : il mourut à Paris au mois d'octobre 1788.
  - 6467. Gonvary (Charles-Antoine-Armand, duc de), soi frère, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de se armées et lau gouvernement de Languedoc, et gouverneu de Landau, eut le bras cassé à la bata lle de Dettingen et 4742, étant alors colonel du régiment de Biron.
  - 6468. GONTAUT DE SAINT-GENEZ (Félix de), officier su régiment de Forez, tué su service,—on ne dit pas où.
  - 6469. GONTAUT DE SAINT-GENEZ (Félix de), son frère, cheve lier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au même régiment, tué aux lignes de Weissembourg.
  - 6470. Gontaut de Saint-Genez (Charles-Félix ou Félix Nicolas de), seigneur de la Serre, dit le comte de Gontau chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Sain Louis, maréchal de camp en 1780, ci-devant capitaine a régiment du roy-dragons, puis colonel de ceux de Tournois et du Perche, blessé en 1744 d'un coup de feu à l'attaque c'Montauban, le fut encore d'un coup de sabre au passage d'Innaro, et depuis encore en 1758 servant sous les ordres c'M. de Villemar, il fut blessé de trois coupe de feu à défense d'un village dont un lui traversa le corps.

Illustre famille de Guyenne et Périgord, dont la ville et baronnie de Gontaut (Lot-et-Garonne) fut le berceau. Dès l'an 1480, les seigneurs de Gontaut prennent le titre de seigneurs de Biron. Ils étoient possesseurs des titres de Biron et de Lauzun, de Brisembourg, de Moy, de Saint-Blancard, de Chef-Boutonne, de La Chapelle, de Lauzières, de Gontaut-Biron, de Salagune d'Arros, de Loubressac, de Gramat, de Cabrères, de Badefol, et de Saint-Geniès; de Lansac, de Cusora, de Saint-Julien et de Châteauneus. Le célèbre et malheureux maréchal de Biron ne laissa point d'ensants. Mais de deux de ses frères sortirent les branches de Biron et de Saint-Blancard, qui ont encore leurs représentants. On connott leurs armes : Ecartelé d'or et de gueules; et leur belle divise; Perit, sed in armis.

- 6474. Gontier (le chevalier), capitaine au régiment de Normandie, tué au siège de Grave en 1674, y donna des preuves de la plus grande valeur.
- 6172. Gonzague (Frédéric de), prince de Bozzolo, fut blessé au siège de Ravenne en 1512.
- 6473. Gonzague (Ludovic de), duc de Nevers et de Rethelois, pair de France, prince de Mantoue, chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, ambassadeur à Rome, gouverneur à Rome, gouverneur de Champagne et de Brie, blessé à la bataille de Saint-Quentin en 1557, le fut encore d'une arquebusade sur le genou en 1568 au moment où il venoit de défaire quelques troupes protestantes, et mourut le 23 octobre 1595 de la suite de ses anciennes blessures qui se rouvrirent.

Les Gonzague d'une grande maison princière d'Italie, seigneurs, princes de Mantoue, qui donnèrent des souverains à Guastalla, des impératrices à l'Allemagne, une reine à la Pologne, des archiduchesses à l'Autriche et un grand nombre de cardinaux à l'Église, ne sont cités en ce livre que pour leurs services en France. Louis de Gonzague dont il est question ici étoit fils de Frédéric de Gonzague premier duc de Mantoue et de Marguerite Paléologue, marquise de Montserrat et dame d'Alençon: naturalisé avec son frère Frédéric par lettres du mois de septembre 1550, il devint duc de Nevers et de Rethel par son mariage avec Henriette de Clèves, riche héritière de la maison de Clèves. Armes: Fascé d'or et de sable de huit pièces. Voir au Supplément.

- 6474. George (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Berghen en 4759.
- 6475. Gorce (Guillaume de la), capitaine pour le roy à la garde de Nîmes et commandant une compagnie de chevau-légers, fut tué par les protestants au mois de novembre 4569, lorsqu'ils surprirent cette ville, d'après une requête que son fils, Jean de la Gorce, présenta à l'évêque de Nîmes le 45 novembre 4574 pour avoir permission de retirer le corps de son père qu'ils avoient enterré dans les fossés de la ville.
- 6476. Gordon-Desvial (Ennemond), chevalier de Saint-Louis, lieutenant en premier, avec rang de capitaine au régiment de Durfort-dragons, obtint en 4786 une pension de petraite de 600 fr. motivée sur ses services et ses blessures.
- 6477. Gordon (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, tué en 4651 au siège de Chaté, en Lorraine.
- 6478. Gorjon des Fourneaux (François-Gabriel), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Montmo-rency-Lugny, depuis Hainaut, blessé à Coni en 4744, le fut encore à la bataille de Plaisance.
- 6479. Gorlier de Verneuil (Pierre-François-Marie le), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé de plusieurs coups de sabre à la bataille de Rosbach en 4757.

Les Le Gorlier étoient de Champagne et portoient : d'azur à la fasce de gueules chargé d'une coquille d'or et accompagné de trois merlettes de sable.

6480. Gorrevon (Philippe-Eugène, baron de), duc de Pont-de-Vaux, prince du Saint-Empire, comte et vicomte de Salins, reçut plusieurs blessures au siège de Mardick en 1646,

servant comme volontaire sous le prince de Condé; il mourut le 16 juillet 1681.

Grande maison, de la Bresse, éteinte depuis 1681 et dont par alliance bérita la maison de Bauffremont : d'azur au chevron d'or. Devise :

- 6481. Gorz (Louis de), lieutenant de grenadiers au régiment de Champagne, tué au combat de Valcour en 1689.
- 6482. Gosseau de Rochebrune (Louis), capitaine aux gardesfrançoises, mort à Paris au mois de mars 1679, des blessures qu'il avoit reçues au siège d'Aire en 1676.
- 6483. Gosser (Jean-Baptiste-Sébastien de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Monnin, puis major de celui de d'Eptingen avec rang de lieutenant-colonel, fut blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 6484. Goth (Béraud de), seigneur de la Mothe-Bardignes, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, recut le 5 mai 1783 une gratification de mille écus motivée sur les blessures qu'il avoit reçues à la reprise du château de Malause et de la ville d'Auvillars, en Gascogne.
- 6485. Goth (le s' le), capitaine françois et bon officier (dit M. de Thou), dangereusement blessé en 1584 à la défense du fort de Lille, mourut de ses blessures à Anvers.
- 6486. Gotho (François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut blessé et eut une contusion à la tête sur le Zodiaque dans le combat du comte d'Aché aux Indes, le 27 avril 1758.
- 6487. Gotho (le sieur et le chevalier de), lieutenant de vaisseau, furent tués au combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779.
  - 6188. Gots (des), le cadet, chef de brigade, enseigne de

vaisseau du port de Rochefort, mort sur le Profond, commandé par M. de Couteneuil le 18 juillet 1733.

- 6189. Gottesheim (Georges de), lieutenant au régiment d'Alsace, tué à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 6490. Gorraung (le s<sup>r</sup>), petit major du régiment des gardes-suisses, blessé au siège de Dunkerque en 4658.
- 6491. Gouardin (le s' de), officier auxiliaire, blessé sur le Petit-Annibal dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, contre l'amiral Hugues, le 20 juin 4783.
- 6492. Gouzzon (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis et major du régiment de Penthièvre, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 6493. Gourt, lieutenant du régiment de Périgord, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 4690.
- 6494. Gourmon (de), du port de Toulon, capitaine de vaisseau, tué sur le Foudroyant, commandé par M. l'amiral, le 24 août 1704.
- 6495. Gouffier (Pierre), seigneur de Boisy, se trouva à la bataille de Ravenne en 1512 et fut tué à la bataille de Marignan en 1515.
- 6496. Gourrier (Guillaume), seigneur de Bonnivet, amiral de France, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans, premier gentilhomme de sa chambre, ambassadeur en Angleterre, gouverneur du Dauphin et des provinces de Dauphiné et de Guyenne, et capitaine de la ville d'Honsleur, reçut un coup de mousquet au bras à la retraite de la Sessia en 1521, et sut tué à la bataille de Pavie en 1525.

On sait qu'il s'unit à la régente Louise de Savoie dans les démêlés de celle-ci avec le connétable de Bourbon: aussi, lors de la bataille de Pavie M. de Bourbon, dit Brantome, chercha fort ce jour-là ledit sieur

de Bonnivet et l'avoit fort recommandé aux siens, pour le pouvoir prendre vif et lui saire un parti et assront ignominieux, sinon le tuer, car il lui en vouloit et l'ayant vu étendu, il ne dit autre chose sinon:

Ab malheureux! tu es cause de la ruine de la France et de la mienne! » mais la sin en sut très-belle, comme il avoit toujours été sort vaillant partout où il s'étoit trouvé : il avoit sait son apprentissage sous M. le grand maître de Chaumont où il sut toujours en grande réputation, et pour ce le roi le prit en grande amitié. Il étoit de sort gentil et subtil esprit et très-habile, sort bien disant, sort beau et agréable. »

- 6497. Gouffier (Louis), seigneur de Bonnivet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, se signala aux guerres d'Italie: du Bellay dit qu'il fut si grièvement blessé au siège de Naples en 1528, que les entrailles lui sortoient du corps: il mourut en 1529.
- 6498. Gouffier (François), seigneur de Bonnivet, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et colonel général de l'infanterie françoise en Piémont, blessé en 4555 au siège de Vulpian, mourut des suites de cette blessure à Saint-Germain-en-Laye le 44 décembre 4556.
- 6499. Gouffier (Henri), seigneur de Crévecœur et de Bonnivet, marquis des Deffends, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, ambassadeur et premier gentilhomme de la chambre du duc d'Alençon, assassiné en 4589 dans l'église de Breteuil, en Picardie, dans une émotion populaire de la Ligue.
- 6500. Gouppier (Henri), marquis de Boisy, comte de Maulcvrier, fut tué au combat de Saint-Iberquerque le 24 août 4639.
- 6301. Gouffier (Charles-Henri), seigneur d'Espagny, lieutenant-colonel du régiment dont son père étoit colonel, sut tué au siège de Bapaume en 1641.
- 6502. Gouppier (Léon), dit le comte de Lise, capitaine au régiment colonel général, tué à la bataille de Sintzim en !67 i.

- 6503. Gouppier (Charles), son frère, chevalier de Malte, dit le chevalier de Morvilliers, cornette au même régiment, tué à la bataille de Sintzim en 4674.
- des armées du roy et capitaine lieutenant des chevau-légers d'Anjou, eut le bras percé d'un coup de pistolet au combat de Mulhausen en 1675; on le croit le même que le sieur de Rozamel, exempt des gardes du corps du roy, qui, au siège de Maëstrick en 1673, fut enterré en quelque sorte par un fourneau que l'on fit jouer dans la demi-lune, mais dont il ne résulta pour lui aucune suite fâcheuse.
- 6505. Gouffier de Boisy (Artus-Armand-Louis), comte de Caravas, enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 6506. Gouffier (Jean-Alexandre), seigneur de Brazeux, colonel d'un régiment de dragons, mort des blessures qu'il reçut à la bataille d'Hochstett en 4704.
- 6507. Gouffier (Charles-Antoine, dit le marquis de), marquis d'Heilly, chevalier de Saint-Louis, enseigne des gendarmes de la garde et maréchal de camp, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Ramillies en 1706.

Maison du Poitou féconde en personnages illustres, a formé plusieurs branches, celle de Caravas, ducs de Rouanois, celle des marquis de Bonnivet. Les marquis de Thois, les marquis de Brazeux et de Ilailli, les marquis d'Espagni, alliés à la maison de Choiseul dont une branche joignit à son nom celui de Goussier. Voir ce nom. — Armes : d'or à trois jumelles de sable.

- 6508. Gougnon (Henry), seigneur de la Forge, mort d'une blessure qu'il reçut au siège de Lille en 4667.
- 6509. Gourt (Thomas de), capitaine d'une compagnie de cent hommes, tué au siège de la Rochelle en 1573.

- 6510. Gourt (Guy de), capitaine d'une compagnie de cavalerie, tué à la bataille de Spire en 1703.
- 6511. Gouior (Philippe de), dit le capitaine Montbrison, lieutenant des archers de la garde du roy Henry IV, et capitaine des châteaux de Montgaillard d'Alzac et de Dunsen, fut blessé au combat d'Arques en 1587.
- 6512. Goullon (le s' de), garde de la marine, tué en 4758 sur l'Intrépide, dans le combat de M. de Kersaint.
- 6513. Goujon (Jean de), seigneur de Viraux, homme d'armes des ordonnances du roy, tué en 1552 servant dans l'armée du duc d'Aumale, sur les frontières d'Allemagne.
- 6514. Goujon (André de), seigneur de Condé, tué au siège de Thionville en 1639.
- 6515. Gouson, lieutenant au régiment du Plessis, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 6516. Goujon (Jérôme de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, eut un bras fracessé d'un coup de mousquet, près de Fribourg, le 1<sup>er</sup> juillet 4678.

Plusieurs familles de ce nom, avec armes diverses, à Paris, en Bretagne, en Normandie, en Champagne. Ces derniers MM. Goujon de Thuisy: Ecartelé au 1, et 4, d'azur au chevron d'or, accompagné de trois losanges du même (Goujon) au 2 et 3 de gueules au sautoir engrelé d'or, cantonné de quatre fleurs de lis d'argent: Devise: Sans mal penser.

- 6517. Gougon de Groniel (Jean-Philippe de), chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, ci-devant commandant en chef les troupes auxiliaires des colonies d'Orient, reçut plusieurs blessures graves, et obtint sa retraite en 4788, après cinquante-huit ans de service.
- 6518. Goulains (Guillaume de), seigneur de Goulains, tué à la bataille de la Roche-Derrien contre les Anglois en 1347.

- 6519. Goulaines (Guillaume de), seigneur de Goulaines, sut blessé à la bataille d'Aunay en 1364.
- 6520. Goulaines (le sire de), cornette du seigneur de la Roche-du-Maine, fut tué à la bataille de Saint-Quentin en 4557.

Famille de Bretagne: Parti d'Angleterre et de France: Devise: à cettuy-ci, à cettuy-la j'accorde les couronnes.

- 6521. Goulard (le s<sup>r</sup>), mousquetaire de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 6522. Goulant (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Saint-Omer en 1677.
- 6523. Gouler (le s<sup>r</sup>), officier auxiliaire, fut blessé aux Indes, près de Provdierne dans le combat du bailly de Suffren contre l'amiral Hugues, le 22 avril 1782.
- 6524. Goulet de Montlibert (Maximilien de), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, ingénieur et directeur général des fortifications de Provence, grièvement blessé au siège de Volenex, le fut encore à celui d'Ath, à celui de Borgoforte où l'on crut même pendant quelque temps sa blessure mortelle, à l'attaque du château de Nago et trèsconsidérablement encore au siège de Turin en 4766; il mourut en 4780.
- 6525. Goulève (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régiment de Bourgogne, fut blessé à mort en 1638. (Mercure de 1638.)
- 6526. Gouliard (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Monsieur, fut blessé à la jambe gauche sur le Languedoc dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 1732.

Goullard (de). V. de Touverac.

- 6527. Goupillière (le s' de la), sous-lieutenant au régiment de Piémont, eut le pied emporté d'un éclat de bombe au siège de Bruxelles en 1746, et mourut de cette blessure.
- 6528. Goupillière de Beauregard (le s' de la), son frère, sut lué à la bataille de Rosbach en 4757.

Famille du Maine : d'argent à trois renards de gueules.

- 6529. Gourdes (le capitaine), capitaine d'infanterie, tué au siège de Saint-Quentin en 4557.
- 6530. Gourdes (Nicolas de), capitaine d'une compagnie des vieilles bandes, homme actif et intrépide (dit M. de Thou), se défendit longtemps dans une affaire avec une valeur admirable en 1551, et fut tué criblé de blessures; il fut enterré à Mézières avec toutes les marques de distinction dues à sa valeur.
- 6534. Gourdon (Miles), dit le chevalier de Crolis, brigadier des armées du roy et capitaine lieutenant des gendarmes anglois, blessé à la bataille de Cassel en 1677, mourut en 1700.
- 6532. Gourdon (Jean-Baptiste-Louis de), chevalier de Saintlouis, capitaine aide-major du régiment royal la Marine, blessé au pied d'un coup de feu à la bataille d'Hastembeck en 4757.

Trois familles connues sous ce nom: Les Gourdon de Guyenne: d'azur à trois étoiles d'or rangées en pal. Les Gourdon du Nivernais, d'azur au chevron d'argent accompagné de trois calebasses d'or, et les Gourdon de Genouillac, grande maison du Quercy qui subsiste encore, et d'où sont sortis les seigneurs d'Acier. — Armes: Bandé d'or et de gueules.

- 6533. Gourges (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, l·lessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 6534. Gourges (Antoine de), mestre de camp d'un régiment, mourut en 4593 d'une blessure qu'il reçut au siège

du château de Blaye; il s'étoit signalé peu de temps avant par la reprise sur l'ennemi de Castillon, dans le Médoc: de Thou dit qu'il fut regretté.

- 6535. Gourjaudière (de la), enseigne de vaisseau du port de Toulon, mort à Saint-Domingue le... 17...
- 6536. Gourle (Guy), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. (Nobiliaire de Picardie, Paris, 1693, p. 142.)
- 6537. Gourle (Jean), son frère, écuyer, tué à la même bataille. (Nobiliare de Picardie, p. 142.)
- 6538. Gournay (Maillet de), chevalier, tué à la même bataille en 4445.
- 6539. Gournay (Porus de), son frère, tué à la même bataille en 1415.
- 6540. Gournay (le s<sup>r</sup> de), mestre de camp d'un régiment, tué à la bataille de Nerwinde en 4693.

On sait que Racine, historiographe du roi, a dans sa lettre du 6 août rendu compte à Boileau de divers incidents de cette bataille. Voir cette lettre.

6544. Gournay (le s<sup>r</sup> de), commandant le régiment de Guyenne, tué à la défense de Landau en 4702.

Cette ville assiégée par le roi des Romains et que défendit si vaillamment le lieutenant général de Mélac ne capitula qu'au bout de quatre mois le 9 septembre 1702; et l'année suivante, les impériaux y furent battus sous ses murs et finalement la ville reprise par les François en 4713 par le maréchal de Besons.

6542. Gournay (Jean-Christophe, marquis de), seigneur de Coin-sur-Veille, gouverneur de Maubeuge, lieutenant général des armées du roy et commandant en Hainaut, tué à la bataille de Fleurus en 1690.

Trois familles de ce nom. Les Gournay venus d'Angleterre: Palé d'or ou d'argent. Les Gournay de Lorraine, de gueules à trois tours d'or, maçonnées de sable, rangées en bande: et les Gournay de Normandie, d'argent à la bande de sable accompagné de six merlettes du même, rangées en orle.

6543. Gousangré (le s' de), sous-aide-major des gardesfrançoises, tué à la bataille de Dettingen le 27 juin 1743.

A cette funeste bataille de Dettingen, le régiment des gardes-françoises qui commença imprudemment l'attaque contre l'ordre du maréchal de Noailles, perdit soixante-et-un officiers, tant tués que blessés.

- 6544. Goursolas de Laubrière, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Martinique le 4 juillet 1737.
- 6545. Goussonville (le s' de), sous-lieutenant aux gardesfrançoises, tué au siége de Fribourg en 1713.
- 6546. Goussu (le s' de), capitaine des volontaires de Flandres, fut blessé d'un coup de feu à la cheville du pied, à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 6547. Gourres (le comte des), capitaine de vaisseau du port de Brest, périt dans l'embrasement du *Fleuron* le 2 février 4745.

Famille de l'Île-de-France: Tiercé en bande: au premier d'argent plein, au deuxième de gueules à trois coquilles d'or; au troisième d'azur à trois barres d'or.

- 6548. Gouverneur (le s<sup>r</sup>), lieutenant de vaisseau, tué à bord du *Duc de Bourgogne*, dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 4758.
- 6549. Gouville (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6550. Gouy-d'Arcy (Charles, dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Gâtinois, puis colonel lieutenant de celui de la Reine-infanterie et lieutenant général des armées du roy, fut blessé en 1747, à l'attaque des retranchements de l'Assiette, et mourut au mois d'août 1790.

Famille du Soissonnais. — « Notre perte à ce combat d'Exiles fut de quatre mille morts, et de deux mille blessés. »

6551. Gouyon (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capi-

taine au régiment d'Enghien, blessé d'un coup de feu à l'épaule à la bataille d'Hastembeck en 4757.

- 6552. Gouyon (le s' de), enseigne de vaisseau, blessé sur le Moras dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 1758.
- 6553. Gouvon (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Lorraine, tué à l'affaire du 30 septembre 1759 à Vandavacht, à trente lieues de Pondichéry (V. Goyon).

L'illustre famille de Matignon se trouve souvent inscrite sous ce nom de Gouyon, peut-être faut-il joindre ces trois mentions à celles qui suivent, plus loin, sous le nom de Goyon.

6554. Gouzillon (André de), vicomte de Belizat, chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut blessé au combat du 5 septembre 4784 devant la baye de Chesapeack, entre le comte de Grasse et l'amiral Howe.

Famille de Bretagne.

- 6555. Govin (le s'), lieutenant au régiment de Piémont, tué à la bataille de Berghen en 4757.
- 6556. Govian, lieutenant au régiment de Périgord, blessé le 18 aoust 1690 à la bataille de Staffarde.
- 6557. Goy d'Idogne (le s' de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, eut le bras droit emporté d'un coup de canon dans un combat naval sous Louis XIV: il mourut criblé de blessures après avoir donné des preuves éclatantes de sa valeur dans toutes les actions où il se trouva.

On trouve des Goy ou Gouy, en Brabant, en Languedoc, en Auvergne et dans le Bourbonnois.

- 6558. Goyer de Villers (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Guyenne, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
  - 6559. Goyon DE MATIGNON (N...), comte de la Roche, mestre

de camp d'un régiment (fils du maréchal de Matignon), eut l'épaule cassée d'une arquebusade au siège de Blaye en 1593.

- 6560. Govon (François), sire de Matignon, comte de Thorigny et de Gacé, marquis de Lorny, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, capitaine de cent homme d'armes de ses ordonnances, conseiller d'Etat d'épée, lieutenant général en basse Normandie, gouverneur de Cherbourg, de Grandville et de Saint-Lô et mestre de camp du régiment de Normandie, fut blessé à la tête aux approches de Gavi, en Italie, en 4625; mourut le 49 juin 4678.
- 6561. Govon (Charles), vicomte de Pommerith, tué dans les guerres de Hollande.
- 6562. Govon (Brandelis), baron du Juch, tué dans les guerres de Hollande.
- 6563. Goyon de Matignon (Charles), comte de Gacé, colonel du régiment royal des vaisseaux, puis de celui de Vermandois, brigadier des armées du roy, gouverneur de Campeu, puis de Boon, mourut d'une blessure qu'il reçut au combat de Senef en 4674.
- 6561. Goyon DE BEAUFORT (le chevalier de), aide d'artille rie du port de Brest, mort sur *l'Argonaute*, commandé par M. de Rochambault le 26 février 1724.
- 6565. Govon de Matignon (Charles-Auguste), comte de Gacé, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur du pays d'Aunis, de la Rochelle, de l'isle de khé, d'Oléron et de Brouage, ambassadeur en Angleterre, blessé dangereusement dans une sortie en Candie en 1688, mourut le 6 décembre 1729.
  - 6566. Goyon de Beaufort (Luc-Jean), dit le comte de

Goyon, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment colonelgénéral-dragons, blessé d'un éclat de bombe au siège de Fribourg en 1744.

6567. Govon de Matienon (Marie-François-Auguste), comte de Gacé, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp, lieutenant du régiment du roy-cavalerie et brigadier des armées du roy, blessé à la bataille de Minden en 1759, mourut au mois de février 1763, âgé de 32 ans.

La maison de Goyon (marquis de Matignon, comtes de Thorigny et princes de Mortagne) marquis de la Moussaye, ducs de Valentinois : d'argent au lion de gueules, couronné d'or. Devise : HORNEUR A GOYON.

6568. Goyon de Vaurouaut (N...), chevalier de Saint-Louis et major de vaisseau en 4786, fut blessé dans le combat du 5 décembre 4784 devant la baye de Chesapeack, entre le comte de Grasse et l'amiral Howe (V. de Gouyon).

Voir au Supplément pour les omissions au nom de Gouyon et de Goyon.

- 6569. Gozon (Pierre de), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon jau régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 1747, le fut encore au combat de Warbourg en 1760.
- 6570. GRAFF (l'enseigne Jacques), de Soleure, officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 6571. GRAFF (de), capitaine de frégate, mort à Saint-Domingue le ... 1697.
- 6572. GRAFFA (le s' de), capitaine de frégate et chevalier de Saint-Louis, obtint cette décoration militaire sous Louis XIV par provisions motivées sur les blessures qu'il avoit reçues à son service et pour s'être signalé à la prise de la Vera Crux.
- 6573. Grain de Saint-Marsault (N...), marquis du Verdier, tué au siège de Mons.
  - 6574. Grain de Saint-Marsault (François-Germain), vicomte

de Verdier, chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de Penthièvre, puis capitaine dans celui d'Artois, blessé aux sièges de Prague et d'Ypres en 1742 et 1744, le fut encore dangereusement d'un coup de fusil à travers le corps à l'affaire de l'Assiette en 1747, il fut même compris dans les premières listes de morts.

- 6575. Grain de Saint-Marseault (le s' de), capitaine dans les volontaires de Hainaut, tué dans l'armée de Broglie en 1761.
- 6576. Grain de Saint-Marsault (N...), lieutenant de vaisseau, tué le 17 juin 1778 au combat de la frégate la Belle-Poule, dont il étoit commandant en second, contre la frégate angloise l'Aréthuse.
- 6577. Granville (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, blessé à mort au siège de Maëstrick en 4673.
- 6578. Granont (Robert de), fils d'Arnaud Guilhem de Gramont et de Miramonde d'Aspremont, de la maison d'Orte, tué avec trois de ces gentilhommes pour le service du roi de France, Philippe de Valois, par le seigneur d'Albret tenant le parti du roi d'Angleterre, durant la trève des deux rois.
- 6579. Gramont (François, baron de), accompagna le roi Louis XII dans ses guerres d'Italie et fut tué en 1512 à la bataille de Ravenne où il fit des prodiges de valeur.
- 6580. Gramont (Arnaud de), fils de Royer de Gramont, prit part pour le roi de Navarre contre les Espagnols, à la bataille de Noyan, perdue en 1524, et mourut de suite de ses blessures.

Peut-être est-il le même que Arnaud de Gramont qui périt en 1523 à la désense de Bidache incendié par les troupes de Charles-Quint?

- 6584. Grammont (le seigneur de), eut son cheval tué sous lui au combat de Saint-Jean-de-Luz en 1523.
  - « Là il y eut une grande bataille et force gens portés par terre d'un

côté comme de l'autre, entre lesquels sut le seigneur de Gramont qui eut son cheval tué sous lui. » (Mém.de Montluc.)

- 6582. Gramont (de) vicomte de Castillon, la Marque Sansac et Médoc, tué au siége de Naples en 1528.
- 6583. Gramont (Jean de), 2° du nom, prince souverain de Bidache, contribue aux prises de Pavie, de Gènes et d'Alexandrie, où il commandoit en qualité de lieutenant de Lautrec, et succomba dans les murs de Naples, le 15 septembre 1528, des suites de l'épidémie qui enlevoit en même temps Charles d'Albret, frère du roi de Navarre et Lautrec lui-même.
- 6584. Gramont et de Thoulongeon (Philibert de), comte de Grammont et de Guiche, vicomte d'Aster, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du roy, sénéchal de Béarn, gouverneur et maire de Bayonne, eut un bras emporté d'un coup de canon en 4588 au siége de la Fère et mourut de sa blessure.

C'étoit l'époux de la belle Corisandre, célèbre par l'amour du roy Henry IV, auquel après la mort de Philibert elle envoya un renfort de 24,000 Gascons qu'elle avoit levés à ses frais.

6585. Grammont (Théophile-Roger, dit Amédée de), seigneur de Mucidan, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, fut tué d'un coup de mousquet à Bar-sur-Seine en 4597.

Il étoit fils d'Antoine, comte de Gramont et de Guiche, et d'Hélène de Clermont dame de Toulongeon, et frère de Philibert, époux de la belle Corisandre.

6586. Gramont de Thoulongeon (Armand comte de), et de Guiche, lieutenant général des armées du roy, colonel du régiment des gardes-françoises, gouverneur de Navarre et de Béarn, blessé à la main au siége de Dunkerque en 1658, se signala au combat naval donné au Texel par les Hollandois contre les Anglois le : puin 1666, et il y fut blessé au bras et à l'épaule d'un éclat de canon; il mourut à Creutzenach le 29 décembre 1673.

C'est celui dont Madame Lasayette a raconté les amours avec Madame

Henrielte d'Angleterre duchesse d'Orléans. Madame de Sevigné a décrit l'esset que produisit à Paris, la nouvelle de la mort du comte de Guiche.

- 6587. Gramont (Antoine, duc de), pair et maréchal de France, souverain de Bidache, vice-roy de Navarre et de Béarn, chevalier des ordres du roy, colonel du régiment des gardes-françoises, gouverneur de Lorraine, de Bayonne et du château de Rouen, lieutenant général au gouvernement de Normandie et ambassadeur en Espagne, blessé grièvement en 1634 au siège de Saverne, son cheval ayant été tué sous lui, reçut encore en 1635 une mousquetade au-dessous de l'œil en allant reconnottre la ville de Binghen sur le Waw et le Rhin; puis en 1640 au siège d'Arras, puis au siège de Saverne en 1643 : il fut encore blessé à la bataille de Nortlingue en 1645 et mourut à Bayonne le 20 juillet 1678.
- 6588. Grammont (Antoine, duc de), pair et maréchal de France, colonel du régiment des gardes-françoises, gouver neur de Navarre, de Béarn, de Bayonne, de Pau et de la Castille de Saint-Jean-Pied-de-Port, conseiller au conseil de régence, fut dangereusement blessé la veille de la bataille de Malplaquet en 4709, et mourut le 46 septembre 4725.
- 6589. Gramont (Louis-Antoine-Armand, duc de), pair de France, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, colonel du régiment des gardes-françoises, gouverneur de Navarre, de Béarn et de la villle de Bayonne, causa imprudemment la perte de la bataille de Dettingen en 4743, et fut tué d'un coup de canon qu'il reçut à la cuisse à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 6590. Gramont (Antoine-Antonin de), duc de Lesparre, puis de Gramont, pair de France, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Bourbonnois, brigadier des armées du roy et gouverneur de Béarn, fut tué à la même bataille.

Après ces mentions qui toutes certainement s'appliquent à la maison

,4

de Gramont, originaire de Navarre, en voici d'autres dont l'attribution est quelque peu embarrassante: nous ne parlons pas des deux qui suivent immédiatement et qui incontestablement appartiennent à MM. de Gramont, établis en Dauphiné, titrés ducs de Caderousse et marquis de Vachères.

- 6594. Gramont (François-Paul de), marquis de Vachères, chevalier de Saint-Louis, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, puis enseigne des gendarmes de la reine, gouverneur de la ville et tour du Crest, reçut un coup de fusil qui lui traversa l'épaule gauche et plusieurs coups de sabre sur la tête à la bataille de Malplaquet en 1709 : il mourut en 1754.
- 6592. Gramont (Marie-Philippe de), duc de Caderousse, marquis de Vachères, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment colonel-général-cavalerie et gouverneur du Crest, fut blessé à l'épaule à la bataille de Fontenoy en 1745.

Maintenant nous laissons aux différentes familles du nom de Gramont, Gramond ou Grammont (de Franche-Comté) le soin de reconnoître dans les mentions qui suivent celles qui leur reviennent, et que d'Hozier n'a pas cherché à distinguer.

- 6593. GRAMMONT (Claude-Aristide de), seigneur de Villeche-vreux, tué au siège de Dôle en 4636. (Généal. Cab. des tit., 425.)
- 6594. Grammont (le chevalier de), fut blessé dans la guerre de 1644. (Mercure de 1644.)
- 6595. Grammont (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Gravelines en 1658.
- 6596. Grammont (le chevalier de), lieutenant au régiment de Bouzols, depuis Guyenne, fut tué en 4744 à l'affaire de Weissembourg.
- 6597. GRAMMONT (Michel-Dorothé, marquis de), lieutenant général des armées du roy, blessé au siège de Landau (Généal. Gramm. cab. des tit.) en 1703.

- 6598. Grammont (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capiune de grenadiers au régiment d'Enghien, blessé d'un coup de seu à l'oreille à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 6599. GRAMMONT (N... de), 3° fils de Valentin de Grammont et d'Anne Renée de Falletet, tué à la guerre. (Généal. d'Hoz.)
- 6600. Grammont (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine, puis colonel du même régiment lors de la Révolution, fut aussi blessé à cette bataille à la tête et à l'épaule.

Grancham (de). V. de Liberge de Granchain.

- 6604. Grand (Jean de), l'un des seize bacheliers de la compagnie d'ordonnances du maréchal de Baudricourt, tué à la bataille de Fornoue en 4495.
- 6602. Grand (Charles de), son fils, tué à la même bataille en 1495.
- 6603. Grand (Charles le), gentilhomme champenois, tué à la prise de Fontaine-Françoise en 1595.
- 6604. Grand (le s' le), capitaine au régiment de Navarre, blessé à la bataille de Raucoux en 1746.
- 6605. Grand (le s' le), lieutenant au régiment de Béarn, blessé au siège de Maëstrick en 1748.
- 6606. GRAND DE LA PILTIÈRE (Mathieu le), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Beaujolois, fut blessé dans plusieurs affaires sous Louis XV.
- 6607. GRAND (le s' le), capitaine au régiment de Feuquières, blessé au combat de Senef en 4674.
- 6608. Grand (le s' le), lieutenant au même régiment, tué à la même bataille.
  - 6609. GRAND (Guillaume le), seigneur de Montfloix, capitaine

et major du régiment de Reineville-cavalerie, sut tué au service du roy, d'après le jugement de maintenue noblesse de M. de Caumartin, intendant de Champagne, rendu en faveur de cette famille au mois de février 1670.

Un assez grand nombre de familles portent ce nom avec ou sans le particule. Les Legrand de Champagne portoient : d'azur à trois fusées d'or en fasce, et les de Grand, de la même province : d'azur à la fasce d'or, accompagné de trois étoiles de même.

- 6610. Grandchamp (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la la Marck, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6611. Grandcourt (le s- de), lieutenant au régiment de Navarre, reçut une blessure considérable au siège de Philisbourg, en 1688.
  - 6612. Grandeur (le s. de la), lieutenant aux grenadiers de France, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 6613. Grandfontaine (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, fut blessé au pied à l'attaque du fort de Cayenne par le comte d'Estrées en 1676, de plus au combat de Tabago en 1677; un coup de mousquet lui ayant cassé le bras gauche, il le prit de sa main droite et l'ayant serré entre sa veste et sa chemise, il continua de commander son attaque.
- 6614. Grandière (Charles de la), seigneur de la Soulaye, capitaine au régiment de Plessis-Juive, tué au combat de Veillane en 1630.
- 6615. Grandière (N... de la), enseigne de vaisseau, fut grièvement blessé sur le Bizarre dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, devant Trinquemalay, contre sir Edward Hugues, le 3 septembre 1782.
  - 6616. Grandin (Jean), chevau-léger dans la compagnie

- d'Heudicourt, fut blessé et estropié dans l'armée commandée par le comte d'Harcourt, d'après un certificat qu'il lui en donna en 1612.
  - 6617. Grandin (Louis), tué au service du roy en Allemagne en 1667.
  - 6618. Grandm (Michel-Emery), son neveu, seigneur de Campolan, aide-major du régiment de Brancas-infanterie, blessé au siège de Lille, quitta le service en 4716.
- 6649. Grandjean (le s'), sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Normandie, blessé au siège de Berg-op-Zoom en 4747.
- 6620. Grandmaison (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Champagne, blessé au combat de Steinkerque en 4692.
- 6621. Grandmaison (le s' de), sous-lieutenant au régiment de Normandie, tué au siège de Tournay en 4765.
- 6622. Grandmaison (le s' de), lieutenant au régiment de Bouzols, depuis Guyenne, tué au siège de Fribourg en 4744.
- 6623. Grandmaison de Goguer (Thomas-Nicolas de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bassigny, blessé à l'affaire d'Amenebourg en 4762.
- 6624. Grandmaison (le s. de), officier au régiment de Normandie, tué à la défense de Grave en 1674.

L'auteur de la Relation du siège de Grave, dans le liste des tués et blessés, ne mentionne point Grandmaison, mais bien Grandmarais, peut-être s'agit-il ici du même? Quoi qu'il en soit la famille Grandmaison de Tourraine portoit : d'azur à un château d'or.

GRANDMONT (de V. de Grammont).

6625. Grandnom, capitaine au régiment de la Couronne, tué à l'assaut de Barcelone le. . . . 1706.

6626. Grandpré (le comte de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

Edouard, fils atné de Jean III, comte de Grandpré, auquel il avort succédé en 1374.

Il est cité parmi ceux de cette bouillante et valeureuse noblesse qui périt au désastre d'Azincourt. Pour ce qui regarde encore les comtes de Grandpré. Voir au mot Joyense.

- 6627. Grandroche (le s- de la), capitaine au régiment de Piémont, tué au combat d'Oudenarde en 4708.
- 6628. Grandval (le s' de), lieutenant et mestre de camp, reçut en 1627 une mousquetade à travers le corps, à la descente des Anglois dans l'isle de Rhé et mourut trois jours après. (Mercure de 1627.)
- 6629. Grandval (le s<sup>r</sup> de), eut un cheval tué sous lui en 4704 dans la guerre contre les camisards et y fut lui-même dangereusement blessé. (Hist. des camisards.)
- 6630. GRANDVIL (de), enseigne, du port de Rochefort, mort à Saint-Domingue sur l'Orox, commandé par M. Rossel, le 4 r février 4789.
- 6631. Grandvillars (le s' de), lieutenant aux gardes-suisses, blessé au combat de Senef en 1674.
- 6632. Grandvillars (le s' de), capitaine au régiment d'Enghien, eut le bras cassé à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 6633. Graner (François-Alexis), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de la Sarre-infanterie, blessé à la bataille devant Rubec, le 28 avril 4760, et obtint sa retraite en 4788.
- 6634. Grance (le s' de la), major du régiment de Picardie, tué devant Tongres en 4673.
- 6635. Grance (le sr de la), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Senef en 4674.

- 6636. Grance (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Philisbourg en 1688.
- 6637. Grange (Louis de la), seigneur des Mures, lieutenant aux gardes-françoises, tué au combat de Valcour en 1689.
- 6638. Grange (Daniel de la), son frère, lieutenant de cavalerie, fut aussi tué au service.
- 6639. Grance (le s' de la), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 6640. Grance (le s' de la), lieutenant au régiment de Cham-Pagne, blessé à la cuisse à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 6641. Grance (le s' de la), capitaine au régiment de Piémont, fut blessé en 1638 dans une attaque.
- 6642. Grange (le s' de la), capitaine au même régiment, blessé au siège de Maëstrick en 1676.
- 6643. Grange-du-Clazel-de-Saint-Louis (le s<sup>r</sup> de la), capitaine de grenadiers au même régiment, blessé au siège de Philisbourg sous Louis XV.
- 6644. Grance-du-Clazel (le s' de la), capitaine au même régiment, blessé à la retraite de Prague en 1742 d'un boulet de canon à la main droite dont il resta estropié.
- 6615. Grange (le s' de la), capitaine au régiment de Bourbonnois et chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis en 1691 (distinction sans exemple à raison de son grade et qui ne lui fut probablement accordée que pour des services très-signalés et de très-grandes blessures), fut blessé à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 6646. GRANGE-DU-CLAZEL (le chevalier de la), son frère, capitaine au même régiment, tué ou mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Rosbach en 1757.

- 6647. Grange (le s' de la), officier au même régiment, blessé à l'affaire d'Exiles en 4747.
- 6648. Grance (le chevalier de la), lieutenant au même régiment, tué au combat de Warbourg en 4760.

Il seroit difficile ici, comme en beaucoup d'autres endroits de ce livre, de distinguer ce qui appartient à chacune des familles qui ont porté le nom de La Grange. On en trouvoit en Artois, en Bretagne, en Berry, en Champagne, en Bourgogne, en Limousin et dans l'Île-de-France. Il y avoit les La Grange de Surgères, les La Grange Trianon, les La Grange d'Arquien, les La Grange Le Lièvre, les la Grange Chancel, etc. Les la Grange, seigneurs et marquis d'Arquien, a qui reviennent au moins les dernières mentions du nom de la Grange qui suivent, ont donné un maréchal de France, un cardinal, des chevaliers des ordres et une reine de Pologne.

6649. Grance (Jean de la), seigneur de Vieilchâtel et de Roussillon, grand mattre de l'artillerie de France, mattre d'hôtel du roy et bailly d'Auxerre, fut tué à la bataille de Fournoue en 1495.

Il étoit fils de Jean de la Grange, et de Hélène de la Rivière d'où sont descendus les la Grange d'Arquien et a fait lui-même la branche de la Grange de vieux Chastel,

- 6650. Grange (Charles de la), seigneur de Montigny et d'Arquien, chevalier de l'ordre du roy, lieutenant de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gentilhomme ordinaire de sa chambre et gouverneur de la Charité-sur-Loire, fut blessé au siége de la Rochelle en 4573.
- 6651. Grange-de-Montigny-d'Arquien (Jean de la), seigneur du Fouilloy, mort au siège d'Issoire en 4577.

Il étoit fils ou neveu du précédent.

- 6652. Grange (François de la), son frère, mort au Brouage.
- 6653. Grange (Louis de la), dit le chevalier d'Arquien, frère de Marie-Casimire de la Grange d'Arquien, reine de Pologne: tué au siège d'Orsay en 1672.
- 6654. Grance (François de la), capitaine au régiment de Saint-Agnan, tué au siège de Mouzon.

- 6655. Grange (Pierre de la), tué au siège de Turin en 1706. Voy. Le Lièvre pour ce qui concerne la famille le Lièvre de la Grange.
- 6656. Granger (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Vatan, blessé au talon à la bataille de Minden en 4759.
- 6657. Granges (des), capitaine au régiment d'Anjou, blessé au siège de Mayence en septembre 4689.
- 6658. Granges de Sugères (Louis de), marquis de Pugnion, capitaine au régiment de cavalerie du duc de Bourgogne, tué à la bataille de Spire en 4703, à l'âge de 46 ans.

Les de Granges de Sugères, de l'Île-de-France, portoient : de gueules fretté de vair.

- 6659. Granges (le s' des), lieutenant au régiment de Plantasuisse, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6659 bis. Granges-de-la-Flocellière (des), du port de Rochefort, mort commandant l'Athalante, le 19 novembre 1717, capitaine de vaisseau.
- 6660. Grangie (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Port-au-Prince, blessé au siège de Savannah en 1779.
- 6661. Grant (N...), tué au siège de Caen en 1417. (Documents de cette famille.)
- 6662. Grant du Souchey (Gilles-Aignan), tué dans une bataille, sous le règne de Louis XIV.
- 6663. GRANT DU SOUCHEY (Nicolas-François), tué dans la même bataille, sous le même règne.
- 6664. Grant (François), chevalier de Saint-Louis, officier de cuirassiers, fut blessé à une main dans une affaire, sous Louis XIV.
  - 6665. GRANT DE BLAIRFINDY (Jean-Charles-Adolphe, baron

- de), écossois, chevalier de Saint-Louis, colonel dans la légion royale, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 6656. Grantz (Antoine), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Clark-irlandois, blessé à la bataille de Fontenoy en 1745, mourut le 29 juin 1761.
- 6667. Gras (N... le), fut tué au siège de Thionville, sous le règne d'Henry II; l'on présume qu'il se nommoit Robert le Gras, seigneur d'Haussetine, d'autant que dans l'enquête du 14 septembre 1610 qui constate ce fait, il est dit qu'il étoit frère ainé de Marc le Gras, seigneur de Namur, et qu'en effet Robert le Gras étoit son frère ainé.
- 6668. GRAS (Antoine le), seigneur de Fontenoy, capitaine au régiment de Cognac, puis dans celui de Bellefèvre, tué sous Louis XIV, à la défense des lignes à Valenciennes.
- 6669. Gras (le s<sup>r</sup> le), enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 1678.
- 6670. Grass (Adam), officier suisse au service du roy, tué au combat de Marciano en 1551.
- 6671. Grasse du Bar (Gaspard de), tué au siège de Marseille en 1521.
- 6672. Grasse du Bar (Gaston de), tué à la bataille de Coutras en 4587.
- 6673. Grasse de Vallettes (Joseph de), capitaine au régiment de Bourgogne, tué à la bataille de Luzara en 1702.
- 6674. Grasse du Bar (Pierre de), officier de vaisseau du roy, tué au combat naval du 14 août 1704 devant Gibraltar.
- 6675. Grasse du Bar (le chevalier), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort sur *l'()rgueilleux* devant Gibraltar, e 10 janvier 1705.

6676. Grasse du Bar (de), enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué aux Cévennes le 44 mars 1704.

Nous ne savons si ces Grasse du Bar sont les ancêtres de M. le marquis de Grasse (du Dauphiné Provence et Maine).

- 6677. Grasseteau (le s' de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siége de Valenciennes en 1656.
- 6678. Grassin (Charles), lieutenant au régiment de l'Ile-de-France, puis dans celui de la reine, tué à la bataille de la Marsaille en 1693.
- 6679. Grassin (Jacques-Charles), seigneur de Glatigny, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, se trouva au passage du pont de Marignan et au siège de Barcelone, à l'attaque du Montjouy, à la bataille d'Almanza en 1767, au siège de Gironne, à celui de Saint-Sébastien et dans d'autres occasions où le régiment fut employé, dans la plus grande partie desquelles actions il reçut des blessures considérables (faits consignés dans les lettres patentes du roy, mois de juillet 1720): mort en m.i 1724.

Son fils, Simon-Claude Grassin, maréchal de camp, d'abord capitaine au régiment de Picardie, leva un régiment d'arquebusiers qui prit son nom et rendit d'importants services, à Fontenoy et en diverses autres rencontres. Le Journal de Verdun, nov. 4745 a donné une intéressante aotice sur le régiment de Grassin.

- 6680. Grassin (Pierre-François), vicomte de Sens, seigneur de Varennes-sur-Tesche, de la Mothe-Vallière et chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Picardie et ingénieur ordinaire du roy au département de Strasbourg, eut le visage et la moitié du corps considérablement brûlés, d'après des lettres patentes du roy du 12 octobre 1749.
  - Il y a encore des Grassin en Bourgogne, dont les armes sont : de gueules à trois lis de jardin d'argent, posés deux en chef et un en pointe.
  - 6681. GRATTIER DE LA GRATTERIE (Léonard), chevalier de

Saint-Louis, chef de bataillon au régiment d'Orléans, puis commandant du régiment des recrues de Blois, coloneld'infanterie et brigadier des armées du roy, fut blessé aux batailles de Dettingen, de Raucoux et de Laufeldt en 1743, 1746 et 1747: il mourut en 1790 ou 1791.

Les Grattier de la Gratterie ont encore leurs représentants.

6682. Grave (Jean-Pierre), chevalier de Saint-Louis, lieutenant, au 3° régiment des chasseurs, ci-devant sous-lieutenant dans les volontaires étrangers, puis lieutenant dans ceux du Hainaut, fut blessé au combat de Saint-Cast en 4758 et encore au visage dans les campagnes de 4759 et 4760.

En 1836, M. de Saint-Perne-Couellan, de Dinan, a publié un carieux petit volume ayant pour titre: Combat de Saint-Cast, orné d'un plan des lieux, suivi de pièces à l'appui, etc., nous y renvoyons le lecteur.

- 6683. Grave (Pierre de), seigneur de Saint-Martin, mort le 10 août 1645 des blessures qu'il reçut à la bataille de Nortlingue.
- 6684. GRAVE (N... de), capitaine au régiment de Picardie, blessé au siège de Dunkerque en 1646.
- 6685. Grave (Jean-Hyacinthe, vicomte de), chevalier de Saint-Louis, mousquetaire de la garde du roy, puis capitaine au régiment de Cambis, eut un bras cassé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6686. Grave (N...de), chevalier de Saint-Louis, maréchal des logis des mousquetaires de la garde, fut blessé à la même bataille.
- 6687. GRAVE (Charles-François, dit le comte de), chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel du régiment de Provence, puis de celui de Piémont et lieutenant général des armées du roy, blessé à la défense de rague en 1742, le fut encore à la bataille de Raucoux en

- 4746, à celle de Fillinghausen en 4761, et deux autres fois au siège de Cassel en 4762; il mourut en 4788.
- 6688. GRAVE (N... de), capitaine dans les chasseurs de Soubise, blessé dans l'armée de Soubise en 1761 et à la journée de Grebenstein le 24 août 1762.
  - Il y avoit une famille de Grave en Languedoc, une à Saint-Domingue et des comtes de Grave originaires d'Autriche.
- 6689. GRAVELLE (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, premier capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Berg-op-Zoom en 1747 et à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 6690. Graverie (le s- de la), mousquetaire de la garde du my, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6691. Graves non (Henry de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment royal-la-marine, brigadier des armées du roy et inspecteur général d'infanterie, reçut plusieurs blessures sous Louis XIV qui l'obligèrent de quitter le service.
- 6692. Gravier (Pierre-Toussaint de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, fut blessé sur le Guerrier dans le combat du 20 mai 4756 de M. de la Gallissonnière contre l'amiral Byog, près de l'isle Minorque.
- 6693. Gravier (Jean-Jacques du), seigneur de la Golse, chevalier de Saint-Louis, officier supérieur d'artillerie et maréchal de camp, mourut à Anvers le 29 août 1749 de la suite des blessures qu'il reçut au siége de Berg-op-Zoom en 1747.
- 6694. Gravier de la Golse (Jean-Jacques du), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie, blessé d'un coup de feu à la jambe à la bataille d'Hastembeck en 1755, mourut à Brunswick en 1758 des suites de cette blessure qui se rouvrit.

6695. Gravier (Jean du), seigneur de l'age, dit le chevalier de Gravier, chevalier de Saint-Louis, capitaine au corps royal d'artillerie et commandant en Bourgogne, fut blessé en 4756 au siège du fort Saint-Philippe d'un boulet de canon qui lui coupa un piquet qu'il avoit à la main au moment où il le plantoit pour tirer l'épaulement d'une batterie; ce boulet lui passa entre le bras et le corps, et la commotion en fut si violente qu'il resta l'espace de 20 jours sans donner presque signe de vie; il en perdit même l'usage d'un bras et resta accablé d'infirmités de cette blessure.

6696. Gravier, capitaine de vaisseau, blessé au bras gauche sur le Tonnant, au combat de Malgue en 4704, sur le Fondant, dans l'île de Minorque en 4707, en entrant dans le port Mahon, il reçoit un coup de fusil dans les reins, et le lendemain une blessure à la joue en combattant les rebelles.

Les du Gravier de Guyenne, portoient : de gueules au coq d'or crêté et barbé de gueules au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

6697. Gravière (le s' de la), capitaine au régiment de Champagne, mourut en 4704 des blessures qu'il reçut à 18 bataille d'Hochstett le 20 septembre 4703.

6698. Graviset (Sigismond), capitaine aux gardes-suisses, blessé grièvement à la bataille de Malplaquet en 4709, mourut de cette blessure.

6699. Greard (Jean), seigneur de Bonnefonds, volontaire dans les régiments de Champagne et de Picardie, blessé d'un coup de mousquet à la lèvre supérieure dont il eut plusieurs dents cassées, à la réduction de Château-Porcien: le fut encore d'un coup d'épée à la main gauche à la défaite de l'armée de M. de Turenne, dans la plaine de Sommepi et de Saint-Etienne, et en resta fort incommodé (faits consignés dans des lettres patentes du roy du mois d'août 1699).

6700. GREAULME (Henry-François de), seigneur de la Cliette, capitaine dans les régiments de la reine et de Bretagne-infanterie, puis commissaire des guerres et de la noblesse d'Anjou, et enfin commandant l'escadron de la noblesse de cette province, sut blessé en différentes occasions, d'après un certificat de M. de Turenne de 1674, et obligé de quitter le service à raison de ses blessures.

Famille de Touraine : d'argent à une grue de sable, armée d'or, poséc au milieu de l'écu; au chef de sable chargé de trois coquilles d'argent.

6701. GRÉBOVAL (de). On lit dans le Nobiliaire de Picardie, impra Paris en 1693, p. 246, que Jean, seigneur de Grouches, épousa Jeanne, dame de Gréboval de Marcourt et du Lucat, par la mort de ses frères trés à la bataille d'Azincourt en 1415; l'on ne peut douter que ceux dont on parle ici n'en soient.

Nous voyons dans la liste des tués, fournie par M. de Noailles, après la bataille de Dettingen, figurer un officier des gendarmes de la garde, de ce nom de Gréboval.

- 6702. Greder (François-Laurent), chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, blessé aux batailles de Cassel et de Fleurus, mourut aux eaux de Bourbonne le 17 juillet 1716.
- 6703. GREDER (Wolffang), colonel d'un régiment suisse, brigadier des armées du roy, gouverneur général des comtés souverains de Neufchâtel et de Vallengin, bailly de Luzerno, blessé grièvement à la bataille de Montcassel en 1677, le fut encore à celle de Fleurus en 1690, et mourut à Soleure le 22 septembre 1695.
- 6704. Greder (Louis), son fils, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Greder-suisse et brigadier des armées du roy, reçut deux blessures à la bataille de Nerwinde en 4693, et mourut le 23 décembre 4703.
  - 6705. Greder (Jean-Georges-Ignace), son autre fils, capi-

taine lieutenant et aide-major au régiment de Greder, mourut en 1674 des blessures qu'il reçut l'année précédente à la même bataille.

6706. Greder (Balthasar), son autre fils, chevalier de Saint-Louis, colonel au régiment de Greder, brigadier des armées du roy et commandant à Louvain, reçut plusieurs blessures en différentes affaires: il mourut à Paris le 44 décembre 4744.

Famille suisse longtemps au service de France. Un régiment de ce nom dont il est ici question, fut fort injustement accusé d'avoir mis bas les armes à la bataille d'Hochstett et s'est lavé de cette imputation. (Journ. de Verdun, oct. 4700 p. 275.)

- 6707. GREE (le s' de la), capitaine au régiment de Clermont-cavalerie, eut plusieurs chevaux tués sous lui, et reçut plusieurs blessures; d'après des lettres du roy du mois de mars 1695.
- 6708. GRÉENVILLE (le marquis de), sous-lieutenant des chevau-légers de Bourgogne, fut tué à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 6709. GRÉGOIRE (le chevalier), gouverneur de Castelsarrazin, eut un bras emporté au combat de Luzara en 1702, commandant au bataillon du régiment de Dauphiné.
- 6710. GRÉGOIRE (N...), marquis de Saint-Sauveur, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp à la suite du régiment de Conti-cavalerie, puis maréchal de camp, sut blessé à la bataille de Fontenoy en 1745 étant aide-maréchal des logis de l'armée, et mourut en 1774.
- 6711. Greung (Ignace de), premier lieutenant au régiment des gardes-suisses, fut blessé à l'affaire du 26 juillet 4760.
- 6742. GRELLY DE BELLISLE (Henry-Antoine de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Conty, reçut une blessure dans les guerres de Louis XV.

- 6713. GRELLY (Charles-Joseph-Louis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, puis major de Dusseldorff et lieutenant de roy de Riez, fut blessé aux batailles de Dettingen et de Rosbach en 1743 et 1757.
- 6744. Gremon (Balthasar), lieutenant aux gardes-suisses et colonel d'infanterie, mourut à l'âge de 23 ans, le 23 juin 4745 au camp, devant Tournay, de la blessure qu'il avoit reçue le 15 mai à la tranchée devant la ville.
- 6715. Gremont (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, tué à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 6716. Grenelle (de), lieutenant du régiment des bombardiers, tué au siège de Mayence du 6 au 9 septembre 1689.

Greneville (de). V. de Gréenville.

- 6717. Grenier (Abraham), fut tué en 1621 devant la Rochelle, combattant le vaisseau le Saint-François contre les ennemis de l'Etat.
- 6718. Grenier de Bellemove (Jean-Simon), lieutenant de frégate, blessé en 1657 dans le combat de la frégate l'Aigrette contre le Buckingham de 74 canons.
- 6719. Grenier (André-Laurent), son frère, enseigne de vaisseau, mort de ses blessures à la côte Saint-Domingue le 1 décembre 1760, après le combat de la frégate la Fleur de Lys.
- 6720. Grenier de Cauville (Jacques-Antoine), capitaine dans les grenadiers royaux de le Camus, fut tué d'un boulet de canon à la bataille de Minden en 4759.
- 6721. Grenier (le s'), officier auxiliaire, fut blessé par des gargousses qui prirent feu au combat du comte de Guichen en Amérique, au mois de décembre 1781.

- 6722. Grenzer de Moulen (Charles-Guillaume), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Neustrie, formé de celui de Normandie, fut blessé à la bataille de Clostercamps en 4760, et obtint sa retraite en 4783.
- 6723. Grenier de la Souzay (Louis), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de la Ferronnays-dragons et commandant un détachement en Saxe dans la guerre de 4761, obtint le 45 mars 4777 un certificat du colonel de ce régiment portant qu'il avoit été presque massacré de coups de sabre au visage et à la tête dont il étoit resté défiguré et qu'il y avoit peu d'exemples sur une même personne de blessures aussi considérables.

Plusieurs familles de ce nom : en Normandie, en Guyenne, en Auvergne, en Franche-Comté, etc. Les Grenier de Cauville qui sont de Normandie, portent : de gueules à trois épis de blé d'or au chef cousu du premier chargé de trois étoiles du second.

- 6724. Grenur (le s'), capitaine de grenadiers au régiment de Planta-suisse, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6725. Grenut (Michel de), chef d'une compagnie de 200 rettres dans le corps du comte de Schomberg, fut tué à la bataille d'Ivry en 4590.
- 6726. Grenur (Michelet-Louis de), frères, tués au siège de Candie en 466...
- 6727. Grenur (Jacob de), lieutenant-colonel, mort au siège de Landau en 4743.

Famille suisse au service de France : d'argent à la bisse tortillée de deux retours de gueules au chef d'azur, chargée de trois molettes du champ.

6728. Grès (Jean de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

GRES (du). Voir Dugrès.

- 6729. Gresille (sire Aimery de), tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 6730. Gressigny (le s' de), enseigne de vaisseau, blessé sur le Zodiaque, étant alors garde de la marine dans les deux combats du comte d'Aché, aux Indes, en 4778.
- 6731. Gressigny (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Crussol, brigadier des armées du roy et lieutenant de roy de Gironne, blessé à la bataille d'Hochstett en 1704.
- 6732. GREYLOTZ (Bertrand), capitaine au régiment de Courten-suisse, blessé à la bataille de Fontenoy en 1745.
- 6733. GREZE (le s' de la), capitaine au régiment de Béarn, blessé à la bataille de Laufeldt en 4747. Un autre de même nom, lieutenant-colonel du régiment de Beauvoisis et chevalier de Saint-Louis, fut tué à la bataille de Berghen en 1759.
- 6734. Grezelle (René de la), seigneur de la Tremblaye, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et gouverneur de Moncontour, de Pempool et de l'Isle de Brehal, mestre de camp de la cavalerie légère dans l'armée de Bretagne, fut tué d'un coup de mousquet à la tête au siège du château du Plessis-Bertrand en 4597; le père Daniel en fait grand éloge.
- 6735. Grezian (le s' de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de grenadiers au régiment d'Eu, fut blessé d'un coup de feu au bas-ventre à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 6736. GRIAU (Guillaume), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 6737. GRIBOUVAL (le s' de), officier au régiment de Champagne, blessé au siège de Lérida en 1646.

6738. Gribouval (de), officier de la compagnie des gendarmes de la garde, maison du roy, blessé à l'affaire de Dettingen le 27 juin 1743.

Familie de 'Artois : de sable à trois molettes d'argent.

- 6739. Griff (Nicolas), de Soleure, officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Dreux en 1562.
  - 6740. GRIFFE (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 4573.
- M'6744. GRIFFOLET (de), lieutenant de vaisseau du port de Rochesort, tué sur l'Amphitrite, commandé par M. de Boispinault, le 5 juillet 470?.
- comte de la Muce-Brullon, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Armenonville-dragons, blessé au combat de Satzay, en 1742, obtint sa retraite en 1760, à raison de ses blessures.

Famille de Bretegne, Grignart de Champ-Savoie : de sable à la croix d'argent cantonnée de quatre croissants du même. Devise : SPES MEA.

- 6743. GRIGNI (Claude de), capitaine d'une compagnie d'hommes d'armes, fut tué devant Barlète en 4502.
- 6744. GRIGNOL (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué à la prise d'Yvrée en 4704.
- 6745. Grignot-des-Bureaux (Jacques-Antoine de), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux grenadiers de France, fut couvert de blessures en 4744 à l'attaque des retranchements de Montalban, et comme enterré sous les ruines d'un des retranchements qu'il avoit forcé avec vingt grenadiers (son oncle étant cornette au régiment royal): tué en 4707 dans une action. Il avoit pris le comte de Kænisseck à la bataille de Razmilies, en 4706.

- 6746. GRILLE (Antoine de), chevalier de Saint-Louis, major général de l'armée du chevalier de Belle-Isle, fut tué à l'affaire de l'Assiette en 4747.
- 6747. GRILLET (Charles), seigneur de Taillades, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gentilhomme ordinaire de sa chambre et ambassadeur à la cour de Savoye, blessé d'un coup de pique au siége de Vaméas (?) en 1562, fut tué à celui de Poitiers, en 1569.
- 6748. GRILLET (Pierre), fut tué dans le combat naval livré aux Espagnols, près l'Isle de Terceire, en 4682, par le général Philippes Strozzy.
- 6749. GRILLET (Charles-Emmanuel), comte de Saint-Trivier, baron de Pommiers et du Bassuy, capitaine d'une compagnie de chevau-légers et mestre de camp d'un régiment d'infanterie, au service du duc de Savoye, son parrain, servit depuis en France, sit la campagne de Lorraine en 1635, comme capitaine au régiment d'Enghien: il mourut dans une expédition.
- 6750. GRILLET DE BRISSAC (Albert), chevalier de Saint-Louis, major des gardes du corps et lieutenant général des armées du roy; gouverneur de Guise et lieutenant général en Saint-Louis, tonge et en Angoumois, eut la cuisse cassée d'un coup de fauconneau au siége de Douay, en 1667, et mourut le 14 février 1713.
- 6751. GRILLET (Alexandre-Honoré), seigneur de Bienneis, dit le marquis de Brissac, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps, gouverneur de Guise et maréchal de camp, blessé à la bataille de Fleurus en 1690, mourut le 28 mars 1717.

6752. Grillet (N...), fut tué dans une rencontre en 4702, en allant joindre l'armée du roy en Bavière.

Il y avoit des Grillet dans l'Île-de-France, dans le comtat Venaissin : MM. de Grillet de Serré qui subsistent encore ont sans doute ici quelques mentions à revendiquer.

- 6753. GRILLIÈRES (le s' de), capitaine au régiment d'Armagnac, blessé au siège de Savannah en 1779.
- 6754. Grillon (Jean de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 6754 bis. Grmaldi (Charles-Maurice), sire de Matignon (de la maison de Goyon), dit le chevalier de Monaco, chevalier de Malte, puis titré comte de Valentinois, grand d'Espagne, chevalier de Saint-Louis, sous-lieutenant des gendarmes de Bretagne, brigadier des armées du roy, lieutenant général au gouvernement de Normandie, gouverneur de Grandville, de Saint-Lô, de Cherbourg et de l'isle de Chausé, fut blessé à la bataille de Fontenoy en 1765.
- 6755. GRIMALDI (Honoré-Camille-Léonor), son frère, prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Monaco et maréchal de camp, fut blessé aux batailles de Raucoux et de Laufeldt en 4746 et 4747.
- 6755 bis. Grinaldi (Charles), dit le grand, chevalier, amiral de France; les lettres d'érection du duché de Valentinois lui donnent cette qualité: grièvement blessé à la bataille de Crécy, en 4346, mourut en 4363.
- 6756. GRIMALDI (Jean-Baptiste), seigneur de Seroti et de Todoa, tué à la bataille de Cérisolles en 1544.
- 6757. Grimaldi (Louis, dit *le baron de*), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Nice, puis maréchal de camp, commandant à Ypres, ensuite à Saint-Omer, reçut

plusieurs blessures à la bataille d'Hochstett et en mourut criblé en 4715.

- 6758. Grimaldi (Honoré), marquis de Cagues, fut blessé au siège de Mons en 1691, étant page du roy.
- 6759. GRIMALDI (Charles), son frère, chevalier de Malte, capitaine au régiment de la marine, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 6760. Grimaldi (Camille), autre frère, aussi chevalier de Malte et lieutenant de vaisseau, tué dans les mêmes guerres.
- 6761. GRIMALDI (Alexandre), autre frère, aussi chevalier de Malte et lieutenant de vaisseau, tué d'un éclat de bombe.
- 6762. Grimaldi (Joseph-Marie), autre frère, capitaine au régiment de la marine, blessé au service.
- 6763. Grimaldi (Louis-Camille), tué à la bataille de Creweldt 'en 4758. (V. Goyon de Matignon, substitué au même nom et aux armes de la maison de Grimaldi et à la principauté du Monaco.)

L'une des familles patriciennes les plus illustres de Gènes et qui a possédé depuis plus de six cents ans la souveraineté de Monaco. Les Grimaldi se montrèrent constamment partisans de la France ou beaucoup d'entre eux occupèrent de hautes positions. Armes : Fuselé d'argent et de gueules. Devise : Deo JUVANTE.

- 6764. GRIMBERT DE HUQUEVILLE (le s<sup>r</sup>), lieutenant aux gardesfrançoises, mort des blessures qu'il reçut au siège de Philisbourg en 4734.
- 6765. Grimoard de Beauvoir du Roure (Antoine de), comte de Saint-Remèze, seigneur de Saint-Sust et Saint-Brez, maréchal de camp et conseiller d'Etat d'épée, tué au siège de Montpellier en 1622.
- 6766. Grimoard (Antoine de), seigneur de Combalet, colonel du régiment de Normandie, tué aussi au même siége.

- 6767. Grimoard de Beauvoir (Jacques de), tué à la bataille de Raab, en Hongrie, en 1664.
  - 6768. Grimoard de Beauvoir (Louis-Scipion de), marquis du Roure, lieutenant général de la province de Languedoc, gouverneur du Pont-St-Esprit et capitaine d'une compagnie de chevau-légers, tué à la bataille de Fleurus en 1690.
- 6769. Grimoard (Nicolas-René-Henry, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut blessé très-grièvement le 4 janvier 1781 dans le combat opiniatre qu'il soutint à portée de pistolet sur la frégate la Minerve de 36 canons, qu'il commandoit, contre deux vaisseaux ennemis de 74 canons qui le forcèrent à se rendre après cinq quarts d'heure de combat; il fut encore blessé dans celui qu'il soutint dans l'isle Saint-Dominique le 17 octobre 1782, où il commandoit alors le Scipion de 74 canons.

Retiré à Rochefort à l'époque de l'établissement de la République qu'il refusa de servir, il fut mis en arrestation comme accusé de menées contre-révolutionnaires, condamné à mort le 7 sévrier 1794 à Rochefort et exécuté le lendemain. — Les Grimoard du Languedoc, portoient: Bcartelé au 1 et 4 d'or au lion de gueules (Beauvoir) au 2 et 3 de gueules au chef em marché de quatre pièces d'or (Grimoard) sur le tout, du Roure.

- 6770. Grimonière, capitaine du régiment de Flandres, blessé à la bataille de Staffarde le 48 aoust 1690.
- 6771. Grimonville (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, tué au siège de Lérida en 1646.
- 6772. Grimoult de Mayon (Louis), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de Piémont, puis capitaine au corps des volontaires étrangers, perdit un bras au siège de Maëstrick en 1748.
- 6773. Grimouville (Geoffroy de), seigneur de la Lande, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et lieuten ant

de la compagnie des gendarmes du baron de Neubourg, tué à la bataille de Moncontour en 1569.

- 6774. Grimouville (Georges de), baron de Larchant, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de ses gardes du corps, gentilhomme ordinaire de sa chambre, lieutenant de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et lieutenant général colonel des arrière-bans de Normandie, blessé à plusieurs reprises durant les guerres de religion.
- lier des ordres du roy, capitaine de ses gardes du corps, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé et ambassadeur en Angleterre, fut blessé le 2 mai 4589 à l'attaque du faubourg de Tours par le duc de Mayenne, et faisant tous ses efforts pour parer les coups que l'on portoit au roy Henry III, il tomba aux pieds de ce monarque, noyé dans son sang, il fut encore dangereusement blessé au combat d'Arques, et mourut à Darnetal le 8 mars 1592 d'une blessure au talon qu'il reçut au siège de Rouen.
- 6776. Grimouville (le chevalier de), lieutenant aux gardesfrançoises, tué au siége d'Arras en 4654.
- 6777. Grimouville (Louis de), marquis de la Meilleraye, colonel du régiment de Piémont et brigadier des armées du roy, fut grièvement blessé en 1672 à l'attaque des retranchements des ennemis devant Woeïden.

Grimouville et Grimonville, deux familles distinctes, mais que d'Hozier confond. Les Larchant étoient Grimouville, mais les Lameilleraye étoient Grimonville. Nous les laissons à la place que leur assigne d'Hozier, mais en faisant remarquer que les Grimonville originaires de Normandie portent: de sinople à trois jumelles d'argent; et que les Grimouville également de Normandie, et qui ont encore des représentants, portent: de gueules à trois étoiles d'or.

6778. Grinblan (le s'), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

- 6779. Gamcourt (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Rohan, puis de grenadiers dans celui de la Tour du Pin, fut blessé aux batailles de Dettingen et de Laufeldt en 1743 et 1747.
- 6780. Grap (le s' le), lieutenant de frégate auxiliaire, blessé en sortant de l'Orient dans le combat que la frégate la Capricieuse soutint le 4 juillet 4780, contre deux frégates angloises.
- 6781. Gripoivre, lieutenant par ordre de mérite au régiment de la couronne, tué à Creweldt le.... 1758.
- 6782. Grippière de Moncroc (Louis-Gaston), capitaine de grenadiers, tué au siège de Turin en 1706.
- 6783. Grisafy de Grimaldy (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de roy à Montréal en Canada, reçut plusieurs blessures à Messine, commandant alors un régiment d'infanterie, et contribua beaucoup à la défaite des ennemis dans le premier combat : il fut estropié aussi à la prise de l'Escalette, sous Louis XIV.
- 6784. Grise (le s' de la), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siége d'Ypres en 1648.
- 6785. Grissé (le s' de), fut blessé d'un éclat d'arquebuse dans une attaque en 1590 (de Thou).
- 6786. Grissac (le chevalier de), capitaine au régiment de la couronne, tué au siège de Valence le... 1696.
- 6787. Grivard (le s<sup>r</sup>), enseigne de vaisseau, blessé sur la Sylphide dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 1758.
- 6788. GRIVEL (François-Louis), du pays de Vaud, lieutenant-colonel du régiment de Villars-Chandieu, se retira du

service au mois d'octobre 1710, à raison de son grand âge et de ses blessures.

- 6789. Grivresac (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé au siège de Luxembourg en 4684. (V. de Giversot que l'on croit le même.)
- 6790. GROIGNARD (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, directeur des constructions et ingénieur général, fut blessé sur *l'Ajax* dans le combat du bailly de Suffren, aux Indes, contre l'amiral Hugues, le 20 juin 4783.
- 6794. Grong (Antoine le), chevalier, baron de Grisse-Gouet, capitaine de la garde à cheval du roy Charles VII, blessé mortellement à l'assaut de Pontoise en 4444, mourut peu de temps [après; ce fut lui qui le premier monta sur la muraille à l'assaut et y arbora l'étendard royal.
- 6792. Grome (Jean le), baron de Grisse, tué à la bataille de Montlhéry en 1465.
- 6793. Groing (Claude le), seigneur de Châlus et d'Herculat, lieutenant de cent hommes d'armes des ordonnances du roy, fut tué à la bataille d'Issoire en 4590.
- 6794. Grong (Silvain le), capitaine de grenadiers, tué au siège de Landau en 1713.

Famille du Berry et Bourbonnois : d'argent à trois têtes de lion de gueules lampassé et couronné d'or.

- 6795. GROLEE (Imbert ou Humbert de), chevalier, seigneur d'Illias et du Breuil, tué à la bataille de Pavie en 1525.
- 6796. Grolfe (François de), comte de Viriville, seigneur le Châteauvilain, chevalier de l'ordre du roy et colonel de l'arrière-ban de Dauphiné, fut tué à la bataille de Monconour en 1569.

- 6797. GROLEE (César de), son fils, baron de Viriville, mort des blessures qu'il reçut à l'assaut de la côte Saint-André où il combattit vaillamment avant la bataille de Moncontour où son père fut tué.
- 6798. GROLÉE (Étienne de), seigneur de Mespière et de Saint-Alban, enseigne de la compagnie des gendarmes du duc de Mayenne, tué au siège de Bourg-Oüessant ou du Bourg-d'Oisans, en Dauphiné.
- 6799. GROLEE (Gaspard de), seigneur de Mespière, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, blessé d'une mousquetade à travers le corps au siège de Turin en 1643, le fut en core d'un pareil coup, au pied, dans un combat qu'il livra à l'armée d'Espagne en 1645, et mourut le 29 octobre de cette même année.
- 6800. GROLEE (Pierre-Etienne de), seigneur de Villedieu et de Chodoville, lieutenant au régiment de Montboissier, fut blessé en montant à l'assaut au siège de Berg-op-Zoom en 1747.
- 6801. Grolée (Pierre, dit le chevalier de), seigneur de Saint-Colombe, d'Ussel et de Quintinine, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Dauphiné et major commandant à Aigues-Mortes, eut un bras fracassé de deux coups de seu à la bataille de Rosbach en 1757.

Famille du Dauphiné: gironné d'or et de sable.

- 6802. Grollet (le s' de), enseigne au régiment de Normandie, tué au siège de Verceil en !704.
  - 6803. Grollier (Antoine), tué au siége de Naples en 1528.
- 6804. GROLLIER (Nicolas), seigneur de Servière, lieutenantcolonel du régiment d'Aiguebonne, major de Turin et commandant à Pignerol, eut un œil crevé au siége de Verceil en

- 1638, n'ayant encore alors qu'environ 14 ans, et il y reçut de plus sept coups de fusil à travers le corps : il mourut à Lyon au mois d'octobre 1689.
- 6805. GROLLIER (Nicolas), seigneur de Belar, capitaine de dragons, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.

Famille du Lyonnois à laquellé appartenoit sans doute le célèbre bibliophile et riche banquier du XVI siècle : d'azur à trois besans d'or surmontés chacun d'une étoile de même.

- 6806. Gronorède (le s' de), capitaine au régiment de royal vaisseau, tué au siège de Namur en 1692.
- 6807. Gronis (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant des grenadiers à cheval, tué au même siège en 4692.
- 6808. Gronnière (le s<sup>r</sup> de), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 6809. Grossois (Macé de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 6840. Groseliers (Jacques des), seigneur de Saint-Léger, capitaine de deux cents hommes de pied sous le vicomte de Heilly, tué au siège de Chartres en 1591.
- 6811. GROSELIERS (François des), capitaine de cavalerie, reçut plusieurs blessures dans les guerres de Louis XIV.
- 6812. Grosloy (du), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, tué à la Hogue sur le Soleil-Royal, le 29 mai 1692.
- 6813. Grosman (le capitaine Alexandre), de Thun, tué au service du roy dans les guerres d'Italie en 1524, fut enterré à Novare.
- 6814. GROSSETESTE (Pierre-François de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de la marine, fut blessé en sortant de l'Orient dans le combat de la frégate la Capricieuse contre deux frégates angloises, le 4 juillet 1780.

6815. GROSSETESTE DE JOUY (Nicolas-Louis de), chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mestre de camp, lieutenant du régiment d'Orléans-cavalerie et maréchal de camp, fut blessé à la bataille d'Hochstett.

Il y a un Grosseteste qui soutint le siège de Villena en 1707 et qui fut félicité de sa belle conduite par une lettre du maréchal de Berwick.

6816. Grossolles (Antoine de), marquis de Flamerens, baron de Montastruc, tué au combat de la porte Saint-Antoine dans le parti de M. le prince en 1652.

C'est le Tyrcis qu'a célébré dans ses élégies la marquise de la Suze, Henriette de Coligny.

- 6817. GROSSOLLES (Emmanuel-Félix de), marquis de Flamerens, fils du précédent, guidon des gendarmes anglois, tué au combat de Luzerne en 1702.
- 6818. Grossolles (Agesilas-Joseph de), marquis de Flamerens, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de gendarmerie, maréchal de camp en 4780 et lieutenant général des provinces de Saintonge et d'Aunis, fut blessé d'un coup de feu à la bataille de Minden en 4759.
- 6819. Grossolles (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant général d'artillerie en Roussillon et en Langue doc, mourut de la suite de ses blessures.

La maison de Grossolles de Flamerens, originaire de Guyenne : d'or au lion de gueules naissant d'une rivière d'argent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or : — a ses représentants.

- 6820. GROUCHES (Jeannet de), gentilhomme du parti du roy, fut tué à l'assaut de Pont-Sainte-Maxence en 4465.
- 6824. GROUCHES (Robert de), seigneur de Grouches et de Griboval, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de

cinquante lances de ses ordonnances, mestre de camp d'un régiment entretenu, gouverneur du château de Pont-de-Remy et bailly de Valois, fut grièvement blessé d'un coup de mousquet au siége de Dourlens en 1575.

6822. GROUCHES (Pierre de), chevalier, seigneur de Griboval, capitaine aux gardes-françoises et gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué au siége de Saint-Omer en 1638.

Messieurs de Grouches, seigneurs, puis marquis de Griboval et de Chépy, originaires de Picardie, portent : d'or à trois fasces de gueules.

- 6823. GROULT DE BEAUFORT (Louis-Hardouin de), seigneur de Bretonville et de Nèle, chevalier de Saint-Louis, capitaine et major du régiment Dauphin-infanterie, maître des exercices de guerre du roy Louis XIV, puis ingénieur en chef, fut blessé au siège de Besançon d'un coup de grenade à la main droite dont il resta estropié, et mourut en 1694.
- 6824. GROULT (Claude de), dit le chevalier de Princé, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment Dauphin, se trouva à presque toutes les affaires de son temps, y fut blessé et mourut en 4708.
- 6825. Grox (le s'de), capitaine au régiment de Rohan, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 6826. GROYE D'ALOIGNY (le marquis de la), capitaine de vaisseau, périt revenant de Canada sur le navire le Saint-Jérome, de la Rochelle, le ... 1713.
- 6827. Groye (le s<sup>r</sup> de la), capitaine aux grenadiers de France, blessé le 24 avril 4762 à la journée de Grebenstein.
- 6828. GRUBER (le s' de), capitaine lieutenant au régiment suisse de Diesbach, fut blessé à la bataille de Laufeldt en 1747.

- 6829. Gruel de La Fierre (Gilles), chevalier de Malte, tues au combat de Castelnaudary en 4637.
- 6830. Gruel de la Fiette (François), son frère, tué pareillement au service et vers le même temps.
- 6831. Gruffi (le seigneur de), tué au combat de Naples er 1528.
- 6832. Gruniger (le capitaine), du canton d'Ury, capitaine au régiment de Tammann au service du roy, tué à la la bataille de Dreux en 1562.
- 6833. Gruture (le seigneur de la), tué au siège de Naples en 4528.
- 6834. Guacourt (le seigneur de), officier de grande réputation, dit de Thou, fut tué au siège de Poitiers en 4569.
- 6835. Guadancourt (le seigneur de), fut tué d'un coup de mousquet au siège de Dreux en 1592, presque aux pieds du roy, dit de Thou.
- 6836. Gualy Choffary (Pierre de), seigneur du Gua, lieutenant-colonel du régiment de Vienne-cavalerie, tué à la bataille de Spire en 1703.
- 6837. Gualy (Pierre de), seigneur du Gua, chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Lemps, depuis Puysségur, blessé en 1744 à l'attaque des retranchements de Montalban, le fut encore au pont de Veisenfels le 31 octobre 1757.

Famille de Rouergue, d'or à une bande d'azur, chargée de trois roses d'argent, accompagnée de dix losanges de sable.

6838. Guarguesalle (René de), seigneur de Coulaines, enseigne de la compagnie de cinquante hommes d'armes du seigneur de la Roche du Maine, fut tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557.

- 6839. Guarrigues (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de Bettens-Suisse, blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 6840. Guast (Michel de), officier de galères, tué en 1633 dans le combat des quinze galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne.

Guay-Troum (du). V. Trouin du Guay.

- 6841. Guay de Chazan (le baron du), lieutenant de vaisseau du port de Brest, mort sur l'Atlas le 23 novembre 1739.
- 6812. Guay (le comte), lieutenant général, le 47 avril 4757, reçut plusieurs blessures à la tête et au corps; aux sièges de Flandres en 4709, et au combat de M. de Lestanduère du 25 octobre 1747, commandant le Terrible; blessé d'un coup de mitraille aux jambes en 4747; blessé à la main droite et à l'œil gauche sur le Mars en 4707; dans l'artillerie au siège de Douay; blessé au haut du bras gauche par une palissade en 1710— autre blessure d'un éclat de bombe qui lui coupa un doigt de la main gauche en 1740.

Pamille de Bourgogne : d'azur au cheval gai d'argent.

- 6843. Guder (Adam), de Berne, capitaine suisse au service de France et célèbre par sa bravoure, fut tué à la retraite de la Sessia en 4524.
- 6841. Guz (François du), vicomte de Mejusseaume chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de Rennes et sous-lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de Montpensier, fut blessé dans une action d'après une montre du 27 août 4575 où le nom n'est point désigné; il mourut à Rennes le 5 septembre 4582.
- 6845. Gus (le s<sup>r</sup> du), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, blessé en 1719 au siège de Saint-Sébastien, mourut peu de temps après.

Les vicomtes du Gué de Méjusseaume étoient de Bretagne et portoient d'argent à la croix engrelée de sable.

- 6846. GUELE (Charles de la), jeune homme de grande expérience, dit de Thou, tué sur le haut de la muraille au siège de Dreux en 4592.
- 6847. Guelton (le s' de), officier de vaisseau du roy, tué en 4756 à l'attaque générale de Mahon où il fit des prodiges de valeur.
- 6848. Guenadeuc (le seigneur de), fils du comte de Combourg, fut tué dans un combat contre les ligueurs en Bretagne en 4591, en courant de rang en rang pour encourager les soldats (de Thou).
- 6849. Guemadeuc (Armand-Jean-François de), lieutenant au régiment du roy-infanterie, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 6850. Guenant (Robert), capitaine de cavalerie, tué au siège de Lille.
- 6551. Guénard (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 6852. Guénégaud (Gabriel de), comte de Montbrison, fut blessé au siège de Candie le 24 novembre 4668 d'une grenade dont il mourut le 9 décembre suivant.
- 6953. Guénégaud (Emmanuel de), son frère, dit le chevalier de Plancy, d'abord chevalier de Malte, puis chevalier de Saint-Louis en 1700, capitaine lieutenant des gendarmes de Bourgogne et maréchal de camp, blessé au combat de Senef en 1674, le fut encore grièvement à la bataille d'Hochstett-en 1704, et mourut à Paris le 5 avril 1706.
- 6854. Guénegaud (N... de), marquis de Biville, tué au siège de Bonn en 4687.

6855. Guénégaud (le chevalier de), son frère, tué à la même bataille.

Famille du Bourbonnois et de Champagne : de gueules au lion d'or.

6856. Guener (le s'), lieutenant au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 4674.

Famille de Normandie : d'azur au chevron d'or accompagné de trois dauphins d'argent.

- 6857. Guenif (Gourard), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 6858. Gueralion (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé dars une affaire en 1643, le fut encore au siège de Lérida en 1646.
- 6859. Guéranes (Burel de), tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 6860. Guerande (le s' de la), capitaine dans le bataillon de Dinan, fut blessé au siège de Lille sous Louis XV.

Guerbauval (de) et de Guerboal. V. de Greboval.

- 6864. Guerchois (le marquis de), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de la marine en 1702, puis lieutenant général des armées du roy, blessé en 1734 à la bataille de Parme, mourut de sa blessure un mois après.
- 6862. Guérés (le s' de), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6863. Guern (le s') lieutenant au régiment de Bourbonnois, blessé à la bataille de Fridelinghen en 1702.
- 6864. Guérin (le s'), lieutenant de frégate auxiliaire, blessé le 4 juillet 4780 dans le combat de la frégate la Capricieuse contre deux frégates angloises en sortant de l'Orient.

- 6865. Guéran de Bruslard (Gaspard-Robert), chevalier de Saint-Louis, d'abord capitaine, puis lieutenant-colonel du régiment de Picardie, colonel des grenadiers royaux de Bruslard et maréchal de camp, blessé à la bataille de Parme en 1734 et à l'affaire de Dingelfingen en 1743, mourut le 12 janvier 1762.
- 6866. Guérin de Tamant (les s'), frères, capitaines de dragons, avoient été tués tous deux dans les guerres de Louis XIV.
- 6867. Guern des Portes (François), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé à la défense de Prague en 4742.
- 6868. Guern de Lugeac (Charles-Antoine), dit le marquis de Lugeac, baron de Breil, chevalier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, capitaine lieutenant des grenadiers à cheval, gouverneur de Toul et lieutenant général du Toulois, fut grièvement blessé en différentes actions, entre autres à la bataille de Raucoux en 4746, il mourut en 4782.
- 6869. Guern de Moulineur (Alphonse-Germain), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siége de Fribourg en 1713.

Plusieurs familles du nom de Guérin en Normandie, en Bretagne, en Dauphiné, en Champagne, etc.

- 6870. Gueraisac (le s' de), garde de la marine, eut la main brûlée sur *l'Intrépide* dans le combat de M. de Kersaint en 4758.
- 6871. Guerbauval (le Ploutre de), ou Gerbauval ou encore Gerboval, ainsi nommé dans les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet et qui fut tué aussi à la même bataille; ne seroitil pas encore un autre frère de ceux-ci.
  - 6872. Guerbauval (Regnault de), tué à la même bataille.

- 6873. Guerbauval (Guillebert de), tué à la même bataille.
- 6874. Guerbauval (Baujois de), tué pareillement à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 6875. Guéroncières (le s' de la), capitaine au régiment de Poitou, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 6876. Gueronnière (le s' de la), capitaine au régiment de Champagne, blessé en 1761 à la bataille de Fillinghausen.
- 6877. Guerors (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 6878. Guéroult (Louis-François), seigneur de Guerbois, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Châtillon, tué au siège d'Holst en 1747.
  - 6879. Guéroult (Louis de), chevau-léger de la garde du roy, depuis commandant le ban et arrière-ban d'Alençon, fut dangereusement blessé au combat de la porte Saint-Antoine en 1652 où il eut aussi un cheval tué sous lui.
    - 6889. Gueroult (Mathieu de), son fils, capitaine au régiment de Clairefontaine, mort dans la guerre d'Espagne le 17 octobre 4714.
  - 6881. Guéroult (Mathieu de), seigneur de Boisrobert, lieutenant de grenadiers au régiment de Grancy, et depuis premier brigadier du détachement de la noblesse d'Alençon, quitta le service à raison des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Fleurus en 1690.
  - 6882. GUEROULT (Charles-Nicolas de), seigneur du Mênil, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Champagne, ingénieur en chef et directeur des fortifications de Landrecies, eut la cuisse emportée au siège de Douay

et le roy recommanda qu'on en eut soin comme d'un homme d'une bravoure et d'un mérite distingué, il mourut le 22 novembre 4754.

- 6883. GUEROULT DU MENIL (N... de), son frère, capitaine au régiment d'Artois, tué au service.
- 6884. Guéroult (Louis-Mathieu de), seigneur de Boisrobert, capitaine au régiment de Forez, tué dans la guerre d'Italie en 1734.

La Famille Guéroult de Normandie dont il reste des représentants, porte : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois glands versés d'or.

- 6885. Guéroust de Saint-Mars (Charles-René-Gaston de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment des carabiniers de Monsieur, obtint en 4786 une pension de retraite de mille livres motivée sur ses services et ses blessures.
- 6886. Guerrau (François de), seigneur de Bekens, capitaine au régiment de Saulx, tué au siège de Barcelone en 4697.
- 6887. Guerre (Jean de), dit de la Croix, seigneur de Guerre, capitaine de cavalerie, mort des blessures qu'il reçut au passage de Suze en 1536.
- 6888. Guerriers (le s' de), lieutenant de la mestre de camp du régiment de Champagne, tué d'un coup de mousquet au siège de la Rochelle en 1573.
- 6889. Guerle d'Artigny (du), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, capitaine à Saint-Domingue, mort lieutenant de roy à Saint-Domingue, le 29 décembre 1698.
- 6890. Gurry (le s' de), exempt des gardes du corps, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 6891. Gueschvind (le s.), capitaine lieutenant au régiment de Brendlé-suisse, tué à la bataille de Malplaquet en 1709.

- 6892. Guesche (Bertrand du), duc de Molines et de Transtamare, en Castille, comte de Longueville et de Burgos, connétable de France et de Castille, chambellan ordinaire du roy, capitaine de cent lances de ses ordonnances et gouverneur de Pontorson, se cassa un os de la jambe en voulant monter sur la muraille lorsqu'il mena un corps de Bretons à Jean de Saintes, qui vouloit assiéger le château de d'Essay; il fut auss jeté d'un échelon à bas au siége de Melun comme il vouloit escalader le mur. Le connétable dont le nom étoit la terreur des ennemis de la France, mourut le 43 juillet 4380, le roy Charles V le fit enterrer à Saint-Denis près du tombeau qu'il y avoit fait élever pour lui-même; il avoit encore reçu plusieurs blessures à la bataille d'Auray en 4364.
- 6893. Guescum (René du), seigneur de Beaucé, d'Anvers et de Deffays, lieutenant au régiment du roy-infanterie, puis capitaine dans celui de Sessac-cavalerie, blessé à l'épaule droite au combat d'Ensheimen 4674, mourut en 4744.
- 6894. Gueschin (Bertrand-Olivier-Marie du), sous-lieutenant de gendarmerie, fut blessé au pied à la bataille de Fontenoy en 1745.

L'illustre famille de ce nom étoit de Bretagne, éteinte seulement au commencement de ce siècle, portoit : d'argent à l'aigle éployée de sable beequée et membrée de gueules, à la cotice du même brochant sur tout. Devise : Dat Virtus quod forma negat.

- 6895. Guesdon (Olivier de), seigneur d'Esclavolles et de Chamois, vicomte de Saconnay, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, bailly de la Montagne, gouverneur de Dunkerque, de Toul et de Sainte-Menehould, tué à la bataille de Senlis en 4578.
- 6896. Guette Monstreuil (le s' de la), tué au siège de Fontarabie en 1638. (Mercure de cette année.)

- 6897. Gugelberg (le capitaine Jean de), de Moas, officier suisse au service de France, tué au combat de Marciano en 1554.
- 6898. Gugger (Georges), de Soleure, lieutenant de grenadiers au régiment de la Cour-au-Chantre, blessé à la cuisse au siège d'Ostende en 4745.
- 6899. Guibal de Salvert (Jacques-Zacharie), chevalier de Saint-Louis, d'abord gendarme de la garde du roy, puis lieutenant-colonel et grand prévôt de Poitou, fut blessé en 1713 à la bataille de Dettingen d'un coup de feu à une jambe, et son cheval le fut aussi d'un coup de fusil à une cuisse et de deux coups de bayonnette dans le poitrail.
- 6900. Guichard, brigadier de la compagnie d'Harcourt, blessé à l'affaire de Dettingen le 27 juin 1743.
- 6904. Guiche (Jean de la), homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du connétable de Montmorency, sut tué au combat de la Bicoque en 1522.
- 6902. Guiche (Gabriel de la), seigneur de la Guiche, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, bailly de Macon, gouverneur de Bresse et de Bugey, reçut à la bataille de Pavie en 1525 une arquebusade qui lui froissa l'os du bras gauche en dessus du coude, il mourut en 1559.
- 6903. Guiche (Charles de la), seigneur de Saint-Aubin et de la Perrieu, chevalier de l'ordre du roy, enseigne des cent gentilshommes de la maison, mourut en 1569 des blessures qu'il reçut à la bataille de Moncontour où il eut aussi un cheval tué sous lui.
- 6904. Guiche (Claude de la), seigneur de Saint-Géran, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa

chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances et mestre de camp d'un régiment d'infanterie, fut blessé à l'assaut de Mazères en 1569 (à une jambe ou dans une cuisse) dit Montluc, et mourut le 2 janvier 1592.

6905. Guiche (Antoine de la), lieutenant de la compagnie, colonel du seigneur Strozzy, fut tué au siège de Saint-Lô en 1574.

6906. Guiche (Jean-Baptiste de la), capitaine au régiment de Languedoc, tué dans un combat devant Montpellier contre les religionnaires (vraisemblablement dans celui que l'histoire de Languedoc désigne à l'époque de 4577).

6907. Guiche (Jean-François de la), seigneur de Saint-Géran, comte de la Palice, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes, sénéchal et gouverneur de Bourbonnois, gouverneur de Moulins et blessé à la tête au siège de Gouërn en 4592, le fut encore en 4597 au siège d'Amiens où il eut quatre chevaux tués sous lui, il mourut le 2 décembre 1632 au château de la Palice, dont il avoit épousé l'héritière, Anne de Tournon fille de Just, seigneur de Tournon et d'Eléonore de Chabannes, dame de la Palice.

6908. Guiche (Bernard de la), comte de Saint-Géran, chevalier des ordres du roy et lieutenant général de ses armées, fut si grièvement blessé à la tête, en 1674 au siège de Besançon, par le crâne du marquis de Bernyhen, colonel du régiment Dauphin, qui fut emporté d'une volée de canon, qu'il fallut le trépaner lui-même, il mourut subitement à quelque temps de là, dans l'église Saint-Paul, à Paris, le 18 mars 1675, en sortant de confesse.

6909. Guiche (Antoine-Gabriel de la), capitaine de vaisseau, périt en 4692 au détroit de Gibraltar sur le vaisseau le Sage

qu'il commandoit et qu'il ne voulut jamais abandonner qu'il fut ouvert de tous côtés par une horrible tempête.

- 6910. Guiche (Claude-Elisabeth, marquis de la), comte de Sévignon, baron du Rousset, capitaine au régiment, mes re de camp général cavalerie, reçut à la bataille de Malplaquet en 1709, quatorze et suivant d'autres vingt-quatre blessur es qui le mirent hors d'état de continuer le service.
- 6911. Guiche Chawy (le chevalier de la), du port de Toulo capitaine de vaisseau, noyé près le détroit, commanda le Sage, le 19 avril 1692.

Noble et ancienne famille de Bourgogne dont la descendance e établie depuis le XIIIe siècle. MM. de la Guiche étoient seigneurs de F Guiche de Rontou et de Chaumont en Charolois d'où sont sortis le comtes de Saint-Géran, et les seigneurs de Sévignon. Les plus belle alliances ont illustré cette maison dont les armes étoient : de sinople au sautoir d'or.

- 6912. Guictry (le seigneur de), fut tué à la bataille de Verneuil en 1424 (2° volume de Monstrelet, Paris 1600, p. 15 verso; cet article paroît concerner la maison de Chaumont de Guitry.
- 6913. Guider (le s<sup>r</sup>), aide-major au régiment d'Erlack, tué au siège de Puycerda en 1678.
- 69!4. Guiersan (le s' de), capitaine au régiment de Guyenne, tué à la défense d'Aire en 1710.
- 69:5. Guiffrey (François de), chevalier, seigneur de Boutières, tué en Italie d'un coup de canon (l'on présume que ce fut sous François 1<sup>er</sup> ou Henry II).
- 6916. Guiffrey de Boutières (N... de), guidon de la compagnie des gendarmes du seigneur de Gardes (fils du célèbre Broutières qui s'acquit tant de gloire au combat de Carignan), fut tué près du Pousin, dans une affaire contre Montbrun en 4570.

6917. Guiffrer (Pierre-Aimé de), comte de Marcieu, chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Valence, commandant en Dauphiné, et ci-devant colonel lieutenant du régiment royal des vaisseaux, fut blessé à l'affaire de Clausen en 4745.

Famille du Dauphiné : d'or à la bande de gueules, chargé d'un griffon d'argent.

- 6918. Guignard (Pierre-Marie de), chevalier, seigneur de Laleux en Forez, maréchal des camps et armées, gouverneur de Turin pour le roy Louis XIII et de Courtray pour le roi Louis XIV, mort de ses blessures à la suite du combat de Guines, en Savoie.
  - 6919. Gullem (le s' de), lieutenant, commandant le détachement du régiment du Cap, sut blessé d'un coup de seu dans la poitrine au combat de l'Amozone contre une frégate angloise, le 20 juillet 1782.

Les Guilhem de Guyenne et Languedoc, portoient : losangé d'argent et d'azur.

- 6920. Guillaume (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de la Guadeloupe, tué au siège de Savannah en 4779.
- 6921. Guillaume de Chavaudon de Saint-Maure (Louis), lieutenant au régiment du roy-infanterie, tué à la bataille de Fontenoy en 1745.

Les Guillaume de Chavaudon, étoient de Champague et portoient : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois besans du même. Mais il y avoit d'autres samilles de ce nom de Guillaume en plusieurs provinces.

- 6922. Guille (le s<sup>r</sup> de), capitaine du régiment Bourbonnois, blessé au siège de Mayence en 1689.
- 6923. Guillem de Cary (François-Ignace), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Minden en 1759.

- 6924. Guillem de la Parvère (Vital-César), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au même régiment, blessé à la bataille de Rosbach en 1757, mourut à Wesel au mois de décembre 1762.
- 6925. Guillem (Jean-Baptiste), chevalier de la Paivère, son autre frère, capitaine au même régiment, blessé à la bataille de Berghen en 4759. (V. de la Peyrère au cas de rapport avec cette famille.)

Les Guillem de Montjustin du comtat Venaissin devoient être de cette famille.

- 6926. Guillens (de), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort aux isles le ... 1692.
- 6927. Guillet, capitaine de flûte du port de Rochefort, mort aux Indes commandant le lougre le Gaillot, le 4<sup>ex</sup> mai 4744.
- 6923. Guillemant (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 1573.
- 6929. Guilleminor (Jean-Baptiste), chevalier de Saint-Louis, quartier-maître avec rang de capitaine dans les carabiniers, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 6930. Guiller (le s<sup>r</sup>), capitaine, aide-major au régiment de Briqueville, mort des blessures qu'il reçut au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 6934. Guillier de la Motte (Jean-François), capitaine au régiment du Maine, tué au service.
- 6932. Guillier de Moulan (Antoine-Victor), son frère, capitaine de grenadiers au régiment de Listenois, tué à la bataille de Steinkerque en 1642.
  - 6933. Guillier (Philibert), autre frère, seigneur de la

· die

GET.

Motte, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Cavanne-infanterie, se retira après 42 ans de service, affaibli par les blessures qu'il avoit reçues dans les guerres de Louis XIV, et mourut le 30 mars 1725.

6334. Guillier (Pierre-Adam), autre frère, seigneur de la Motte, brigadier des armées du roy, lieutenant-colonel du régiment royal-Comtois, lieutenant de roy d'Auxonne et chevalier de Saint-Louis par provisions du 4er janvier 1705, motivées sur les blessures qu'il avoit reçues au service; mourut le 3 mai 170 j.

6935. Guillier de Perigny (Philibert), capitaine au même régiment, tué dans la guerre d'Italie en 4734.

Plusieurs familles de ce nom. Les Guillier de Bourgogne : d'azur à la bande dentelée d'argent.

6936. Guillon (François), seigneur des Essars, capitaine aux gardes-françoises, tué au siége de la Mothe en Lorraine (l'on présume que ce fut à celui de 1634).

6937. Gullon (le chevalier), lieutenant des gardes, blessé en 1641 au siège de Gravelines. (Mercure de 1641.)

Est-ce le même que le sieur Guillon, exempt des gardes du corps qui fut blessé au combat de Kockeberg, le 16 octobre 1697?

6938. Guillon (le chevalier), chevalier de Saint-Louis, major des troupes de l'armée, fut tué sur le vaisseau le Comte d'Artois, le 13 août 1780, dans le combat qu'il soutint à la vue des côtes d'Irlande contre deux vaisseaux anglois à deux batteries.

6939. Guillotin (le s'), lieutenant de frégate, blessé le 4 janvier 1781 dans le combat de la Minerve contre deux vaisseaux ennemis de 74 canons.

GUILLOUX D'ORVILLIERS. V. D'ORVILLIERS.

- 6940. Guilly (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Touraine, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 6941. Gumont (Claude), seigneur de la Mahitière, capitaine au régiment d'Auvergne, mourut criblé de blessures dans les guerres de Louis XIV.

GUINAUDEAU DE MONTIGNY (de). V. de Montigny.

- 6942. Guinement de Reralio (le s'), chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie à la suite du régiment d'Aquitaine poblint en 4756 une pension du roy, motivée sur ses services et ses blessures.
- 6943. Guinottière (le s<sup>r</sup> de la), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.
- 6944. Guinpié (le s' de), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège d'Arras en 4654.
- 6945. Guintrand (le s' de), capitaine au régiment de Béarn, blessé au combat de Warbourg en 4760.
- 6946. Guintrand (Nicolas-Honoré de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Baufremont-dragons, puis maréchal de camp, fut blessé en 1761 dans l'armée de Broglie.
- 6947. Gunuccus (Jérôme de), chevalier de l'ordre du roy et de celui du pape et gouverneur de Cavaillon, mourut de ses blessures en 4575.
- 6948. Guion de la Chevallerie (Louis-René), enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6949. Guion de Geis (Guillaume de), seigneur de Pampellone, commandant au château de Chomerac, ayant été assiégé en 1621 par Blacon, gouverneur du Vivarois pour les protes-

tants, il ne traita de la reddition de cette place qu'après avoir eu la cuisse cassée d'un coup d'arquebuse, et il en sortit avec tous les honneurs de la guerre.

- 6950. Guion (le s<sup>r</sup> du), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6951. Guior (Robert), dit le chevalier de Montbon, major du régiment de Montbas-cavalerie dont son cousin le vicomte de Montbas étoit colonel, fut tué à la bataille de la Marsaille en 1693
- 6952. Guior (Pierre), son frère, seigneur de Brest, tué au combat de Luzerze en 1702.
- 6953. Guiramand (N... de), tué en 4638 au combat des painze galères de France contre pareil nombre de celles Espagne.
- 6954. Gurry (N... de), major du régiment de Normandie, blessé au secours de Woërden en 1672.
- 6955. Gurry (Louis, dit le comte de), chevalier de Saintuis, lieutenant-colonel au corps des carabiniers, lieutenant sénéral de la province d'Aunis, maréchal de camp en 1748, souverneur d'Oléron, de l'isle de Rhé et de la Rochelle, fut blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
  - 6936. Guiscard (Georges de), dit le comte de la Bourlie, comte de Neuvy-sur-Loire, lieutenant général des armées du roy, conseiller d'Etat d'épée, gouverneur et grand bailly de Sedan, commandant à Raucourt, à Saint-Menges, à Donchery, à Mouzon et à Dunkerque, et sous-gouverneur de Louis XIV, eut une jambe cassée d'un coup de mousquet en 1637 à la descente des îles de Sainte-Marguerite et de Saint-Honorat, et obtint en 1644 une pension de 2,000 fr. en considération de ses grandes blessures, il mourut le 9 décembre 1693.

- 6957. Guiscard (Jean-Georges de), dit le marquis de la Bourlie, capitaine aux gardes-françoises, puis colonel du régiment de Normandie, blessé d'un coup de mousquet à la tête à la défense de Grave en 1674, reçut encore un autre coup à travers le corps au siège d'Ypres en 1678; il mourut le 28 juin 1712.
- 6958. Guiscard (Louis, dit le comte de), son frère, marquis de Guiscard-Magny, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, gouverneur de Sedan et de Nancy, ambassadeur en Suède, et précédemment colonel du régiment de Normandie, fut grièvement blessé d'un coup de feu dans l'aisselle au siège de Grave en 4676, où il eut aussi quelques contusions; il fut encore blessé au siège de Boucharri en 1676 et à celuy du fort de Kell en 4678 : il mourut au mois de décembre 4720.

La Chronologie militaire, la Gazette de France et les mémoires du temps abondent en renseignements sur les actions d'éclat des comtes et marquis de Guiscard, comme aussi de l'abbé de la Bourlie, cet étrange personnage mort en prison à Londres le 28 mars 1711.

- 6959. Guiscum (de), exempt de la compagnie d'Harcourt de la maison du roi, tué à l'affaire de Dettingen le 27 juin 1743.
  - 6960. Guislain (Jean de), tué au siége de Lunéville.
- 6961. Guislain (Bernard de), son frère, seigneur d'Audericourt, capitaine au régiment du Plessis-Prâlin-infanterie, mourut de ses blessures à Paris, ayant perdu les deux yeux au secours d'Arras en 1640.
- 6962. Guislain (Jacques de), de la Barre, capitaine de cavalerie au régiment royal-étranger, tué dans les guerres de Louis XIV.
  - 6963. Guislain (Alexandre de), seigneur de la Vérüe, lieu-

tenant au régiment colonel de la cavalerie légère, mourut aussi de la suite des blessures qu'il reçut sous ce règne.

- 6964. Guislain (Claude-Alexandre de), son fils, seigneur de la Vérüe, chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et gouverneur de Nîmes, mourut au mois d'avril 4719 de la suite des blessures qu'il avoit également reçues dans ce même règne dans le cours de 55 années de service.
- 6965. Guistelle (Louis de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 6966. Guital (le s<sup>r</sup>), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 6967. Guitonnière (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Philisbourg en 4688.

Guitry (de). V. de Guictry.

- 6968. Guittancourt, capitaine au régiment de la Couronne, tué au siège de Bonn le... 4703.
- 6969. Guittard (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Collioure, revenant de Gibraltar sur l'Heureux, le... juillet 1705.
- 6970. Guittard de Rybeyrolles, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur l'Hermione le... juin 1751.
- 6971. Guizelin (le s<sup>r</sup> de), chevau-léger de la garde du roy, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 6972. Guler (le capitaine Jean), officier suisse au service du roy, tué au combat de Marciano en 1554.
  - 6973. Gumeville (N... de), marquis de Montpapoal, cornette

de la première compagnie des mousquetaires, grièvement blessé au siège de Maëstrick en 1673, mourut en 1681.

- 6974. Guntzer (Maximilien, baron de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, aide-maréchal général des logis de la cavalerie en 1762, et depuis maréchal de camp, fut blessé à la bataille de Sundershausen en 1758, et mourut en 1774.
- 6975. Gurat (le seigneur de), tué à la bataille de Coutras en 4587.
- 6976. Gurin (le s' de), lieutenant au régiment de Navarre, tué en 4709 à la bataille de Malplaquet.
- 6977. Guy (le capitaine Emard), de Neuchâtel, capitaine d'une compagnie suisse, tué en 4576 au siège de Saint-Vernedes-Bois, ville appartenant au duc de Nevers.
- 6978. Guy (le s'), enseigne de vaisseau, tué sur le Saint-Louis, dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 4758.
- 6979. Guy (le s<sup>r</sup>), volontaire d'honneur de l'Isle-de-France, tué dans le même combat sur le Zodiaque.
- 6980. Guyor (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Béarn, blessé au siège de Hulst en 4747.
- 6981. GYLDENSTOBRE (le s'), lieutenant au régiment d'Anhalt, blessé d'un boulet de canon au bras à la bataille de Minden en 1757.

H

6982. Hab (le s<sup>r</sup>), de Zurich, capitaine au régiment de Raha-suisse, tué au sjège de Lérida en 1646.

6983. HABERT (Philippe), commissaire d'artillerie, tué au siège du château d'Emeric sur la Sambre en 1637.

S'étoit trouvé aux plus remarquables occasions de ce temps-là, à la bataille d'Avein, au passage de Bray, aux siéges de la Mothe, de Nancy, et de Landrecies. Mais l'année 1737, au siége du château d'Emeric, entre Mons et Valenciennes, où il avoit la conduite des munitions de guerre, la mèche d'un soldat étant tombée sur un tonneau de poudre, fit sauter une muraille sous les ruines de laquelle il fut écrasé. — Il étoit de l'Académie françoise et est auteur de plusieurs ouvrages bien accueillis dans le temps.

6984. HABERT (Louis), gendarme de la garde du roy, tué au combat de Leuze en 1691.

Deux familles de ce nom: les Habert de la Haini en Bretagne, et les Habert de Montmort en Champagne; ces derniers : d'azur au chevron d'or accompagnée de trois anilles d'argent.

- 6985. HACCARD DU BOURG (Pierre-Joseph), quartier maître au régiment royal-infanterie, dangereusement blessé à la retraite de Bavière en 4743, le fut aussi au siége de Berg-op-Zoom en 4707.
- 6985 bis. HARCX (Claude-Alexis de), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, lieutenant colonel du régiment de la Sarre et lieutenant de roy de Phalsbourg, reçut un grand nombre de blessures dans les différentes actions où il se trouva, soit batailles ou sièges, et mourut à Phalsboug le 7 novembre 4716.
- 6986. HARCX (Alexis-Simon de), chevalier de Malte, et capitaine au régiment des Landes-infanterie, tué à l'affaire de l'Assiette en 4747.

Famille de Flandre : fascé de sable et d'or de quatre pièces.

- 6986 bis. Hack (du), lieutenant au régiment du Mayne, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 6987. Hamaur (sire Jean, fils aîné du comte de), tué à la bataille de Courtray 130 (Chronique de Flandres).

6988. Hais (Léonor-Antoine-André des), tué à la bataille de Berghen en 1759.

Voy. HAYS (de).

- 6989. HAIZE (le s' d'), capitaine au régiment de Champagne, blessé aux batailles de Parme et de Guastalla en 1734, mourut à Thesbac en 1742.
- 6990. HALGOET (le chevalier du), lieutenant de vaisseau du port de Brest, mort au fort royal de la Martinique, revenant de Siam, le 23 octobre 4690.
- 6994. HALEGOET (le chevalier du), capitaine au régiment de Béarn, tué à la bataille de Crewelt en 4758. (V. de Cargrez, au cas que ce soit la même famille, ce que l'on est trèsfondé à croire.)

Les Halegoët de Bretagne: d'azur au lion morné d'or, avoient pour devise: Kereguenhag Halèguec (blanc comme du saule).

HALLAY-D'ANDIGNÉ (du). (V. d'Andigné du Hallay, au Supplément.)

- 6992. Hallebour (Marc-Antoine de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de la Tour-du-Pin avec rang de colonel et maréchal de camp en 1767, blessé de trois coups de seu à la bataille de Dettingen en 1743, eut encore deux contusions au siège d'Ypres en 1744, et une autre au siège d'Hulst en 1747, où il sut aussi blessé d'un coup de seu.
- 6993. Hallé de Freteville, lieutenant de vaisseau du port de Brest, noyé à Bancok, commandant les troupes de la campagne de Siam, le 3 octobre 1688.
- 6994. Hallier (le s' du), capitaine au régiment de Navarre, blessé aux batailles de Senef et de Cassel en 4674 et 4677.

- 6995. Hallot (Claude de), seigneur de Meiouville, maréchal de camp, gouverneur de Saint-Amour et de Partenay, tué au combat de Saint-Aigné en Franche-Comté en 1637.
- 6996. HALLOT DE L'ETOURVILLE (Louis-René de), lieutenant aux gardes-françoises, tué dans les guerres de Louis XIV, et l'un des trois frères, au siége de Maëstrick en 1673.
- 6997. HALLOT DE L'ETOURVILLE (Maximilien de), son frère, lieutenant aux gardes-françoises, tué dans les mêmes guerres.
- 6998. HALLOT DE L'ETOURVILLE (Pierre de), autre frère, lieutenant aux gardes-françoises, tué dans les mêmes guerres.
- 6999. Hallot de Donville, enseigne de vaisseau du port de Brest, noyé sur l'Orissamme le dernier sévrier 4691.
- 7000. Hallot (Charles de), lieutenant au même régiment, tué au siège de Fribourg en 1713.
- 7001. Hallot (Pierre de), tué dans l'armée d'Italie, sous Louis XII.

Famille de l'isle de France : d'argent à deux fasces de sable accompagnées de trois annelets du même, rangés en chef.

- 7002. Hallweil (François-Gaspard, comte de), de Soleure, chevalier de Saint-Louis, premier lieutenant aux gardes-suisses, avec rang de colonel, blessé à la bataille de Fonte-noy en 1745.
- 7003. HALWIN (Roland de), fut tué par les Anglois en 4337, étant au service du roi Philippe de Valois.
- 7004. Halwin (Antoine de), seigneur de Bugënhoult et de Maignelai, grand-louvetier de France, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, blessé en 4523 à l'assaut et à la prise de Bailleul le Montifat, tué au siége de Thérouanne en 4553.

- 7005. HALWIN (Florent de), son fils, seigneur de Piennes, fut tué au même siège.
- 7006. Halwin (Charles, duc de), pair de France, seigneur de Piennes, chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil privé, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Picardie, de Metz et du pays Messin, blessé au siège de Metz en 1552, le fut encore d'une arquebusade à la jambe à la prise de Valence, en Piémont; l'historien de l'ordre du Saint-Esprit observe qu'il fut le gentilhomme du royaume qui pouvoit se vanter d'avoir le plus versé de sang pour le service de ses roys; il se trouva à quinze sièges et à onze batailles ou combats où il fut toujours blessé.
- 7007. Halwin (Florimond de), marquis de Maignelai, fut blessé d'un coup d'arquebuse au siège de la Fère en 4580.
- 7008. Halwin (Robert de), seigneur de Roussoy, guidon de la compagnie des gendarmes du duc de Joyeuse, tué à la bataille de Coutras en 1587.
- 7009. Halwin (Florimond d'), marquis de Maignelai, gouverneur de la Fère, assassiné en 4591 par Colas, vice-sénéchal de Montélimar, assisté des gens du duc de Mayence.
- 7010. Halwin (Léonor de), son frère, seigneur de Roussoy, gouverneur de Dourlens, tué à la prise de Dourlens en 4595.
- 7011. Halwin (Charles de), son autre frère, comte de Dinan, tué à la prise de Dourlens en 1595.
- 7012. HALWIN (Nicolas de), seigneur d'Attin, dit le capitaine Attin, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et capitaine des gardes du duc d'Aumale, obtint du roy au mois de janvier 1460 une gratification de 500 fr. motivée sur

ce qu'il avoit été grièvement blessé dans une escarmouche, près les moulins à vent du faubourg Saint-Denis; il mourut le 28 juin 4578.

Maison d'ancienne souche de Picardie qui tiroit son nom de Halleim, aujourd'hui Magnelay, près de Noyon, qui a eu titre de marquisat et de duché. De Rolland, tué en 1337, sont descendus les sieurs de Piennes, marquis de Maignelai, ducs d'Halluin, sieurs d'Eclebecq Ouali, etc. — D'argent à trois lions de sable armés et lampassés d'or, 2 et 1. (Voir Recherches de Picardie. — Les Antiquités de la ville d'Amiens, par la Morlière et le P. Anselme.)

- 7013. Han (le s<sup>r</sup>), lieutenant de vaisseau suédois au service de France, tué au combat du comte de Grane en Amérique au mois de décembre 1781.
- 7014. HAMEL (Jean de), seigneur de Bellenglise, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7015. HAMEL (Charles de), seigneur de Bellenglise, tué en 4630 au siége de Cassel où il fit des prodiges de valeur. Les de Hamel de Bellenglise, de la province d'Artois, prenoient pour devise: Qui s'y frotte s'y pique.
- 7016. Hamel (le s<sup>r</sup> du), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 1673.
- 7017. Hamel (Hermen du), seigneur de Forgeville, sousbrigadier de la première compagnie des mousquetaires, fut blessé à la jambe en 1673 d'un éclat de grenade au siège de Waterchlus ou Wesel, où il fut détaché dans les mousquetaires de Cologne avec les Enfants-perdus, pour faire lever le siège au prince Maurice.
- 7018. Hamel (Adrien du), seigneur de la Prunerie, lieutenant au régiment de bombardiers du roy, blessé au siège de Philisbourg en 1688 et d'un coup de mousquet au ventre à la bataille de Fleurus en 1690.
  - 7019. HAMEL-PERNALLE (le s'), capitaine au régiment de

- 7036. Hangest (Jean, sire de), grand mattre des arbalétriers de France, conseiller, chambellan ordinaire du roy, conseiller de son étroit et grand conseil et gouverneur de Boulogne, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7037. Hangest (Claude de), seigneur d'Arzillières, tué so siège de Pontoise en 1441.
- 7038. Hangest (Joachim de), seigneur de Moyencourt, dit le brave Moyencourt, capitaine de 50 hommes d'armes des ordonnances du roy, tué en 1537 à la prise du château de Saint-Pol par les impériaux.
- 7039. Hangest (Yves de), son frère, seigneur d'Yvoy, tué à la prise du même château.
- 7040. Hangest (Jean de), dit le jeune Genlis, seigneur de Genlis, chambellan du roy Louis XII, fut tué en 4544 après la bataille de Cérisolles, où il se signala dans une sortie qu'il fit de la ville de Châlons, où il s'étoit jeté lors du passage de l'empereur.
- 7041. Hangest (Charles-Nicolas de), capitaine d'une compagnie de cavalerie, blessé d'un coup de seu à la prise de Montmédi en 1667, ce qui le mit hors d'état de continuer le service; mourut le 11 février 1675.
- 7042. Hangest (Philippe-Louis-Joseph de), seigneur de Fontigny, lieutenant du régiment de Conti-cavalerie, fut blessé en 1749, au point d'être obligé de quitter le service.
- 7043. Hangest (Louis-Augustin d'), chevalier de Saint-Louis, ancien colonel du régiment de Grenoble, artillerie et lieutenant général des armées du roy en 1702, fut blessé à la bataille de Minden en 1759. (V. d'Angest.)

Grande maison de Picardie riche en personnages à citer, Rogues, seigneur d'Angest, étoit grand panetier du roi et maréchal de France.

- 1352, Jean de Hangest, chambellan et maître des arbalestriers, Adrien de Hangest, sieur de Genlis, grand échanson de France; Charles, évêque de Noyon en 1501, etc. (Voir La Monlière, maison de Picerdie; Monstrelet, de Thou, etc.) Armes : échiqueté d'argent et d'azur à la croix de gueules, brochant sur le tout.— Cri : Hangest! ou Ex cinere reviso.
- 7044. Hangiers (Carnel de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 4445. (V. de Hamgard qui paroît être le même que celui-ci qui est établi ici d'après Monstrelet, mais dont il est probable que les noms sont altérés.)
  - 7045. HANGUEL (le s'), officier auxiliaire, fut blessé à la prise de la Belle-Poule par un vaisseau anglois de 64 canons, le 45 juillet 4780, dans les environs de Croisie, et continua de combattre malgré sa blessure.
  - 7046. Henner-Claibrocke (Maximilien-Albert-Joseph, baron d'), capitaine au régiment de Boufflers-Wallons-infanterie, perdit un œil d'un coup de feu dans une action sous Louis XV.
  - 7047. HANNEDOUCHE (François-Charles), seigneur d'Ablainvelle et de Rebèque, capitaine au régiment de Rebèqueinfanterie, tué à la bataille de la Marsaille en 4693.
  - 7048. HANPEDOURT (Hopart de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
  - 7049. Hanschemann (Ambroise), capitaine au régiment de Travers Suisse, mort des blessures qu'il reçut à l'attaque de Pierrelongue en 1744.
  - 7050. Hanse (le s'), capitaine au régiment de Waldner, tué à la bataille de Minden en 1759.
  - 7054. Hant (le s' du), capitaine aux grenadiers de France, tué à la bataille de Minden en 1759.
    - 7052. HANNIVEL (Alexandre de), marquis de Crèvecœur

de Masmevillette, chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises et brigadier des armées du roy, gouverneur de l'isle de Rhé, blessé en 1692 à la bataille de Steinkerque où il se signala, le fut encore à la cuisse à celle de Nerwinde en 1693.

7053. Hany (de), capitaine au régiment d'Anjou, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.

7054. HAPPLAINCOURT (le 83° d'), tué à la bataille d'Azincourt en 1415 : Monstrelet, dans ses chroniques, le nomme le seigneur d'Applincourt.

7055. HAPPLAINCOURT (Jacques d'), fils du précédent, chevalier, tué à la même bataille (V. d'Oplincourt.)

7056. HARAMBURES (le comte d'), fut blessé à l'assaut de Bobili, servant dans l'Inde sous M. de Bussy en 175...

7057. Haranguier de Quincerot (le s'), capitaine au régiment de Navarre, tué à l'attaque de Charenton en 1649.

7058. HARANGUIER DE QUINCEROT (le s'), capitaine de grenadiers au régiment de Guyenne, tué au siège de Barcelone en 1706.

7059. HARANGUIER DE QUINCEROT (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.

7060. HARAUCOURT (le seigneur d'), tué à la bataille de Marignan en 1515.

7061. HARAUCOURT (Charles de), baron de Gircourt, suivit le parti du roy Henry IV pendant la ligue, et fut massacré à son service.

7062. HARCOURT (Amaury de), seigneur d'Elbeuf, tué au siège de Perpignan en 1285.

Il étoit seigneur d'Elbeuf par succession de Robert d'Harcourt, époux de Jeanne de Meulant, dame d'Elbeuf de Briosne et de Beaumesnil.

- 7063. HARCOURT (Godefroi d'), dit le botteux, sieur de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui se trouva à la bataille de Montcassel en 4328; mais ayant été chassé du royaume, il se jeta dans le parti d'Edouard III, roi d'Angleterre, fut maréchal d'Angleterre et en cette qualité servit aux batailles de Crécy et de Poitiers, et fut tué dans un combat près Coutances en 4356.
- 7064. HARCOURT (Jean IV, comte d'), vicomte de Chastelle-rault, se trouva à la bataille de Montcassel, à l'Ost, armée de Vironfossel, l'an 4339, à Bouvines, en 4340, et fut tué à la bataille de Crécy en 1346. Il fut le premier des comtes d'Harcourt, en 4338.
- 7065. HARCOURT (Jean V, comte d') et d'Aumale, vicomte de Chastellerault, seigneur d'Elbeuf, chevalier, capitaine de Granville, blessé à la bataille de Crécy en 4346, où il donna des marques de la plus grande valeur; depuis, ayant pris parti pour le roi de Navarre, il encourut la disgrâce du roy Jean, et fut décapité à Rouen en 1355.

Il étoit vicomte de Chatellerault par succession de Jean d'Harcourt, maréchal et amiral de France, époux de Jehanne, vicomtesse de Chatellerault. Il avoit épousé en 1340 Blanche de Ponthieu, comtesse d'Aumale et de Montgommeri.

- 7066. HARCOURT (Robert de), chevalier, baron de Beaumesnil, de Rosay et de Flers, blessé au siège de Carthage en 1390, fut tué à Nicopolis en 1396, à la bataille perdue par la noblesse française conduite par Philippe d'Artois, connétable de France, et gagnée par le sultan Bajazet.
- 7067. HARCOURT (Robert de), son fils, chevalier, baron de Beaumesnil et de Marbeuf, doit être le seigneur de Beaumesnil qui fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7068. HARCOURT (Gérard de), chevalier, baron de Bonnestable, de Beaufou et de Beuvron, doit être le même que

- M. Guérard de Haucourt qui, d'après les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, impr. à Paris en 4603, fut tué à la même bataille d'Azincourt : d'autant que presque tous les noms qu'il cite y sont altérés; d'ailleurs l'on voit un trèsgrand rapport entre ces deux noms : cependant quelques autres témoignages prétendent qu'il ne fut tué qu'à la bataille de Verneuil en 4424.
- 7069. HARCOURT (Jean VIII d'), comte d'Aumale et de Mortaing, lieutenant et capitaine général de Normandie, capitaine de la ville et du château de Rouen et de la forteresse de Sainte-Catherine-du-Mont, fut tué à la même bataille de Verneuil le 47 août 4424.
- 7070. HARCOURT (fils du comte d'), fut tué aussi à cette bataille, d'après Monstrelet, vol. 2º des Chroniques, p. 45, verso.
- 7074. HARCOURT (Jacques de), chevalier, baron de Montgommery, capitaine de la ville de Rüe et de celle du Crotoy, fut tué en 1428 en voulant s'emparer du château de Parthenay.
- 7072. HARCOURT (Jean de), baron de Croisy et de Pierray, chevalier de l'ordre du roy et capitaine d'une compagnie de chevau-légers, mort à Caen en 4509 des blessures qu'il reçut au siège de Dieppe.
- 7073. HARCOURT (Pierre de), seigneur d'Hardancourt et de la Rocherie, tué au siège de Montauban en 4621.
- 7074. HARCOURT (Ambroise de), son frère, seigneur de Sacey, tué au même siège.
- 7075. HARCOURT (Jacques de), marquis de Beuvron, comte de Cônne baron de Sigournay et de Puybeliard, chevalier de l'ordre du roy, capitaine d'une compagnie de chevau-légers

et gouverneur de Falaise, blessé devant Clérac d'un coup de mousquet à la bouche, le fut encore d'un coup de pierre au siège de Montauban en 1621, et termina glorieusement sa vie à celui de Montpellier en 1622, où il reçut quatorze blessures.

- 7076. HARCOURT-GUY (de), dit le marquis de Beuvron, baron de Perray, gouverneur de Falaise, fut tué au siège de Casal en 4628 d'un coup de carabine dans la gorge qui lui coupa la grosse veine.
- 7077. HARCOURT (Jacques de), seigneur d'Auvrecher, mort des blessures qu'il reçut dans les guerres d'Allemagne sous Louis XIV.
- 7078. HARCOURT (Louis-François de), comte de Sézanne, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, et lieutenant général des armées du roy, eut le bras percé au combat de Luzzara en 4702 et mourut le 30 octobre 47 14.
- 7079. HARCOURT (Henry, duc de), pair et maréchal de France, chevalier des ordres du roy et de celui de la Toison-d'Or, lieutenant général en Normandie et en Franche-Comté, gouverneur de Tournay, du pays de Luxembourg et du vieux palais de Rouen, capitaine des gardes du corps, ambassadeur en Espagne, conseiller du conseil de régence et nommé gouverneur du feu roy Louis XV, fut blessé grièvement au siège de Cambray en 4677, et mourut le 44 octobre 4748.
- 7080. HARCOURT (François, duc de), pair et maréchal de France, chevalier des ordres du roy, capitaine des gardes du corps et gouverneur de Sedan, d'abord mestre de camp dès 1712 du régiment Dauphin-cavalerie, blessé d'un coup de feu au bras gauche à la bataille de Guastalla en 1734, le fut

encore dangereusement à l'épaule à celle de Dettingen en 4743; il mourut le 10 juillet 1750.

7084. HARCOURT (Anne-Pierre, duc de), son frère, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Sedan, puis de Normandie, d'abord mestre de camp du régiment royal en 1738, fut blessé aussi à la bataille de Dettingen en 1743, et mourut en 1784.

La grande maison d'Harcourt-Beuvron (comtes en 1338, ducs en novembre 1700): porte de gueules à deux fasces d'or. Devise: GESTA VERBIS PRÆVENIENT.

7082. HARDENTUN (Orenglois de), seigneur de Maison, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. (Nobiliaire de Picardie, Paris, 1693, p. 257.)

7083. HARDENTUN (Jean de), son frère, tué à la même bataille. (Nobiliaire de Picardie, Paris, 4693, p. 257.)

7084. HARDOUM (le s'), lieutenant de vaisséau, tué sur le Bien-Aimé dans le combat du comte d'Aché aux Indes en 4718.

7085. HARDOUM (Charles-Henry d'), dit le chevalier de la Girouardière, chevalier de Saint-Louis, capitaine de vais-seaux, obtint sa retraite en 1763, étant devenu aveugle des suites d'un coup de seu qu'il reçut dans un combat naval; il mourut à Brest au mois de janvier 1772.

HARDOUIN DE LA GIROUARDIÈRE (famille d'Anjou et Maine) portoit : d'argent à la fasce de gueules accompagnée en chef d'un lion passant de sable lampassé de gueules et en pointe de deux quinte-feuilles aussi de sable.

7086. HARDY (Pierre), dit le capitaine Hardy ou le capitaine Testu, servit dans les guerres de Flandres où il fut blessé en différents endroits du corps, d'après les termes d'une enquête du mois d'août 1625, faite sur la noblesse de François Hardy, son petit-fils; ce sur la siège de Mariembourg (en 1573). d'après deux documents des années 1623 et 1667.

- 7087. HARDY, capitaine au régiment du Plessis, tué à la bataille de Staffarde, le 48 aoust 4690.
- 7088. Hardy (le s'), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Woërden.
- 7089. HARDY (le s'), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la bataille de Ramillies en 1706.
- 7090. HARDY (le s'), lieutenant dans les grenadiers royaux de le Camus, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 7094. Hardy (Nicolas le), seigneur du May, lieutenant au régiment d'Anjou, tué à la journée d'Anvers en 4583 (d'après une attestation du 20 janvier 4655, une enquête du 7 juin suivant, et des lettres patentes du roy du mois de février 4706.)
- 7092. HARDY (François le), dit le marquis du Fay de la Trousse, seigneur du Fay, maréchal de camp, conseiller d'Etat d'épée, mestre de camp du régiment de la marine et gouverneur de Roses, blessé de deux coups de mousquet à la prise de Saluces en 4630, fut tué d'un pareil coup au siège de Tortose en 4648.
- 7093. Hardy (François le), son frère, seigneur de la Trousse, dit le marquis de la Trousse, commandant un régiment de cavalerie, fut tué au siège de Saint-Omer en 4638 par le général Colloredo, chef de la cavalerie espagnole, auquel il donna la mort au même temps qu'il la reçut.
- 7094. HARDY (Gaspard le), seigneur de Boliard, écuyer ordinaire du roy, gentilhomme ordinaire de sa maison et enseigne de la compagnie d'Adrien le Hardy de la Trousse au régiment de la marine, fut blessé aux sièges d'Aucey et de la Bassée en 1641, et à celui de Rocroy en 1642: il mourut le 15 septembre 1693.

- 7095. HARDY DE LA TROUSSE (Adrien le), chevalier de Malte, lieutenant-colonel du régiment de la marine, puis maréchal de bataille, reçut de fortes blessures en 1648 à la prise de Tortose dont il força l'une des portes.
- 7096. Hardy (Philippe-Auguste le), marquis de la Trousse, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, gouverneur d'Ypres, et d'abord capitaine lieutenant des gendarmes Dauphin, fut blessé à la bataille de Consarbrick en 1675, il mourut en 1691.

Hardy de la Trousse, famille de Brie: armes: d'argent au chevron de sable bordé d'or potencé et contre-potencé du même, au chef d'or chargé d'un lion passant de gueules.

7097. Hardy (le s' le), capitaine au régiment de Piémont, tué en 1631 au siège d'Heydelberg.

La famille Le Hardy (de Normandie), qui n'étoit point des le Hardy de la Trousse, portoit : de gueules au chevron rompu d'or accompagné de quatre lions affrontés d'argent, 2 en chef et 2 en pointe : de vise : Nec leporem feroces procreant imbellem Leones.

- 7098. HARIVEL OU D'HARIVELD (le s' le), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosback en 4757.
- 7099. HARLAY (Jacques de), seigneur de Champvallon, fut grièvement blessé au siége d'Issoire en 4557.
- 7100. HARLAY (Nicolas de), baron de Maule et de Sancy, capitaine d'une compagnie d'infanterie au régiment de Coligny, fut tué au siège d'Ostende en 1405.
- 7101. Harlay (Henry de), baron de Maulède, Palemar et de Sauge, mestre de camp d'un régiment, fut blessé au siège de Montauban en 1621, d'un coup de pique au bras et d'une mousquetade dans l'épaule, indépendamment d'une grêle de coups de pierre qui le renversèrent du haut, de la brèche où il étoit monté, dans le fossé, et il y demeura même longtemps comme mort: il eut encore le bras droit rompu d'une mous-

quetade à celui de Royan en 1612 et finit par se retirer dans la maison de l'Oratoire en 1627.

- 7102. Harlay (François-Antoine de), capitaine de cavalerie, tué dans un combat en Italie le 23 septembre 1647.
- 7403. Harlay (François-Bonaventure de), seigneur de Champvallon, marquis de Breval, lieutenant général des armées du roy, grièvement blessé au siége d'Alexandrie en 1657, mourut le 16 mars 1682.
- 7404. HARLAY (Louis de), son fils, marquis de Champvallon, cornette des chevau-légers de la garde du roy, tué au combat de Senef en 4674.
- 7405. HARLAY (François de), marquis de Champvallon, guidon des gendarmes du roy, tué à l'âge de 24 ans à la bataille de Nerwinde en 4693.

Quoique les principales illustrations de la maison de Harlay aient été dans l'épiscopat, dans le parlement, les ambassades et les finances, on vient de voir qu'elle ne laissa pas de payer largement sa part de l'impôt du sang. Elle étoit suivant toute apparence originaire de la Franche-Comté, de la ville d'Arlai qui lui a donné son nom. Elle fournit de grands personnages dans chacune de ses trois branches, les Harlay de Sancy, de Beaumont de Cèsy et de Champvallon. Ils portoient: d'argent à deux pals de sable.

La maison paroît éteinte depuis 1739.

- 7106. HARLIÈRE (le s' de la), capitaine au régiment de Navarre, fut blessé à la bataille de Cassel en 1677 et au siège de Luxembourg en 1684, fut tué en 1689 dans une entreprise sur Oberkerch.
- 7107. Harpille du Perray (Louis), chevalier de la garde du roy, blessé d'un coup de fusil et d'un coup de sabre dans les guerres de Louis XIV.
- 7408. HARPILLE (Louis), son frère, aussi chevau-léger de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 4694.

Les Harpillé du Perray (que D'hozier écrit Harpaillé) de Touraine :

d'azur au chevron d'or accompagné en chefde deux croissants d'argent, et en pointe d'une étoile du même.

- 7109. HARPE (Isaac la), de Roll, au canton de Berne, lieutenant au régiment de Hessy, tué au siège de Landau en 1713. Famille suisse : de gueules à la harpe d'or.
- 7110. HARPPE (le s'de l'), enseigne au régiment de Suibecksuisse, blessé au combat de Denain en 1712 (V. la Harpe qui paroît être la même famille).
- 7111. HARPEDANNE (le seigneur de), tué à la bataille de Verneuil en 1424, d'après Monstrelet, qui le nomme le fils de Harpedanne.

HARQUELINGUE (d'). (V. d'Herguelingue.)

- 7412. Harram (Michel de), tué à la bataille d'Azincourt en 4415, d'après Scohier.
- 7413. HARTELOIRE DE BETZ (de la), lieutenant de vaisseau du port de Brest, tué sur *l'Achile* commandé par M. Dugusy-Trouin, le 6 mai 4709.
- 7114. HARTMANES (Jean-Fortuné d'), chevalier, grand-croix de l'ordre du mérite militaire et maréchal de camp en 1780, ci-devant major du régiment de Jenner, blessé dans une action le 17 novembre 1759.
- 7115. HARVILLE (Guillaume de), seigneur de Palaiseau, chevalier, échanson du roy, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7116. HARVILLE (François de), seigneur de la Selle, mort au camp de Renty en 1551.
- 7117. HARVILLE (Jacques de), seigneur de Palaiseau, jeune seigneur, dit de Thou, dont la bravoure étoit déjà connue parmi les troupes, fut tué au siège de Brouage en 1577.

Maison de Beauce : de gueules à la croix d'argent, chargé de cipq coquilles de sable.

- 7448. HARZILLEMONT (d'), deux frères de cette famille, furent tués au siége de Valenciennes en 4656.
- 7419. HALTE DE CHEVILLY (Claude), chevalier de Saint-Louis en 1693, lieutenant général des armées du roy et commandant à Ypres, l'un des braves du siècle de Louis XIV, fut blessé d'un coup de pertuisanne à la cuisse, et d'un coup de mousquet à l'épaule au siège de Saint-Omer : il mourut en 1722.
- 7120. HASMEL (du), capitaine au régiment de Flandres, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 7121. HASLAY (du), capitaine au régiment d'Hainault, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 7122. HAUBOURG (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps tué en 4677 au combat de Kokesberg.
- 7123. HAUCOURT (Guérard de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. (V. l'observation faite à l'article de Gérard de Harcourt).
- 7124. HAUCOURT (le seigne ur de), en Cambrésis, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

Famille du Cambresis : d'argent semé de billettes de gucules au lion de même, brochant sur le tout. Cri : Wallineourt.

- 7125. Hardicourt, capitaine au régiment Dauphin, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 7126. HAUDOIRE (Nicolas de), capitaine d'infante rie, tué au siège de Guise sous Louis XIV.
- 7127. HAUDOUIN DE PASSY (de), deux frères de cette famille furent tués au service dans les guerres de Louis XIV, d'après la maintenue de noblesse de M. de Caumartin, rendue en 1667, en faveur de cette famille:

Les Haudonin se titroient vicomtes de Passy-sous-Gigny, élection d'E-pernay.

- 7128. Haudouin (Josias de), vicomte de Passy, capitaine au régiment de la couronne.
- 7129. HAUDOUM (Marc de), sieur de Marigny, capitaine au régiment de Turenne-infanterie.
  - 7130. HAUDOUM (Charles de), enseigne au même régiment.
- 7131. HAUDOUIN (Abraham de), lieutenant au même régiment. Tous quatre frères ou proches parents, blessés au service du Roi, suivant une note de famille, mais sans autre renseignement.

Cette famille de Champagne originaire d'Anjou portoit : de gueules au chevron d'or accompagné de trois têtes d'hommes de carnation, chevelés de sable, tortillés d'or.

- 7432. HAUGUEN-HOUZEN (le s' de), enseigne de vaisseau suédois au service de France, fut blessé devant la baye de Chesapeack le 5 septembre 4781, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Howe.
- 7433. HAULLES (Alexandre, dit le chevalier des), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Béarn, puis dans celui d'Agenois avec rang de major et ensuite gouverneur de la citadelle de Valenciennes, fut blessé dans une sortie à Lenz, le 46 janvier 1742 et obtint sa retraite en 1777.
- 7134. Haumont (Jean), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau du roy, blessé sur le duc de Bourgogne dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 4758.
- 7135. HAUPRÉ (le s' d'), aide-major au régiment d'Auvergne, tué à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 7436. Hausen (Pierre d'), chevalier de Saint-Louis, dit le chevalier d'Hausen, lieutenant dans la légion royale, puis capitaine dans les volontaires d'Austrasie et de Flandres, attaché ensuite au 3° régiment de chasseurs, fut blessé à l'affaire de Belfeldt en 4755.

- 7137. HAUSSEAU, le fils (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de la Marck, blessé à la bataille de Rosback en 1757.—Ne seroit-ce pas le même que Jean-Léonard-Henry de Haussens, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au même régiment avec rang de lieutenant-colonel, qui obtint en 1777 une pension de retraite de 1,200 fr.?
- 7438. Haussay (Nicolas-Anne-François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Heudicourt, puis dans ceux de Lenoncourt et de Toustain-cavalerie, blessé à l'attaque des lignes de Weissembourg en 4744 et à la bataille de Creweldt en 4758.
- 7439. HAUTECLOQUE DE MONTHUREL (Louis-François), chevalier de Saint-Louis, porte-étendard des gendarmes de la garde, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.

Famille de Normandie: d'argent à la croix de gueules chargée de cinq coquilles d'or.

- 7140. Hautecombe (le seigneur de), gouverneur pour le roy de Fontenoy-le-Comte; ayant défendu cette place en 4568, fut forcé de l'abandonner et conduit à la Rochelle où les huguenots le firent mourir.
- 7141. HAUTEFEUILLE (le seigneur d'), blessé mortellement en 1568 dans une action contre les protestants (de Thou).
- 7142. HAUTEFEUILLE (le s' d'), officier au régiment de Picardie, tué au siège de Philisbourg en 1688.
- 7143. HAUTEFEUILLE DE FOURCIERS (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, tué au siége de Mons en 1691.
- 7444. HAUTEFORT (Antoine de), seigneur de Gabillon et de la Vaudre, archer des ordonnances du roy dans la compagnie du prince de Navarre, fut tué par les ligueurs en défendant son château de la Vaudre.

- 7145. HAUTEFORT DE LESTRANGE (Frédéric de), baron de Montbrun, tué au siège de Montpellier en 1622.
- 7146. HAUTEFORT (Gilbert de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, tué au siège de Tonneins en 1622.
- 7147. HAUTEFORT (François de), seigneur de la Roué, aussi capitaine de chevau-légers, tué à la même bataille.
- 7148. HAUTEFORT (N... de), lieutenant de la galère le Richelieu, tué en 1638 au combat des 15 galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne. (Mercure de cette année.)
- 7149. HAUTEFORT (Louis), capitaine d'une compagnie de cent hommes, quitta le service à raison de ses blessures, et Louis XIV lui accorda une pension de 400 fr.
- 7150. HAUTEFORT (le comte de), colonel du régiment d'Anjou, blessé au siège de Mayence en septembre 1689.
- 7151. HAUTEFORT (Foucaud de), capitaine d'une compagnie de cent hommes, quitta le service à raison de ses blessures, et Louis XIV lui accorda une pension de 400 fr.
- 7152. HAUTEFORT (Charles-Nicolas de), maréchal de camp et sous-lieutenant de la première compagnie des mousquetaires, blessé au siège de Mons en 1691 et dangereusement, mourut le 2 février 1712.
- 7153. HAUTEFORT (Louis-Charles de), marquis de Surville, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, grièvement blessé d'un coup de mousquet à travers le corps au siége de Lille en 1708, mourut le 19 décembre 1721.
- 7154. HAUTEFORT (Emmanuel-Dieudonné, marquis de), chevalier des ordres du roy, maréchal de camp et ambassadeur à Vienne, d'abord colonel lieutenant du régiment de

Condé, fut très-dangereusement blessé à la bataille de Parme en 4734, et eut la main percée d'un coup de feu: il mourut le 10 janvier 4777.

La maison Hautesort, originaire du Périgord : d'or à trois sorces de tondeur, de sable, les pointes en haut. — Devise : Force ne peut VAINCRE PEINE.

- 7155. HAUTEMAISON (le s<sup>r</sup>), capitaine dans le régiment de Bretagne, tué dans la nuit du 8 au 9 juillet 1611 dans la tranchée devant la ville d'Aire.
- 7436. HAUTEMER (Jean de), seigneur de Fervaques, lieutenant de la compagnie des gendarmes du maréchal de Saint-André, eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cérisolles, où son cheval ayant été tué sous luy, il fut trouvé expirant parmi les morts, le 24 août 4544.
- 7457. HAUTEMER DE FERVAQUES (Guillaume de), comte de Châteauvilain et de Grancey, baron de Mauny, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, sous-lieutenant général en Normandie, chambellan, premier gentilhomme de sa chambre, grand maître de la maison, chef du conseil et surintendant des finances du duc d'Alençon, fut blessé au siège de Domfront en 4574, l'mourut en 4643 (Voy. encore Fervaques.)

Voir ce nom au supplément.

- 7158. HAUTERIVE (le capitaine d'), guidon du capitaine d'Espenau, fut tué au siége de Montauban en 1563 (de Thou).
- 7159. HAUTERIVE (le s' de), d'abord enseigne au régiment de Normandie, blessé au siège de Oberchenheim le 24 juillet 1636, puis aide de camp dans l'armée du duc de Longueville, reçut deux blessures à la prise de Saint-Amour, en Franche-Comté, en chargeant les assiégés à la tête du régiment de Normandie, le 14 avril 1637, fut de nouveau blessé le 5

septembre, en poursuivant les troupes de Jean de Verth le 22 septembre.

- 7160. HAUTERIVE (le seigneur d'), blessé en 1586 au siège de la Peyre (de Thou).
- 7161. HAUTERIVE (le s<sup>r</sup>d'), aide de camp, blessé en 1638 au siège de Renty (*Mercure* de 1638): sans doute le même, aide de camp du duc d'Enguien, qui fut encore blessé au siège de Mardick le 30 août 1646, puis qui sous le titre de gentilhomme du prince de Condé, le fut encore au siège de Furnes le 16 septembre 1648.
- 7162. HAUTERIVE (le s' de), capitaine au régiment de la marine et aide de camp, est tué au combat donné le 11 août 1645 au poste de la Montagne, près Aveillanes.
- 7463. HAUTFAYE (Henry de), marquis de Jauvelle, capitaine lieutenant de la deuxième compagnie des mousquetaires; s'étant trouvé au siège de Condé en 4670 et les ennemis y ayant fait jouer deux fougades, une le fit sauter à quelques pas, sans autre mal que d'en être un peu brisé.
- 7464. HAUTIER (Robert), seigneur de Villemontée, chevalier de l'ordre de l'Etoile, fut tué à la bataille de Verneuss en 4124. (Documents de famille.)
- 7165. HAUTER (Arnoult), seigneur de Villemontée, avoit été tué en 1304 à la bataille de Mons-en-Puelle (On auroit desiré pouvoir citer sur ces deux militaires des preuves plus certaines de leurs services).
- 7166. HAUTIER (François), seigneur de Villemontée, gentilhomme ordinaire de l'hôtel du roy et gouverneur de Compiègne, tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557.
  - 7467. Hautier (Jacques), seigneur de Villemontée, cham-

bellan du duc d'Alençon, fut dangereusement blessé au siège de la Rochelle en 4573.

7168. HAUTIER DE LA BIZIÈRE (le s' le), capitaine puis major au régiment, depuis Guyenne, et ensuite commandant à Stenay, fut blessé à la défense d'Aire en 4710; c'est donc à tort qu'on lit dans un mémoire qu'il fut tué au siège de Denain en 1708.

Famille d'Auvergne. Devise : NEC DURA NEC ASIERA TERRENT.

- 7169. HAUTIL (le s' d'), enseigne des gardes du maréchal de Brezé fut tué le 28 mars 1642 à la défaite d'un corps de Castillans qui venoit au secours de Collioure.
- 7170. HAUVILLER (le s<sup>r</sup>), lieutenant de grenadiers au régiment de Solis-suisse, fut dangereusement blessé en 1746 près de Vintimille, en Italie.
- 7171. HAUVRES (Guérard de), Alias de Hauressis, (ces deux noms paroissent très-altérés) chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7172. Havre des Haves (Jean-Baptiste), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Foix, fut blessé sur le Magnanime dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 1782.
- 7173. Havré (Simon de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415.
- 7174. Havy (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Guyse, est blessé dans Guise assiégé par les Espagnols en juin 1650.

HAYATZ (des). V. Deshayatz.

- 7173. HAYE (le seigneur de la), tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415.
- 7476. HAYE (le s' de la), capitaine au régiment de Navarre, blessé à l'affaire de la Roquette en 1653.

- 7177. HAYE (le s' de la), colonel du régiment de la Fère, tué d'un coup de mousquet dans une action en 1677.
- 7178. HAYE (de la), capitaine de flûte, du port de Brest prisonnier en Angleterre et mort des suites de ses blessures le... 1703.
- 7179. HAYE (Bazile de la), seigneur de Saint-Hilaire, enseigne des gardes du corps et mestre de camp de cavalerie, fut grièvement blessé à la bataille de Malplaquet en 1705, il étoit connu sous le nom de chevalier Saint-Hilaire.
- 7480. HAYE (le marquis de la), guidon des gendarmes d'Aquitaine, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Minden en 1759.
- 7181. HAYR (Alexandre de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Languedoc, et depuis lieutenant de roy de Bapaume, blessé d'un coup de bayonnette dans le ventre à l'attaque des lignes de Weissembourg en 1744, le fut encore d'un coup de sabre sur la tête au siège de Mons en 1746.

HAYE D'ANGLEMONT (de la). V. d'Anglemont.

Les familles de la Haye sont extrêmement nombreuses, aussi devonsnous renonçer à les reconnoître et à les classer.

- 7182. HAYER (Eméric le), mort à la bataille de Strasbourg sous Louis XIV.
- 7183. Hays (d'), enseigne de vaisseau du port de Dunkerque, tué sur l'Adroit le 27 janvier 1703.

Il y avoit une famille en Normandie du nom d'Hays qui portoit : de sable à trois épieux d'argent. (Voy. de Hais, peut-être de la même maison.)

7184. Hé (Jacques de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415. Ce nom est ainsi écrit, sans doute par abréviation dans les chroniques d'Enguerrand de Moastreiet.

- 7485. Hészcourt (le chevalier d'), capitaine au régiment de la reine, blessé à la défense du fort Carillon en Canada à l'affaire du 8 juillet 4758.
- 7186. Hérène (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant au régiment d'Anjou, est blessé au siège de Maëstrick le... juillet 1673.
- 7187. HÉBERT (le s'), capitaine au régiment des gardesfrançoises, blessé mortellement au siège de Gravelines en 4658.
- 7488. HÉBERT (le s'), lieutenant-colonel du régiment de Béarn, fut tué en 1674 au combat de Senef où il donna des marques de la plus grande valeur.
- 7189. Hébert de la Pleignière (Pierre), lieutenant-colonel du régiment de Piémont, brigadier des armées du roy et gouverneur d'Arras, blessé en différentes actions et entre autres au siège de Dunkerque en 1638 et à celui de Maëstrick en 1676: mourut au mois de novembre 1695 à l'âge de 95 ans.
- 7190. Hébert (le s'), exempt des gardes du corps, blessé à la bataille de Fontenoy le... mai 1745.

Ce nom d'Hébert a été porté par plusieurs familles nobles, en Normandie, en Languedoc, en Champagne et dans l'Ile-de-France et qui se sont signalées dans la magistrature et surtout par les armes : Hébert de la Pleignière, entre autres, s'est distingué par sa valeur, il étoit frère du doyen des auditeurs de la chambre des Comptes. — Le Journal de Verdus, oct. 1718, contient une notice sur cette famille.

- 7191. HÉBRAIL (Blaise), seigneur de Laval, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, eut un bras emporté d'un coup de canon au siège d'Arsens sous Henry IV.
- 7192. HÉBRAIL (Jean), son frère, seigneur de Canast, lieutenant de la compagnie des gendarmes du baron de Ferrale,

fut blessé à l'épaule dans une rencontre et resta estropié du bras gauche d'où l'on ne put extirper les balles.

- 7493. Hébrail (César), seigneur de Canast, reçut plusieurs blessures au service, une entre autres d'un coup de mousquet à l'épaule gauche au combat de Saint-Germain en Vivarais; il fut encore blessé d'un coup de feu à la tête dans une rencontre, et ce dut être au plus tard sous Louis XIV, puisque son testament est de l'an 4684.
- 7194. HÉBRAIL (Jean-Baptiste-Louis), seigneur de Canast, lieutenant au régiment de Picardie, eut la cuisse percée d'un coup de bayonnette à la bataille de Parme en 4734.
- 7195. HEBRAIL (Jean-François), de Canast, son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Vermandois, fut terrassé au siège du fort Saint-Philippe en 1756, par un éclat de bombe dont il fut meurtri, et mourut à Makau le 25 août 1757.

Les d'Hébrail (du Languedoc), avoient pour devise : Egenis sollicilo et pour armes : d'azur à deux lièvres courants d'or, l'un sur l'autre.

Hebron. V. Hepburne.

- 7196. Hecrius (le seigneur de), de Boisregnier, lieutenant du régiment d'Ahor...? tué de deux coups de feu au siège de Caru dans les états sardes, sous Louis XIII.
- 7197. Hector, maréchal des logis des gardes du P..., enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur le François, commandé par M. de Sérigny le 5 novembre 1731.
- 7198. Hedelin de Challemaison (Louis), capitaine au régiment de Grancey, reçut un coup de feu à la bataille de Luzzara en 1702, et mourut à Castiglione le 30 novembre 1703.
  - 7199. Hépouville (le s' de), capitaine au régiment de la

Clavière, meurt à Laon des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Rocroy le... 1643.

- 7200. HÉDOUVILLE DE SERVAL (Théodore d'), seigneur de Revillon, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Vieille-Marine et lieutenant des maréchaux de France, blessé au siège de Fontarabie en 4719.
- 7204. Hédouville (N... d'), lieutenant au régiment d'Armagnac, tué dans le combat du comte de Guichen, près de la Martinique contre l'amiral Rodney en 4780.

Les Hédouville de Champagne : d'or au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'argent, armé et lampassé de gueules. Devise : Totum pro DEO ET REGE.

- 7202. HEFFELBERG (le baron de), lieutenant au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 7203. Heguerry ou O-Heguerry (Patrice d'), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy et colonel à la suite du régiment de Berwick-irlandois, blessé dangereusemement d'un coup de feu à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 7204. HEGUERTY (François-Bernard d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Dillon, depuis lieutenant-colonel d'infanterie, commandant à Oudenarde et à Auch, et gentilhomme de la cour du roy de Pologne, duc de Lorraine, fut grièvement blessé à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 7205. Helly (Jacques, sire de), chevalier, dit le maréchal de Guyenne, maréchal de France, conseiller, chambellan ordinaire du roy, lieutenant général au gouvernement et capitaine du château de Beauquêne, fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
  - 7206. Hellman (le s<sup>r</sup>), lieutenant-colonel du régiment de

- Rose, est blessé à la bataille de Nortlinguen le... août 4645-
- 7207. Helchemances (Girard de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 7208. Helfenberg (François-Emmanuel-Jean-Nepomucène, comte d'), colonel du régiment royal-Bavière, chevalier de Saint-Louis, est tué le 16 juillet 1760 près de Marburg (affaire dite d'Ermsdorff) dans une rencontre avec les troupes du prince héréditaire de Brunswick.
- 7209. HELLANDE (le seigneur de), fut tué à la bataille d'Azincourt en 1415 (il étoit fils de Robert de Hellande, chevalier : étoit bailly de Rouen le 23 mars 1413.
- 7210. Helon de Kernisan (Jean-André), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de la Tour-du-Pin, depuis Béarn, blessé au combat de Corback en 1760.
- 7211. Helloni (le s<sup>r</sup>), officier au régiment des chasseurs de Soubise, blessé à l'affaire du 30 août 1761, à Roxel.
- 7212. Hemenel (Jean-Jacques d'), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Suibeck-suisse et brigadier des armées du roy en 1719, eut une forte contusion au siège de Landau en 1713, et mourut à Argenteuil le 16 mai 1729.
- 7243. Hemery (Nicolas d'), officier au régiment de Soubise, tué à la bataille de Guastella en 4734.

Les Hemery de Bretagne avoient pour devise : Sans Larcin et pour armes : d'or à l'annelet de sable, accompagné de trois chouettes du même bq. et memb. de gueules.

- 7214. HEMMEL (le s<sup>r</sup> d'), l'aîné, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Fregelin, de Sudorff, blessé au siège d'Ostende en 1745.
- 7215. Hennequin (le. s<sup>r</sup>), officier au service du roy, tué en 4587 à l'attaque du faubourg de Tours (de Thou).

- 7216. HENNEQUIN (le s<sup>r</sup>), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué près de Mons, le 12 juillet 1678, l'année de la bataille de Saint-Denis.
- 7217. Hennequin (Bénigne), seigneur de Charmont, capitaine aux gardes-françoises et maréchal de camp, tué au siège de Sainte-Ménehould en 1653.
- 7218. Hennequin (le s<sup>r</sup>), lieutenant de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, puis capitaine de vaisseau, commande le *Fidèle* dans le combat engagé le 43 mai 4707 entre le chevalier de Forbin et une flotte angloise, y est blessé.
- 7219. Hennequin, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Saint-Domingue le... 1696.
- 7220. Hennequin de Champanetz (Antoine), tué au siége d'Amiens en 4597.
- 7221. HENNEQUIN DE TURY (Henry), chevalier de Malte, tué au siège de la Rochelle en 1622.
- 7222. Hennequin (le s' d'Ecquevilly), lieutenant des grenadiers de la reine, est blessé au siége d'Ypres le... 4674.

Le nom d'Hennequin a été porté par plusieurs familles. En Flandres : d'azur au dromadaire d'argent, posé sur une terrasse de sinople. — En Lorraine : de gueule à la fasse accomp. en chef de trois étoiles, et en pointe d'une rose, le tout d'argent. — En Champagne : vairé d'or et d'azur au chef de gueules ch. d'un lion léopardé d'argent. Devise : Spes men deus : à cette dernière appartiennent les Hennequin d'Ecquevilly et les Hennequin de Villermont.

- 7223. Hennin-Listard ou d'Alsace (N... d'), prince de Chimay et du Saint-Empire, grand d'Espagne, colonel aux grenadiers de France et commandant les gardes du roy Stanislas, fut tué le 4° août 4757 à la bataille de Todenhausen, près Minden.
- 7224. Hennin-Lietard, comte de Bossut, meurt le 4 juillet 4652 des blessures qu'il avoit reçues le 2 au combat du

faubourg Saint-Antoine en 1652 entre les troupes du roy et celles de Condé.

- 7225. Hennin-Lietard, marquis de la Ver, frère du prince de Chimay et capitaine dans les gardes wallonnes du roi d'Espagne, est blessé au combat d'Eckeren le... 4703.
- 7226. HENNIN-LIETARD (François-Joseph), dit le chevalier d'Alsace, chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de Languedoc-dragons, obtint en 4762 une pension de 400 fr. motivée sur ses services et sur ses blessures.

Les d'Hennin prétendoient tirer leur origine de la maison d'Alsace par un Simon d'Alsace, réputé frère puiné de Thierry, comte de Flandres, mort en 1168, lequel étoit fils de Thierry d'Alsace premier du nom, duc de Lorraine, et de Gertrude de Flandres. Ce Simon épousa, dit-on, Marguerite, héritière de Hennin-Liétard, et en eut Baudouin, dit de Flandres, qui quitta le surnom d'Alsace, pour prendre celui de Hennin: on ajoute qu'il retint les armes d'Alsace qui étoient : de gueules à une bande fleurdelisée d'argent. Mais l'auteur de l'Histoire du Cambrésis (Jean Lecarpentier), parlant de cette maison, dit qu'il prit les armes de sa mère, qui étoient : de gueules à une bande d'or, et qu'il est certain que les premiers seigneurs de la maison de Hennin-Liétard n'ont jamais porté d'autres armes. — Quoi qu'il en soit de cette origine, ce n'est que vers la fin du XVII • siècle que les comtes de Bossut, devenus princes de Chimay, ont pris le surnom d'Alsace. — L'Annuaire de la Noblesse, année 1846, p. 92, contient une très-intéressante notice sur la maison Alsace-Hennin-Liétard.

- 7227. Hennol de Brillevast, enseigne de vaisseau du port de Brest, noyé sur le Fougueux, commandé par M. le chevalier d'Amfreville, le 40 décembre 1696.
- 7228. HENRIÈRE (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Minden en 4757.
- 7229. Henry (le s<sup>r</sup>), capitaine des chevau-légers, est tué à levée du siège de Lérida en 1646.
- 7230. HENRY (le s'), capitaine au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

Il y avoit, outre un très-grand nombre de familles de ce nom en Bre-

- tagne, les Henri du Quengo, qui prenoient pour devise : Potius mori quam fædari : de gueules à trois épées d'argent, les pointes en bas.
- 7231. Henry (le s<sup>r</sup> d'), lieutenant au régiment du roi, a le bras emporté à la bataille d'Hastembeck le... 1757.
- 7232. Hepburne (le chevalier Jean), dit le colonel Hebron, colonel du régiment de Douglas-écossois et maréchal de camp, fut tué au siège de Saverne en 4638. Louis XIV, par honneur pour sa mémoire, lui fit élever un superbe monument dans l'église cathédrale de Toul.
- 7233. Herau (Louis d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Poitou avec rang de lieutenant-colonel et gouverneur de Colmars, en Provence, blessé d'un coup de feu à la cuisse droite à l'attaque d'un des ouvrages de Château-Dauphin en 1743.

Colmars, aujourd'hui chef-lieu de canton de l'arrondissement de Castellane (Basses-Alpes).

- 7234. HÉRAULT DE LECHOLLES (Jean-Baptiste-Martin), chevalier de Saint-Louis, capitaine du régiment d'Apchon-dragons, puis colonel de celui de Rouergue, mourut des blessures qu'il reçut à la bataille de Minden en 1759.
- 7235. HERBAINNES (Guérard de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 7236. HERBAIS (François-Xavier-Antoine-Joseph d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment d'Auxerrois, obtint en 4780 une pension de 809 fr. et une autre de 400 fr. en considération de la perte qu'il avoit faite d'un bras à l'affaire de Sainte-Lucie.
- 7237. HERBIERS (Jean des), chevalier, sire de l'Etenduère, tué à la bataille de Poitiers et enterré aux Jacobins de cette ville, en 4356.
  - 7238. HERBIERS (Henry-François des), marquis de l'Eten-

duère, chef d'escadre des armées navales, reçut un éclat de bombe à la tête qui lui fracassa la mâchoire à la bataille de Velez-Malaga le 24 avril 4704.

La famille des Herbiers étoit fort ancienne. Il existoit sous Philippe Ier un Elmeric des Herbiers dont le fils Geoffroy, des Herbiers, accompagnoit Guillaume d'Aquitaine, comte de Poitou, au voyage que ce prince fit en Palestine en 1100. — Les services réunis des personnages de ce nom dans le corps royal de la marine forment plus de deux cent dix ans.

7239. Herbiers d'Ardelay (N... des), son frère, chevalier de Malte, garde de la marine, eut la tête emportée d'un coup de canon au siége de Gibraltar, où il servoit comme officier d'artillerie.

7240. Herbiers (N... des), marquis de l'Etenduère, chevalier, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales et commandant la marine à Rochesort, reçut, dans le célèbre combat qu'il soutint contre les Anglois en 4747, un éclat de poulie au bras droit et un autre à une jambe qui lui firent deux sortes contusions; il mourut au mois de mars 4750.

La vie de cet héroïque marin ne se trouve dans aucune de nos grandes biographies: il faut recourir aux écrivains spéciaux de l'histoire de la marine françoise pour trouver sur lui quelques détails biographiques. (Voy. notamment Les hommes illustres de la marine françoise de Graincourt. — C'est ainsi qu'en agissent les faiseurs de dictionnaires et de biographies qui, se copiant les uns les autres, trouvent place dans leurs colonnes pour le plus infime écrivain et n'ont pas un mot sur ces nobles et grandes familles qui, de générations en générations, ont versé leur sang pour leur pays. — Les régénérateurs de la France sous le règne de la Convention ont payé à leur façon la dette du pays envers le dernier descendant des l'Etenduère. A. des Herbiers de l'Etenduère, capitaine en 1789, général de brigade dans la campagne d'Italie, où il avoit donné les preuves de la plus grande valeur, décreté d'accusation, comme ci-devant, périt sur l'échafaud le 3 février 1794.

7241. HERBIN (Louis-Frédéric), chevalier de Saint-Louis, capitaine du régiment des recrues d'Alençon, puis lieutenant colonel, commandant de bataillon des garnisons de Conty et maréchal de camp en 1791.

7242. Herbouville (le marquis d'), capitaine lieutenant des

chevau-légers de Bourgogne, mourut des blessures qu'il reçut à la bataille de Minden en 4753.

- 7243. Herce (le s' d'), enseigne de vaisseau, est tué sur le Zodiaque dans le combat du comte d'Aché, aux Indes, en 4758, le 29 avril.
- 7244. Hercuelongue (le s' d'), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Guastella en 4714.
- 7345. Hericourt (Jean de), exempt des gardes du duc d'Enghien, tué à la bataille de Saint-Quentin en 1757.
- 7246. Hericourt (César de), lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Lens en 4648.
- 7247. Hericourt (Adrien de), seigneur de la Comoye, capitaine du régiment de Coing, tué au siége de Verceil en 1638.
- 7248. Hericourt (Louis de), enseigne de la mestre de camp du régiment de Navarre, tué au siége de Pavie en 1525.
- 7?49. Héricourt (le s' d'), aide de camp et capitaine au régiment de Champagne, est blessé de dix coups d'épée et d'un coup de pique à la levée du siège de Lérida en 4646; se trouve au combat du 12 août au poste de la Montagne, près des Aveillanes, le 30 août 1648.
- 7250. Hericourt (d'), enseigne de vaisseau aux colonies, est tué à Candie le ... 1669.

Un autre d'Héricourt, parent et peut-être fils de celui-ci, est fait capitaine de vaisseau au mois de mars 1738.

7251. Hericourt (d'), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort à Candie le... 1669.

Est-ce le même que le précédent, ou son frère? c'est ce que les rôles de la marine ne disent pas.

7252. Hericourt (le s' d'), capitaine de grenadiers au régi-

ment royal des vaisseaux, tué à la surprise de Crenou (?) en 4702.

- 7253. Hericourt (Adrien de), seigneur de la Comoye, capitaine au régiment du Coing, tué au siège de Verceil en 4704.
- 7254. Herrey (Pierre le), seigneur d'Estrehan, capitaine, lieutenant des chevau-légers de la reine, tué à la bataille de Malplaquet en 4704.
- 7255. Hérisson (le s' d'), capitaine du régiment des Isles, est blessé dangereusement le 28 mars 4637 à l'attaque des orts de l'isle de Sainte-Marguerite et se signale encore à la bataille du 28 septembre suivant gagnée, par le duc d'Halewin sur les Espagnols, devant Leucate.
- 7256. Hermane, capitaine au régiment de Champagne, a deux doigts de la main emportés à la bataille de Fleurus le 1° juillet 1690.
- 7257. HERMELSHEIM (le s<sup>2</sup>), capitaine au régiment d'Alsace, tué à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 7258. HERMITE (Jean l'), seigneur du Bouchet et de la Rougerie, homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du duc d'Alençon, blessé à la bataille de Pavie en 1525.
- 7259. HERMITE (Nicolas l'), seigneur de la Rougerie, homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du seigneur de la Rochedumarie, grièvement blessé à bataille de Saint-Quentin en 1557, mourut à Laon de ses blessures, trois semaines après.

HERMITE-MAILLANE (l'). V. de Maillane.

Les L'Hermite de Normandie avoient pour devise : PRIER VAUT A L'HER-MITE.

7260. HERMITE DE ROCHEBRUN (Sicaire l'), seigneur de Lanty, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régiment de

la Ferté, puis dans celui de la Sarre, et enfin aide-major de la ville de Calais, fut blessé au siège de Lille en 1667 et encore en d'autres occasions, entre autres au siège de Luxembourg où il eut la cuisse cassée d'un coup de mousquet, d'après un certificat du chirurgien major du régiment de la Ferté du 15 août 1679.

- 7264. Héron (le s' du), colonel du régiment du Héron-dragons et brigadier des armées du roy, tué à la bataille de Munderkingen en 1703.
- 7262. Héron (le marquis du), colonel d'un régiment de dragons de son nom, tué en 4706 à l'affaire de Calcinato, en Italie.

Calcinato, village d'Italie, dans le Bressan, sur la rivière de la Chusa, à trois lieues de Monte-Chiaro, fameux par la victoire que le duc de Vendôme y remporta le 49 avril 1706 sur les impériaux commandés par le comte de Reventlau, qui y perdirent trois mille hommes, non compris les blessés, et sept mille prisonniers, six pièces de canon vingt-quatre drapeaux, dix étendards, et des munitions. Les François achetèrent bien cher cette victoire par le sang d'un grand nombre d'officiers de mérite, trois cents hommes tués et cinq cents blessés.

7263. Héron (le s'), premier lieutenant de la frégate du roy, l'Aquilon, tué dans le combat naval du 47 mai 4756, livré aux Anglois près l'isle d'Oléron.

Les Héron de l'Isle-de-France avoient pour devise: Ardua petit ardua. D'azur au chevron d'or accompagnée de trois grenades tigées et seuillées du même, ouvertes de gueules. — Il y a des descendants.

- 7264. Héronnière (de la), lieutenant de vaisseau du port de Brest, périt sur l'Oriflamme le dernier février 1691.
- 7265. Hérouard de la Piogerie, capitaine de vaisseau du port de Rochefort, tué d'un coup de mousquet dans l'expédition du comte d'Estrées contre Tabaco, le 3 mars 1677.
- 7966. Hérouville (le s' d'), colonel du régiment de Bourgogne, est blessé dans l'expédition sur la ville du Plan, en 4742.

Nous n'avons trouvé au nom d'Hérouville que cette mention; cependant Lafarouille, dans ses Fastes militaires, a fourni un grand nombre d'officiers de ce nom de tous grades et qui ont rendu dans l'armée les plus grands et les plus honorables services.

- 7267. HERPIN (le s'), lieutenant du commandeur Paul, est tué à l'expédition du duc de Beaufort sur Alger en 4665.
- 7268. HERPIN (le s<sup>r</sup>), enseigne de vaisseau, a la cuisse percée d'un coup de mousquet au combat naval avec les Hollandois à Tabaco, en 1677.

Famille que nous croyons du Berry.

7269. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ (Toussaint), capitaine du régiment de Béarn, blessé en 1765 au siège de la citadelle de Tournay.

Famille de Bretagne : d'or à la herse de labour de sable : Dev. Eventit et acquat. Encore représentée par le savant académicien de ce nom.

- 7270. Hertling (Conrad), de Bâle, d'abord capitaine au régiment de Vieux-Suppa, puis lieutenant-colonel de celui de Brendlé, perdit un œil d'un coup de fusil à la bataille de Nerwinde en 1693, et mourut au mois de février 1705.
- 7271. Herrwig (Jean-Georges), de Soleure, officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 7272. Hervé, capitaine au régiment de la couronne, tué à l'attaque de Burick le... 1692.
- 7273. Hervé de Brevolles, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort aux isles en 1692.

Les Hervé de Kergoff, de Bretagne, avoient pour devise : Plus panses que dire.

- 7274. Hervilliers (le s<sup>r</sup> d'), enseigne de vaisseau, est tué le 43 mai 1707 dans un des combats livrés par le chevalier de Forbin à la flotte angloise.
  - 7275. Hervilly (le comte d'), chevalier de Saint-Louis et de

la Société militaire de Cincinnatus, colonel du régiment de Rohan-Soubise en 1780, puis commandant de cavalerie de la garde du roy et maréchal de camp en 1591, l'un des plus zélés défenseurs de Louis XVI dans la journée du 10 août 1792; y fut blessé d'un coup de bayonnette à la cuisse.

Famille d'Artois : d'azur semé de fleurs de lis d'argent.

- 7276. Heny (Jean-Jacques), lieutenant au régiment de Vigier-suisse, puis capitaine dans celui de Castella, perdit l'œil gauche à la bataille de Sundershausen en 1758.
- 7277. HESLIN (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

HESSELINS (Maison des). V. Gascourt.

- 7278. Hessy (Fridolin de), chevalier de l'ordre du roy et colonel du régiment des gardes-suisses, blessé d'un coup de pistolet au bras au siège de Montauban en 4621, mourut au mois de novembre 4626.
- 7279. Hessy (Bernard), du canton de Glaris, catholique, capitaine au même régiment, tué à la bataille de Lens en 4648.
- 7280. Hessy (Jean-Melchior), colonel du même régiment, mort au mois de novembre 1653 d'un coup de mousquet qu'il reçut à la cuisse au siège de Sainte-Ménehould.

Famille suisse, fort attachée au service de France : d'azur à la fleur de lis d'or, cantonnée de quatre étoiles du même.

- 7284. Heswick (Frédéric-Louis d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Marck, puis commandant de bataillon dans les volontaires de Clermont, fut blessé en 1744 à l'attaque des lignes de Weissembourg et en 1759 à Coësfeld.
- 7282. HETTE (le capitaine), servant dans le parti du roy, fut blessé au siège de Saint-Lô en 4571.

- 7283. Heu-Maleroy (Robert de), jeune homme fort brave et de bonne maison, dit de Thou, commandant l'artillerie au siège d'une petite ville près le Pont-Saint-Esprit; y sut blessé et mourut de sa blessure: c'est lui qui en 1581 avoit entrepris de s'emparer de Strasbourg.
- 7284. Heu de Rambures (du l'), lieutenant de vaisseau du port de Dunkerque, tué au siège de Douay le ... juillet 1710.
- 7285. HEUCOURT (le marquis d'), est blessé dangereusement dans une rencontre, le 19 juin 1658, entre un parti de deux cents hommes de la garnison d'Arras et quatre cents cavaliers ennemis.
- 7286. Heuder (Jean-Antoine-Adrien de), capitaine au régiment de Louvigny, mort le 43 octobre 4734 de la blessure qu'il reçut au genou à la bataille de Guastella en 4734.
- 7287. HEUGHEL (le s' de), sous-lieutenant au régiment du comte de *Buihl* (?) au corps des Saxons, blessé au pied à la bataille de Minden en 4759.
- 7288. Heuglas (d'), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort à Saint-Domingue sur l'Emporté le ... 4694.
- 7289. HEURTAULT (Charles-Thomas), capitaine d'une compagnie de dragons, tué au service en 1706.
- 7290. HEURTEDIE (le s' d'), officier de cavalerie, tué en 4627 à la descente des Anglois dans l'isle de Rhé. (Mercure de 4627.) (V. d'Ortobie et d'Urtobie.)
- 7291. Heurtin, lieutenant du port de Rochefort, mort à Siam le ... 1690.
- 7292. Heurtin, lieutenant de vaisseau du port de Brest, mortà Siam le ... 4690.

Semble le même que le précédent; cependant il se peut qu'ils fussent deux du même nom massacrés dans cette misérable affaire de Siam: affaire dont le Cabinet historique (année 1861) a donné un si intéressant récit.

- 7293. HEUSE (le seigneur de la), tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 7294. Heuse (Jean de la), baron d'Escotignies, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7295. Heuse (Jacques de la), son frère, tué à la même bataille.
- 7296. HEYMAU (le baron de), chevalier de Saint-Louis et major au corps des carabiniers, fut blessé d'un violent coup de feu à la jambe à la bataille de Minden en 4759.
- 7297. HEYSSEN DE KLEIN (Philippe-Laurent, (dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine dans les volontaires étrangers, puis dans le régiment d'Auvergne et ensuite dans le 3 régiment des chasseurs, et major des chasseurs des Alpes, reçut un coup de bayonnette lors des affaires de Hanovre, et fut encore blessé d'un coup de feu au bras droit dans la campagne de Corse.
- 7298. Hiem (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de la Marck, tué à la bataille de Rosbach en 4757.
- 7299. HIERUILLE ou HIERVILLE (le s<sup>r</sup> d'), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siége de Maëstrick en 4748.
- 7300. Hirry (le s' d'), chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel du régiment de Bourbonnnois, puis lieutenant de roy d'Aiguemortes, blessé au siège de Luxembourg en 4684.
- 7301. Hixy (le s<sup>r</sup>), gentilhomme irlandois, chevalier de Saint-Louis et lieutenant-colonel du régiment de Béarn, blessé à la bataille de Dettingen eu 1743.

- 7302. HILAIRE (Jean), damoiseau, blessé à la bataille de Poitiers en 4356.
- 7303. HILAIRE (N... d'), tué au siège d'Yvoy sous François I<sup>er</sup>, à la tête d'une troupe de gens de guerre qu'il avoit levée.
- 7304. HILAIRE DE JOVIAC (Alexandre d'), s' des Faisres, cornette au régiment de Buzenval, tué au camp devant Roses en 4674.
- 7305. HILAIRE DE JOVIAC (Jacques-François d'), son neveu, s' de Saint-Martin, lieutenant de cavalerie, tué au siège de Courtray en 4683.
- 7306. HILAIRE DE JOVIAC (Alexandre d'), frère du précédent, lieutenant au régiment de Margon, tué au siège de Roses en 4693.
- 7307. HILAIRE (Alexandre-François, dit le vicomte de Joviac), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Flandres, blessé à la bataille de Lutzelberg en 4758; le fut encore au siège de Cassel et quitta le service en 4585.
- 7308. HILERIN DE SINIÈRES, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, tué devant Gibraltar le 31 décembre 1704.
- 7309. Here (Samuel de la), capitaine au régiment de Vieux-Suppa, tué au combat de Steinkerque en 1692.
- 7310. Hire (Jean-Pierre la), son frère, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Brendlé avec rang de colonel et brigadier des armées du roy, fut dangereusement blessé au genou dans le même combat et mourut à Spire le 21 août 1734 d'une autre blessure qu'il avoit reçue au siège de Philisbourg.
- 7341. HISEL (le s' de la), lieutenant au régiment de Navarre, tué à la bataille de Senef en 4674.

- 7312. HITHARD (le s'), capitaine au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 7313. HITIER (le s<sup>r</sup>), exempt des gardes du corps, est blessé à l'affaire de Dettingen, en 1713.
- 7314. Hirron, enseigne de vaisseau du port de Brest, noyé à Merguy, campagne de Siam, le 27 juin 1688.
- 7315. Hirron, lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort aux isles commandant le Cheval-Marin, en 1692.
- 7316. Hobaco (Jean), tué en 4596 sur la brèche à Calais, en soutenant l'assaut donné à la citadelle.
- , 7317. Hocart (Jean), seigneur de Bouvray et de Viesve-la-Ville, capitaine d'une compagnie de gens de pied et commandant à Château-sur-Marne, tué au siège d'Epernay en 4592.
- 7318. Hocart (Gaston-Jean-Zacharie), seigneur de Renneville, capitaine au régiment de Picardie et grand bailly de Châlons-sur-Marne, fut blessé à la bataille de Parme en 4734.
- 7319. Hocart (Jean-Baptiste), seigneur du Frêne, lieutenant au même régiment, tué à la même bataille.
- 7320. Hocdenault de Breugnon, capitaine de vaisseau en octobre 1731, chevalier de Saint-Louis, blessé d'un coup de sabre sur la tête pendant le siège de Calais 1695; quelques jours après, blessé d'un coup d'esponton, qui lui traversa le bras, fut fait prisonnier par les Anglois en 1702; blessé derechef d'un coup de fusil sur le Magnanime, au combat de Malgue 1703; puis encore sur le Lys, à la jambe, en 1707.
- 7321. Hoch (Cail), capitaine au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
  - 7322. HOQUART DE MONTFERMEIL (Jean-Hiacinthe), enseigne



de vaisseau, tué d'un coup de canon à la poitrine et aux cuisses dans le combat naval du 8 juin 1755, servant sur l'Alcide, commandé par M. Hocquart, son oncle, capitaine de vaisseau.

- 7323. Hodebourg (le s' d'), capitaine au régiment de la Rochefoucauld-cavalerie, blessé d'un coup de bayonnette à l'épaule à la bataille de Minden en 4759.
- 7324. Hodene (le vicomte de), blessé au siège de Carthage en 4390.
- 7325. Hodilin (?) (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment suisse de Planta, blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach en 4757.
- 7326. Hogue (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Philisbourg en 1688.
- 7327. Hoccura (Georges-Léonard d'), chevalier de l'ordre du Mérite militaire et colonel d'infanterie, d'abord capitaine au régiment de Waldner, puis dans celui de Vigier-suisse; blessé en 1758 à la bataille de Sundershausen, le fut encore de trois coups de feu à l'affaire de Dillembourg en 1760.
- 7328. Hohendorff (Jean-Frédéric de), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de royal-Bavière avec rang de lieutenant-colonel, blessé d'un coup de bayonnette à l'attaque des lignes de Dettingen en 1734, le fut encore au siège de Prague en 1742.
- 7329. Hohensax (le baron de), capitaine suisse au service du roy, fut tué au combat de la Bicoque en 1522.
- 7330. Hohenson (le baron Philippe-Ulrich de), reçut un coup de pique à la gorge à la bataille de Cérisolles en 4544, où il commandoit pour le roy une partie des Suisses. Des

historiens du temps rapportent qu'il fut guéri par cette blessure d'un gottre effroyable dont il étoit incommodé; dans la campagne précédente il avoit encore reçu deux autres blessures; il mourut en 1585 âgé de 73 ans.

- 7331. Hois (Angeau de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356. Cet officier paroit être le même que Anclin de Caron, seigneur de *Hes*, cité ci-devant et qui en effet périt à cette bataille.
- 7332. Homières (le s' d'), capitaine des grenadiers dans le régiment de Nice, est blessé au siège de Mahon le .... 4756.
- 7333. Homme (Pierre l'), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Rouergue, reçut plusieurs blessures au service sous Louis XV et obtint sa retraite en 4777.
- 7334. Homme de Ruel (Jacques 1'), lieutenant au régiment de royal-Pologne-cavalerie, reçut une blessure à la jambe au service qu'il quitta en 4766.

Il y avoit en Dauphiné une famille de ce nom qui prenoit pour devise: L'nomme, sois nomme. — D'azur à une fasce d'argent.

- 7335. Hommes (Robert d'), capitaine d'une compagnie d'infanterie, tué au siège de Montauban en 1621.
- 7336. Hommes (Claude d'), ayant servi 65 ans tant dans la compagnie des chevau-légers de la garde qu'en qualité de maréchal des logis des gendarmes de la reine, mourut de ses blessures à Limbourg.
- 7337. Honne (N... d'), son fils, servit 20 ans dans la compagnie des gendarmes écossois, et mourut aussi de blessures reçues à la guerre.
- 7338. Hommes (Jacques d'), fils du précédent, chevalier de Saint-Louis et gendarme de la garde du roy, reçut huit

blessures de fer et de feu à la bataille de Ramillies en 4706 et fut encore blessé d'un coup de fusil au visage à celle d'Oudenarde en 4708.

- 7339. Hommei (N... d'), son autre fils, fut tué à la bataille d'Eckeren en 1703, servant comme volontaire dans le régiment de Grignan-cavalerie.
- 7340. Homps (le s' d'), capitaine au régiment de Piémont, blessé au siège de Prague en 4742.
- 7340 bis. Honors (le s'), lieutenant au régiment de Rohan depuis Béarn, chevalier de Saint-Louis, puis aide-major de Saint-Omer, blessé au siège de Philisbourg en 1734 et dans une sortie à Lintz, le 16 janvier 1742; le fut encore à l'affaire de Mèle en 1765.
- 7344. Honoré Julien, capitaine de brûlot du port de Toulon, mort sur *le Bizarre*, commandé par M. Bidault, le 45 février 4700.
- 7342.Hôpital (Jacques de l'), marquis de Choisy, chevalier des ordres du roy, l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, cornette de la compagnie des gendarmes de S. M., chevalier d'honneur de la reine, chambellan et premier écuyer du duc d'Alençon, gouverneur de Dourdan, sénéchal et gouverneur d'Auvergne, fut blessé et eut un cheval tué sous lui à la bataille d'Yvoy en 4590.
- 7343. Hôpital (Antoine-Jacques l'), vicomte de Vaux, lieutenant de la mestre de camp général de la cavalerie légère, tué à l'âge de 74 ans à la bataille de Rethel, en 1653.
  - 7344. Hôpital (François-Marie de l'), duc de Châteauvi-

lain, pair de France, marquis de Vitry, conseiller d'Etat l'épée, capitaine de cent hommes d'armes des ordonnances lu roy, mestre de camp du régiment de la reine-infanterie t lieutenant général de la province de Brie, reçut plusieurs plessures qui le mirent dans un extrême péril, d'après les lettres d'érection du duché-pairie de Châteauvilain, qu'il obtint au mois de juin 1650; mort le 9 mai 1679.

C'est le fils de Nicolas de l'Hôpital, marquis puis duc de Vitry, à qui le meurtre de Concini valut le bâton de maréchal de France. Il avoit acheté le comté de Châteauvilain des créanciers du florentin Ludovic Adjacetto, qui pour ce fait le provoqua en combat singulier. — Voir Tallemant des Réaux, t. 3, p. 163, Commentaires de M. P. Paris.

7345. Hôpital (Thierry de l'), seigneur de Vaux, enseigne au régiment de Piémont, blessé au siège de Valenciennes en 1656, fut tué à celui de Dunkerque en 1658.

7346. Hôpital (François de l'), seigneur du Haillier, comte de Ronay, maréchal de France, militaire d'Etat, chevalier des ordres du roy, capitaine de ses gardes du corps, blessé au siège de Saint-Omer en 1638, et dangereusement encore à la bataille de Rocroy en 1643; mourut le 20 avril 1668.

C'est le frère puiné du maréchal de Vitry. Il est sans doute superflu de noter qu'aucun des l'Hôpital qui viennent d'être cités ne descend du célèbre chancelier. — (Voir pour cette descendance au mot Hubault.) Les l'Hôpital dont il est ici question venoient des Galluni, famille ancienne du royaume de Naples établie en France vers le XIVe siècle, et qui avoit pris le nom de l'Hôpital d'une terre située dans l'Orléanais. Le premier qui vint en France avoit épousé Jeanne Braque, dame de Choisy, d'où vint à ses descendants le titre de seigneur, de comte, puis enfin de marquis de Choisy. Adrien de l'Hôpital l'un d'eux, capitaine de Caudebec en 1487, s'étoit trouvé à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Il avoit épousé Anne Rouhaut, fille du maréchal de France de ce nom, dont il eut Charles qui a fait la branche de Vitry. Armes : de gueules, au coq d'argent, crété, membré et barbé d'or portant au col un écusson d'azur chargé d'une fleur de lis d'or.

7347. Hôpital (le s' de l'), capitaine dans les troupes de la marine, fut tué au siège de Dunkerque en 1658.

7348. Hôpital (le s' de l'), également capitaine dans les

troupes de la marine, fut blessé en 1704 dans un combat contre les Camisards. (Hist. des Camisards.)

Ces deux derniers semblent être des L'Hospital de Champagne qui prenoient pour devise : Semper vigil et pour armes : d'or au chevron d'azur compagné de rois écrevisses de gueules.

- 7349. HOQUETOT (le s<sup>r</sup> de), favori du prince de Condé, fut tué au siège de Montpellier en 1622. (V. de Houquetot, en cas de rapport avec cette famille.)
- 7350. Horadou (le s'), sous-lieutenant au régiment de Hainaut, blessé au siège de Savannah en 4779.
- 7351. Horner (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Brence lésuisse, tué au siège de Landau en 4713.
- 7352. Horric (Pierre, dit *le chevalier* de), chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment de Médoc, puis lieutenant-colonel au régiment de Lamballe, blessé à la Dataille de Parme en 1734, le fut encore à celle de Creweldt en 1758.
  - MM. de Horric de Beaucaire, originaires de l'Angoumois, semblesissus de cette famille : d'azur à trois fermaux d'or, 2 et 1.

Hors (des). V. Deshors.

- 7353. Hory (le s<sup>r</sup>), capitaine, est blessé au siège de Stenation ... 4654.
- 7354. Hostager (Pierre d'), capitaine au régiment de Pierre d'), capitaine au régiment de Pierre d'nont, mort des blessures qu'il reçut dans les guerres de Louis XIV.
- 7355. Hostaller (le s'), capitaine au régiment d'Auvergne blessé à la bataille de Clostercamps et au combat de Rhimberg en 1760.
- 7356. Hostun (François d'), marquis de la Baume, brigadier des armées du roy et mestre de camp d'un régiment de cava-

lerie, mourut à Strasbourg le 20 septembre 4704, des blessures qu'il reçut à la bataille d'Hochstett.

7357. Hostun (Laurent d'), capitaine de vaisseau, mort au siège de Candie en 4669.

7358. Hostun (Camille, duc d'), comte de Tallart, baron d'Alon, seigneur du duché de Lesdiguières, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, ministre d'Etat, gouverneur de la Franche-Comté et de Besançon, lieutenant général en Provence et en Dauphiné et ambassadeur en Angleterre, eut le pied percé d'un cheval de frise, au siège de Woërden en 4672, en entrant dans la redoute où les ennemis furent forcés; eut un cheval tué sous lui et un autre blessé au combat de Senef en 4674; reçut un coup de mousquet à l'attaque de Rhinfelds en 4678 et le fut encore à la bataille de Blenheim et à la levée du siège d'Eberabourg en 4692; il mourut le 30 mars 4728.

7359. Hostun (Marie-Joseph, duc d'), son fils, pair de France, comte de Tallart, seigneur du duché de Les diguières, chevalier des ordres du roy, brigadier de ses armées, gouverneur de Besançon, gouverneur et lieutenant général de la Franche-Comté, fut blessé dangereusement à la bataille de Ramillies en 1706.

La maison la Baume a formé plusieurs branches: — les la Baume du Languedoc, — les la Baume-le-Blanc, ducs de la Vallière, originaires du Bourbonnais — les la Baume-Cornillon de l'île de France — les la Baume de Forsal du Périgord et d'Auvergne, les la Baume, comtes de Montrevel, de la Bresse, les la Baume, marquis de Pluvinel du Dauphiné, enfin la Baume d'Hostun, dont l'un fut créé duc et pair en 1712.

7360. Hôte de Bocce (Hugues l'), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, commandant de la citadelle de Lille, à Courtray et à Pignerol, puis lieutenant de roy à Mézières, fut obligé de quitter le service à raison de ses blessures et mourut en 4712.

- 7364. Hôtel (François-Gaston de l'), marquis d'Escots, colonel du régiment d'Artois, maréchal de camp et lieutenant général de la province de Brie, tué au service du roy en lrlande, en 4690.
- 7362. Hôtel (Henry-Nicolas de l'), son fils, marquis d'Escots, aussi colonel du régiment d'Artois et lieutenant général de la province de Brie, mort de ses blessures à Hay le 18 août 1692.
- 7363. Housert (le s' d'), est blessé à la tranchée devant Dôle le ... 4674.
- 7364. Houndes (François-Jacques), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de la Sarre, blessé à la bataille de Parme en 4734, quitta le service en 4765.
- 7365. Houdescotte (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7366. Houdetot (Pierre de), seigneur d'Auffay la Malet et de Fultot, homme d'armes de la compagnie d'ordonnances de Montmorency, tué à la bataille de Saint-Denis en 4567.
- 7367. HOUDETOT (Charles), tué au siège de Montpellier sous Louis XIII.
- 7368. Houdetot (Claude-Constant-César, marquis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine lieutenant des gendarmes bourguignons, lieutenant général des armées du roy et lieutenant général pour S. M. en Picardie, fut blessé à la bataille de Minden en 4759 et mourut en 4784.

Famille de Normandie : d'argent à la bande d'azur bordée d'or et chargée d'une chaine de trois médaillons du même, celui du milieu chargé d'un lion et les eux autres d'une aiglette.

127369. Houdouart (Jean-Baptiste d'), chevalier de Saint-

Louis, commandant de bataillon au régiment de royal-Bavière avec rang de lieutenant-colonel, blessé près de Gênes en 4747, mourut au mois de mai 4765.

- 7370. Houel (Laurent), seigneur de la Pommeraye, fut blessé au siège d'Hesdin; mais on ne sait si ce fut à celui de François I<sup>er</sup> ou d'Henry II.
- 7374. Hour (Guillaume), seigneur de la Pommeraye, homme d'armes de la compagnie d'ordonnances du seigneur d'Annebaut, blessé à la bataille de Dreux en 4568.
- 7372. Hourl (Philippe), seigneur de la Pommeraye, blessé à la bataille de Rocroy sous Louis XIV.
- 7373. Hourl (Anne), seigneur de Morainville, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Nordlingue en 1645.
- 7374. Hourl (Antoine), chevalier de Malte, mort dans les guerres de Guyenne en 1652.
- 7375. Houel de Morainville (François), exempt des gardes du corps, demeura presque enseveli au siège de Maëstrick en 1673 sous une mine que l'on fit jouer, et il en fut retiré comme par miracle; il reçut encore plusieurs blessures à la bataille de Senef en 1674, et mourut à Charleroy où il s'étoit fait porter.
- 7376. Hourl (N...), son frère, dit le chevalier de Morainville, blessé à la bataille de Cassel d'un coup d'épée dans la cuisse.
- 7377. Hourl (Charles), marquis d'Houëlbourg, dans l'isle de la Guadeloupe, seigneur de Varennes et la Roche-Bernard, chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises, maréchal de camp et gouverneur de l'isle de Rhé, blessé aux batailles de Fleurus, de Steinkerque et de Malplaquet en 4690, 1692 et 1709; mourut en 1736.

- Il y a encore des Houel du Hamel que nous croyons issus de cette famille : d'azur à trois pals d'or.
- 7378. Houllon (le s'), enseigne de vaisseau, blessé au pied d'un coup de lance au siège de Carthagène en Amérique en 4697.
- 7379. Houqueror (le s' de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siége de Dôle en 4674.(V. de Hoquetot.)
- 7380. Hourneum (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Tour-du-Pin, depuis Béarn, tué à la bataille de Creweldt en 4758.
- 7384. Houssaye des Vergers Saint-Georges (la), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort à Siam le ... septembre 4690.
- 7382. Houssaye (le s' de la), chevau-léger de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 7383. Houssaye (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Bourbonnois, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 7384. Houssayz (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 7385. Houssaye (le s' de la), lieutenant de grenadiers au régiment de Champagne, tué en 1744 à l'attaque de Weissembourg.
- 7386. Houssaye (Joseph, dit le chevalier de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, eut une jambe emportée au combat du Pégase de 74 canons contre le vaisseau anglois le Foudroyant de 80 canons, le 10 avril 1782.

Famille de Normandie dont les armes : d'argent à trois seuilles de houx de sinople.

7387. House (le s' de la), blessé en 4638 au siége de Poli-

gny en Franche-Comté, où il servoit comme volontaire. (Mercure de 1638.)

- 7388. Houssiette (le s' de la), lieutenant au régiment d'Aquitaine, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 7389. Houssone (le s' de la ), capitaine de carabiniers, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 7390. Housson (Jean-Michel-Daniel de la), son frère, tué à la bataille d'Hochstett.
- 7391. Howard (Mylord), tué au service de France à la prise de Luxembourg en 1684.
- 7392. Houx (Charles-Antoine du), baron de Viomenil, chevalier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de la Rochelle et de Tours, blessé au siége de Berg-op-Zoom en 4747, mourut à Paris trois semaines après la journée du 40 août 1792, d'une blessure qu'il reçut à la cuisse.
- 7393. Houx (N... du), officier dans les volontaires de Dauphiné, fut tué le 4 juillet 4762 servant dans l'avant-garde de l'armée du prince de Condé.

La maison Le Houx de Viomesnil de Champagne prenoit pour devise: Toujours fidèle à l'honneur.

- 7394. Hour (le s' de), capitaine au régiment de Guise, reçoit deux blessures dangereuses au siège de Guise le ... 4650.
- 7395. Hozzer (Antoine d'), enseigne aux gardes-françoises, fut tué le 26 juillet 1582 dans le combat naval livré aux Espagnols par le général Philippe Strozzi, près l'isle de Tercère où il commandoit une compegnie comme enseigne du se du Bus qui lui-même y fut tué; on trouve en effet dans les titres de cette famille une procuration qu'il donna le 7 janvier

4580 à Etienne d'Hozier, son frère, capitaine de la ville de Salon en Provence, pour l'administration de son bien, s'en allant, dit-il en cour, pour se mettre aux gardes du roy.

7396. Hozier de la Garde (Jean d'), chevalier de Saint-Louis, aide-major et capitaine des portes de Strasbourg, puis major du château de Lichtemberg, fut blessé d'un coup de feu à l'attaque de Castelfollit en 1694, étant alors cadet au régiment d'Aunis, et mourut le 1<sup>er</sup> août 1747.

La famille d'Hozier dont sortoit l'auteur du présent ouvrage, originaire de Salon en Provence, étoit réputée noble antérieurement au XVI siècle, on en trouve la généalogie, et avec plus d'étendue, dans le Registre III de la Noblesse de France, armes : d'azur à une bande d'or, accompagnée de six étoiles de même, posée en orle. Devise : Et HABET SUA SIDERA TELLUS.

7397. Huardon (le s<sup>r</sup>), commandant un navire marchand, soutint deux combats très-vifs contre un corsaire anglois de cent cinquante hommes d'équipage, à la vue de l'isle Dieu. ll y reçoit un coup de fusil à l'épaule droite qui le traverse de part en part, en décembre 4747.

7398. HUAULT (Janvier, dit le chevalier de Vaires), tué d'un coup de canon au siège de Bois-le-Duc en 4629.

7399. HUAULT (Alexandre), son frère, reçu le 12 novembre 1629 chevalier de Malte, tué au siège de Dolle en 1636.

7400. HUAULT (Pierre, dit le marquis de Vaires), comte de Jouy en Theles, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et lieutenant général de ses armées, blessé le 4 juin 1661 au passage de la rivière de Perpignan, reçut encore trois coups de mousquet au combat donné six jours après devant Tarragone; étoit maréchal des camps et armées du roi en 1645; lieutenant général en 1652, il mourut le 14 février 1662.

7401. HUAULT (Barthélemy), seigneur de Bernay, colonel

d'un régiment de cavalerie, fut blessé au combat donné près de Villefranche en Roussillon le 31 mars 1642, et mourut le 8 juin 1669.

Les Huault de Bernai, famille de la Brie, originaire de Touraine, sei gneurs de Bernai, marquis du Vaires, marquis de Bussi, etc. Voir au supplément.

- 7402. Hubert (Christophe), lieutenant garde-côte à la Hogère, reçut plusieurs blessures, d'après un certificat du 47 janvier 4676, servant à ses frais, armes et chevaux dans le régiment de Saint-Loup-cavalerie.
- 7403. Hubert de Lauberdière (le s'), est fait lieutenant de grenadiers dans le régiment de Talaru; blessé au siège de Mahon, le... 4756.
- 7404. Hubert (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment d'Aumont, blessé à la bataille de Minden en 1757.
- 7405. Hubner (le s' de), capitaine au régiment prince de Gotha au corps des Saxons, eut plusieurs contusions à la tête à la bataille de Minden en 4757.
- 7406. HUCHAR (le s'), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège du Quesnoy en 1712.
- 7407. Hue de Miroménil (Jean-Sébastien), chevalier de Malte, colonel du régiment de Quercy et brigadier des armées du roy, fut blessé d'un coup de pierre à la tête et eut le bras cassé d'un coup de fusil au mois de juillet 4705 dans la guerre des Camisards, et mourut de ses blessures à Oran le 45 juin 4733.
- 7408. Hue (François), son frère, colonel du régiment de Miroménil, fut tué aussi à Oran le 3 juin de la même année 4705.

Hue de Miromesnil, maison de l'Orléanois, établie en Normandie d'où sortoit le garde des sceaux de ce nom et qui en cette qualité, sous le

règne de Louis XVI, rédigea la déclaration du 24 août 1780, relative à l'abolition de la question. Armes : d'argent à trois hures de sanglier de sable.

- 7409. Huer d'Arlou (Laurent-Claude), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de royal-Cravates, eut un doigt coupé au passage du Ter en 1694, fut encore très-grièvement blessé à la tête dans une autre action et mourut le 1° janvier 1721.
- 7410. Hugel (le s'), capitaine-lieutenant au régiment suisse d'Eptingen, blessé à la journée de Grebenstein le 24 août 1762.

La Gazette de France dit à l'affaire du 24 juin auprès de Cassel.

- 7444. Huci (Abraham), suisse, capitaine au régiment de Sparre-infanterie, reçut plusieurs blessures en différentes affaires, entre autres au siège de Barcelone, et mourut le 8 mars 4727 en odeur de sainteté.
- 7412. Hugo (Nicolas), seigneur de Rouvray, capitaine au régiment de Phalsbourg, tué en 1635 par les Suédois, après avoir défendu un fort où il commandoit près d'Heydelberg.
- 7413. Hugo (Jean), capitaine au régiment de Baudricourt, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 7414. Hugo, sous-lieutenant au régiment de Grancey, tué à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.

Famille d'origine étrangère; on trouve des Hugo qualifiés au Luxembourg, en Silésie, en Hanovre, en Flandre et au Wurtemberg, sans parier des Hugo de Lorraine, anoblis sous l'empire et d'où sort le grand poëte si connu.

7415. Hugues (David d'), baron de Beaujeu, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, maréchal de camp, gouverneur de Lauzet, et viguier de Marseille, fut blessé en 1641 de plusieurs coups à la prise du château de Demont.

Hugues (d') seigneurs, barons de Beaujeu, originaires du Languedoc, puis établis en Dauphiné et en Provence. Voir au supplément.

- 7416. HUILLER (Jean l'), seigneur de Saint-Gratian, de la Rigaudière, de Motheux et de Chalendos en Brie, fut tué en 4567 à la bataille de Saint-Denis où il eut aussi un cheval tué sous lui.
- 7417. HUILLIER (de l'), lieutenant-colonel au régiment de Jarzé, blessé au siége de Mayence en septembre 1689.
- 7448. HUILLIÈRE (le s' de la), chevau-léger de la garde du roy, fut grièvement blessé au siége de Mons en 4691.
- 7419. Humelinière (le s<sup>r</sup>), sans autre désignation, est blessé à la bataille de Sens le... 4648.
- 7420. Humbelot (Pierre), capitaine aide-major du régiment de Piémont, tué à la bataille de Sedan.
- 7421. Humbert (Louis-François), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Nassau-Usingen, puis capitaine dans celui de royal-Navarre, lieutenant-colonel dans celui de Bercheny, maréchal de camp en 1784 et général de la République françoise lors de la Révolution, blessé à la bataille de Sundershausen.
- 7422. Humes (Charles-Antoine de), seigneur de Chérisy, colonel des deux régiments de Condé, puis maréchal de camp, gouverneur de Clermont et du Catelet, où il fut tué pour le service du roy en 1658.
- 7423. Humes de Chérisy (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Trassy-cavalerie, blessé en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)

La maison Humes de Chérisy (Ecosse et Bretagne) avoit pour devise : Fidèle Jusqu'au Bout.

7424. Humières (Jean, sire d'), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

7425. Humières (Mathieu et Jean d') frères, tués à la bataille d'Azincourt en 1445.

7426. Humières (Mathieu d'), tué à l'attaque de la forteresse de Milly en Beauvoisis en 1442.

7427. Humières (Charles, sire d'), marquis d'Ancre, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, lieutenant-général au gouvernement de Picardie et gouverneur de Compiègne, tué d'un coup de mousquet à la tête à la prise de la ville de Ham en 4595. De Thou en parle comme du plus brave et du plus capable officier qui fut en Picardie, et il ajoute que le roy et tout le royaume le pleurèrent.

Humières, famille françoise qui tiroit son nom de la terre d'Humières en Artois, mais dont la terre de Mouchy-Humières en Beauvoisis devint par suite le siège principal. Cette maison, ferule en vaillants hommes de guerre, s'éteignit en la personne de Charles, tué à Ham et dont l'article précède. L'héritage de la maison d'Humières passa à Jacqueline, sa sœur, mariée à Louis de Crevant, vicomte de Brigueil, dont les descendants joignirent à leur nom celui d'Humières. — Voy. Carvant.

- 7428. Hunault de la Thibaudière (Germain), seigneur de la Chevallerie, aide de camp des armées du roy en 4654, reçut quittance du receveur des tailles d'Angers le 46 février 1675, d'une somme de 40 fr. à laquelle le roy avoit fixé son service personnel dispensé du ban et de l'arrière-ban, ne pouvant s'y rendre à raison de ses blessures et de ses infirmités.
- 7429. HUAULT DE LA CHEVALLERIE (René-François), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment Dauphin-dragons, subblessé à la bataille de Rosbach en 4757 d'une balle qui lui traversa le genou.

Famille de Touraine : d'or à la fasce d'azur chargée de trois moletles d'éperon d'or, accompagnées de trois coquerelles de gueules, 2 en ches et 1 en pointe. Une autre famille de ce nom en Berry : de gueules à trois roses d'argent.

- 7430. HUOBER (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Court-en-Suisse, tué en 4746 au siège de la citadelle d'Amiens.
- 7431. HURAUDIÈRE (le s<sup>r</sup> de la), sous-lieutenant aux gardesfrançoises, tué au siège de Dunkerque en 1658.
- 7432. HÉRAULT DE VILLELUISANT (Louis), mestre de camp d'un régiment, fut grièvement blessé au siège de la Fère en 1580.
- 7433. HURAULT (Anne), baron d'Huriel, de Précy et de Vibraye, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, tué en 4506 d'une arquebusade au siége de Sabregnac en Périgord-Languedoc, où il avoit accompagné le duc de Joyeuse à la poursuite des religionnaires.
- 7434. HURAULT (François), seigneur de Châteaupers, maître des requêtes, fut blessé dans une rencontre près d'Orléans pendant les troubles de la ligue vers l'an 4590.
- 7435. HURAULT DE L'HôPITAL (Charles), seigneur de Bélesbat, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, tué au siège de Chartres en 1591.
- 7436. HURAULT (Philippe), seigneur du Marais, tué au siége du Pont-de-Cé en 1620.
- 7437. HURAULT DE L'Hôpital (Jean-Baptiste), chevalier de Malte et enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Landrecies en 4637.
- 7438. HURAULT, comte d'Onzain, fils du marquis de Vibraye, mestre de camp du régiment de Beaune, est tué au siège de Thionville, le... 1639.
- 7439. HURAULT DE L'Hôpital (Charles), tué au service du roy en Sicile.

- 7440. HURAULT (César), seigneur de Châteaupers, chevalier de Malte et capitaine aux gardes-françoises, tué à la levée du siège d'Arras en 1654.
- 7441. Hôpital-Hurault de l' (Philippe), son frère, tué à la bataille de Fleurus en 4690.
- 7442. Hurault (François), seigneur de Weil et de Valence, capitaine de dragons, tué au combat de Steinkerque en 1693.
- 7443. HURAULT (Louis-Charles), capitaine au régiment de Rouergue, tué à Crescentia dans le Milanais.
- 7444. HURAULT (Jacques), seigneur de Saint-Denis, capitaine de dragons, tué au service en 1695.
- 7445. HURAULT DE VILLELUISANT (N...), chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau sous Louis XIV, se trouva à tous les combats de remarque, et ne se retira d'aucun sans avoir été blessé; son corps n'étoit que cicatrices.
- 7446. HURAULT DE VEUIL, enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué au siège de Toulon le 18 aoust 1707.
- 7417. HURAULT (N...), enseigne de vaisseau, fut blessé à la tête dans le combat du comte de Guichen près de la Martinique contre l'amiral Rodney en 1780.
- 7448. HURAULT DE VILLELUISANT (N...), garde du pavillon, tué dans le fameux combat de la frégate la Belle-Poule contre un vaisseau ennemi de 64 canons, dans les environs de Croisie le 15 juillet 1780.

Plusieurs familles célèbres ont porté ce nom: les Hurault de Lorraine; les Hurault — de Cheverny de Bretagne; les Hurault de Vibraye (Blaisois), puis les Hurault de L'Hôpital. D'Hozier a mêlé ces diverses familles de façon à les distinguer difficilement. Pour ce qui regarde ces derniers on sait que le chancelier de l'Hospital (que d'Hozier écrit partout L'Hôpital), n'eût de Marie Marin sa femme qu'une fille, Magdeleine de

l'Hôpital, qui épousa Robert Hurault, seigneur de Belesbat, conseiller au grand conseil, puis chancelier de Marguerite de France, duchesse de Lorraine, et dont les enfants prirent le nom et les armes de l'Hôspital.

Les Hurault de Cheverny (de l'Orléanois) avoient pour devise : Certat majoribus astris.

- 7449. Hurtar (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Navarre, blessé à la bataille de Raucoux en 1746.
- 7450. Hurtaumont (le s' de), capitaine au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 4674.
- 7451. Hurtaut (le s'), d'abord sergent dans le régiment de Blois, puis porte-drapeau et sous-lieutenant dans celui du Perche, fut blessé au siège du fort Saint-Georges en Canada en 4757.

Famille du Berry : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois croissants d'argent, celui en pointe surmonté d'un dextrochère d'or, de la main de carnation tenant une poignée d'épis au naturel.

- 7452. Husson (Olivier de), comte de Tonnerre, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 7453. Husson (Claude de), comte de Tonnerre, tué à la bataille de Pavie le 24 février 4525.

Ce Claude de Husson étoit fils de Louis de Husson et de Françoise de Rohan. — Olivier de Husson qui précède, tris-aïeul de Claude, étant devenu époux de Marguerite de Chalon, fut le premier de ce nom qui prit le titre de comte de Tonnerre, du fait de Marguerite, héritière de son père, Louis de Chalon, et de Marie de la Trémoille.

- 7454. Huyas (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de Rambures, depuis Feuquières et Béarn, blessé au combat de Senef en 4674.
- 7455. Huzy de Mulhausen (le s'), lieutenant au régiment de Brendlé-suisse, tué à la défense d'Ath en 1706.
- 7456. HYERMONT (le s' d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Parme en 4734.

7457. Hym (le baron d'), commandant les troupes saxonnes, fut dangereusement blessé d'un coup de canon à la bataille de Berghen en 4759.

I

7458. Icom (le chevalier d'), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Guastella en 4734, mourut à Lyon en 4742.

7459. Ignes (le s<sup>r</sup>), garde de la marine, est blessé le 43 mai 4707 dans un combat du chevalier de Forbin contre une flotte angloise partie des Dunes. (Gazette de France.)

7459 bis. Illa (le s<sup>r</sup> d'), lieutenant au régiment de Crillon, depuis Béarn, fut tué en 4746 dans un détachement.

7460. Illières (le chevalier d'), garde de la marine, embarqué sur le vaisseau du chevalier de Coëtlogon au combat de Rinsal, ayant sauté en l'air avec la dunette de ce vaisseau, frappé d'un coup de canon ennemi qui donna dans des grenades et dans un baril de poudre, il fut jeté à 50 pas dans la mer sans être blessé, nagea quelque temps et eut le bonheur de se saisir d'une planche au moyen de laquelle il se soutint deux heures sur l'eau; il passa entre les deux lignes et essuya pendant tout ce trajet, le feu de nos vaisseaux et le feu de l'ennemi, sollicitant le secours de tous, sans qu'aucun voulut y avoir égard; au contraire, s'étant approché d'une chaloupe et ayant prié les matelots de le recevoir, ils le chargèrent à coups d'avirons et l'un d'eux lui enfonça presque l'estomac. On le croyoit Anglois parce qu'il avoit les cheveux blonds; enfin, après que plusieurs chaloupes lui eurent passé sur le corps, et lorsque l'excès de la lassitude le laissoit sans espérance, il fut reçu dans celle du Anglois, sans être reconnu d'aucun officier: on lui parla anglois qu'il entendoit pas, et comme il demeura trois heures sans rien dire parce qu'il avoit perdu connaissance, les matelots prétendirent qu'il étoit huguenot et qu'il ne vouloit pas répondre de peur de se convertir. (Histoire de l'ordre de Saint-Louis.)

- 7461. Illiers (le s<sup>r</sup>), capitaine, est blessé le 4 août 4639 à la défaite des Espagnols près du fort Saint-Nicolas.
- 7462. Illiers (Elizé d'), seigneur des Radrets, chevalier de l'ordre du roy, fut tué au siège d'Arras en 4640.
- 7463. Illiers de Balsac (Henry d'), marquis d'Illiers, lieutenant des chevau-légers de la garde du roy, est blessé mortellement à la bataille de Senef en 4674.
- 7464. Illiers de Balsac d'Entragues (Jacques d'), son fils, dit le marquis d'Illiers, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp et capitaine lieutenant des chevau-légers de Berry, fut blessé à la bataille de la Marsaille en 4693, d'un coup de mousquet à la bouche, puis l'instant d'après d'un autre à l'épaule: il eut aussi un cheval tué sous lui. A la bataille de Fleurus, en 4690, un cavalier lui ayant donné sur la tête un coup de sabre qui l'étourdit, et lui ayant arraché son étendard de la main, le marquis d'Illiers reprend ses sens et s'étant fait accompagner de deux chevau-légers, se jette au milieu de l'escadron ennemi, tue d'un coup de pistolet celuiqui lui avoit pris son étendard, le rapporte et charge de nouveau les ennemis avec la cavalerie. —Il mourut en 4739.
- 7465. Illiers (le chevalier d'), son neveu, fut tué à la bataille de Ramillies en 4706.

Famille de Beauce : d'or à six annelets de gueules.

- 7466. Imbert de Bourdillon (Raymond-Denis d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Beau-jolois-infanterie, obtint en 4587 une pension de retraite de mille livres, motivée sur ses services et ses blessures.
- 7467. IMBERT (le s<sup>r</sup>), lieutenant dans le régiment de la Morette, est blessé au siège de Cosni en montant à la brèche, le 8 septembre 1641.
- 7468. Impert (le s'), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort commandant la Patache le ... 4670.
- 7469. Imbert (Sulpice d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine dans les grenadiers royaux de l'Espinasse, puis lieutenant-colonel de ceux de Lyonnois et lieutenant des maréchaux de France, fut grièvement blessé et eut un cheval tué sous lui à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 7470. Impert (Jean d'), capitaine au régiment de la Reineinfanterie, mourut criblé de blessures étant le plus ancien capitaine des troupes du roy: on ne dit point en quelle année.

On compte un assez grand nombre de familles de ce nom, en Langue. doc, en Artois, dans le Nivernois, en Flandre et dans le Vivarais. M. Imbert de Bourdillon, de l'Île-de-France, portoient : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois annilles de sable, devise : Nescit LAR VIRTES. — Une autre famille de ce nom d'Imbert, nous ne savons si elle figure dans une des mentions précédentes, avoit cette autre devise : Nullis parcendo periculis.

- 7474. Inneuse (l'), sous-lieutenant au régiment de Robecq, blessé le 18 août 4690 à la bataille de Staffarde.
- 7472. IMBLEVAL (d'), enseigne de vaisseau du port de Brest, tué sur le Terrible, commandé par M. de Relingue, le 24 aoust 4704.

Une famille de ce nom en Normandie et en Picardie, porte : de gucoles à trois quintes-feuilles d'or.

IMÉCOURT (d'.) (Voy. VASSINHAC.)

- 7473. Ints (le s'), lieutenant au régiment de Touraine, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 7474. In-Feld (le capitaine André), d'Underwalden, capitaine au régiment de Tammann-suisse, tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 7475. In-Feld (André), officier suisse au service du roy, blessé à la même bataille.
- 7476. Inard (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de la marine, est blessé le 47 juin 4704 devant Verceil.
- 7477. Inchy (le seigneur d'), tué à la bataille d'Azincourt le ... octobre 4445.
  - Incourt (d'). (Voy. Dincourt.)
- 7478. In-der-Halden (N...), officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Navarre en 4543.
- 7479. In-der-Halden, autre officier suisse au service de France, fut blessé à la bataille de Dreux en 4562.
- 7480. Inderstorf, lieutenant au régiment suisse de Stuppa, blessé à la bataille de Fleurus le 4er juillet 4690.
- 7481. Infreville (le s<sup>1</sup> d'), chevau-léger de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 4743. (V. de Berment.)
- 7482. Incolt (Conrad), de Soleure, officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 7483. Ingrand (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment depuis Guyenne, tué au siège de Landau en 4702.
  - 7484. Ingumbert (Charles d'), dit de Moutange, lieutenant-

colonel du régiment walon de Famechon, tué en 4693 à la bataille de la Marsaille où il fit des prodiges de valeur.

7485. Incumbert (Joseph-Bernard, dit le chevalier d'), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de Flandres, puis lieutenant-colonel commandant le régiment de recrues de Paris, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747, et à celle de Fillenghausen en 1761, obtint sa retraite en 1767.

La famille Inguimbert, du comtat [Venaissin, prenoit pour devise 5] FIRMANTUR AB ASTRIS : d'azur à quatre colonnes rangées dor; au chef de gueules, chargé de deux étoiles d'or.

IOLET (d'). (Voy. DIOLET.)

7486. IRRUMBERY (le chevalier d'), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, tué à Rio-Janeiro sur *l'Oriflamme*, le 19 septembre 1720.

Ce nom étoit celui de MM. de Salabéry, d'origine navaroise, qui payèrent l'impôt du sang de plus d'une manière, car le père de l'ancien député de ce nom périt sur l'échafaud révolutionnaire. — Il y a des descendants.

## Isambert de Médine. (Voy. de Médine.)

7487. Isan-Cambon (Louis-Alexandre d'), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Touraine, mort de la suite des blessures qu'il reçut à la défense de Cassel en 4762.

7488. Isan de Villefort de Montjeu (Louis-François d'), seigneur de l'Estang, chevalier de Saint-Louis et capitaine de l'ordre de Saint-Lazare, lieutenant aux gardes françoises, puis gouverneur de la citadelle de Valenciennes, fut dange-reusement blessé au siége de Philipsbourg en 4734.

7489. Isan (le s<sup>1</sup>), capitaine aide-major du régiment royalartillerie, blessé mortellement au siège du fort Saint-Philippe en 4756 (Mahon).

- MM. d'Isarn de Villesort, originaires du Languedoc et dont il reste des descendants, portent : d'azur à la fasce d'argent accompagné en ches de deux losanges du même, et en pointe d'un croissant d'or.
- 7490. Isaur (le s'), capitaine au régiment de Picardie, blessé au combat de Senef en 1674.
- 7491. Isaut (le s' d'), capitaine d'une compagnie de chevaulégers et attaché au service du cardinal de la Valette, est tué le 9 octobre 4737 à l'attaque de Pont-sur-Sambre.
- 7492. Iscard (Claude d'), seigneur de Chenerilles, perdit la vue par un éclat de canon qui le blessa dangereusement sous le règne de Louis XIII ou plutôt sous celui d'Henri IV.
- 7493. Iseles (le s<sup>r</sup> l'), officier auxiliaire, tué sur *le Petit-Annibal* dans le combat du bailly de Suffren aux Indes contre l'amiral Hugues, le 20 juin 4783.
- 7494. Isrum (le s'), de Glaris, capitaine au régiment vieux-Stuppa, puis capitaine-lieutenant et aide-major de celui de Brendlé, blessé au combat de Steinkerque en 1692, fut tué à la défense d'Ath en 1706.

Famille suisse, établie en Franche-Comté: de gueules à la fleur de lys d'or en bande.

- 7495. Isemberere (le marquis d'), capitaine au régiment royal-Deux-Ponts, tué à la bataille de Sundershausen en 4758.
- 7496. Isen (le s<sup>r</sup> d'), capitaine au régiment de Normandie blessé de deux coups de pique au siége d'Orbitello le 27 juin 4646.

Famille de Dauphiné: de gueules au griffon d'argent, au chef cousu du champ. Dev. Magis insita cordi.

7497. Isigny (le marquis d'), blessé en 1644 dans la guerre, contre les Bavarois. (Mercure de 1644.)

- 7498. Isle-Marivaux (N... de l'), capitaine aux gardesfrançoises, fut tué en 1559 au service du roy.
- 7499. ISLE (Augustin de l'), son frère, marquis de Marivaux, aussi mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué au combat de Senef en 1674.
- 7500. Isle-Marivaux (Robert de l'), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué au siège de Montmédy en 4657.
- 7501. Isle (Hardouin de l'), autre frère, marquis de Marivaux, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, blessé en 4703 au siège du fort de Kell, mourut le 45 décembre 4709.

De gueules à la fasce d'argent.

7502. ISLE BOUCHARD (le seigneur de l'), tué à la bataille d'Azincourt en 4445.

Famille de Touraine : de gueules à deux léopards d'or l'un sur l'autre.

7503. Isle du Gast (le s' de l'), officier au régiment d'Enghien, tué en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)

Famille de l'Ile-de-France : de gueules à la croix d'argent.

7504. ISLE JOURDAIN (Bertrand, comte de l'), lieutenant général pour le roy en Languedoc, fut grièvement blessé au siège de Bergerac en 4645.

Famille d'Armagnac : de gueules à la croix de Toulouse d'or.

7505. ISLE (Claude-Joseph de l'), seigneur de Brainville, officier au régiment de Duras-cavalerie, reçut plusieurs blessures aux batailles d'Oudenarde et de Malplaquet en 4708 et 4709; il fut depuis abbé de Saint-Léopold de Nancy en 4747.

Famille de Lorraine: d'azur au chevron d'or, chargé de trois croisettes tréflécs et accompagnées de trois têtes de lions d'argent.

- 7506. ISLE (Jean de l'), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 7507. Isle (Ancel de l'), seigneur de Puiseux, premier échanson du roy, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7508. Isle (Georges de l'), seigneur de Trassereux, tué au siège de Thérouanne en 4553.
- 7509. Isle (Louis de l'), seigneur de Pontillant, tué près de Donnaus en 4576, portant la cornette blanche de l'armée conduite par M. de Montmorency (de Thou).
- 7540. Isle (Philippe de l'), seigneur de Puiseux, mort au siège de Montauban en 1624.
- 7511. Isle (François de l'), seigneur de Boisemont, lieutenant de cavalerie, tué au siège de Candie.
- 7512. Isle, du port de Rochefort, mort sur l'Ambitieux, le 28 juillet 1693, capitaine de vaisseau.
- 7513. Isle de la Touche (Gilbert), enseigne de vaisseau, du port de Rochefort, mort à la Grenade le 29 juin 4711.
- 7514. ISLE DE LA MOTHE (le s<sup>r</sup> l'), lieutenant de vaisseau et capitaine en second de la frégate *la Junon*, fut tué dans le combat qu'elle soutint le 41 septembre 1778 dans les environs d'Ouessant, contre une frégate angloise.
- 7515. ISLE (Louis des Moulins, marquis de l'), maréchal des camps et armées du roy, tué à la bataille de Parme, le 29 juin 1734, à l'âge de 43 ans.

Famille de Normandie : d'azur à la cigale d'argent accompagnée de trois coquilles d'or. — Seroit mieux placé au mot Moulus (des).

7516. Islesonne (le s' de l'), officier au régiment de Normandie, blessé à la défense de Grave en 1671.

- 7516 bis. Isnardon, capitaine de frégate du port de Toulon, tué au siège de Toulon le 4 septembre 1705.
- 7517. Ismards (Jean des), dit le cadet de l'Isle, fut tué à Merindol, avec plusieurs autres officiers catholiques qui y avoient été attirés par surprise, au mois d'octobre 1562.
- 7518. Isnards (Charles des), seigneur d'Odofred, capitaine de trois cents hommes de pied, tué en 1565 à la porte Saint-Just de Lyon, qu'il défendoit avec sa compagnie.
- 7519. Isnards (N... des), tué en Flandres en 1580, servant dans l'armée du duc d'Alençon.
- 7520. Isnards (Horace des), aide-major et capitaine au régiment Dauphin, tué au siège de Bade en Hongrie en 1684 ou 1686.

Du comtat Venaissin : d'or au sautoir de gueules cantonné de quatre molettes d'azur. — Dev. Qui me touche je le pique.

- 7521. Issert (Bernard d'), enseigne au régiment de Périgord, fut tué à l'âge de 46 ans à la bataille de Plaisance en 4746, où il donna de grandes preuves de valeur.
- 7522. Issy (le comte d'), Italien, fut blessé à la bataille de Moncontour en 4569, dans le parti du roy.
- 7523. Itas (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Bettens-suisse, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 7524. Ivergny (Guy), chevalier, tué en 4405 à l'entreprise du château de Mercy.
- 7525. Ivory (le s' d'), capitaine au régiment de Champagne, tué au siège de Sancerre en 4573, est probablement le même que le capitaine Divori servant dans vieilles bandes qui en effet fut tué à ce siège. (Voyez ci-devant sous le nom Divori.)

7526. Ivony (le s' d'), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Provence, puis de grenadiers dans celui de Monsieur, fut blessé à la bataille de Rosbahc en 4757.

Famille de Champagne: De sable à trois besans d'argent:

7527. Ivoy (le s' d'), enseigne des gardes du corps du roy, défait un parti de Croates le 21 septembre 4635 dans la Picardie, est blessé à l'attaque des retranchements des ennemis devant Arras le 25 août 4654.

Les Hargest étoient barons d'Ivray. — Peut-être celui-ci seroit-il mieux à ce nom.

7528. IVRAY (le seigneur d'), tué à la bataille des Harengs en 4427.

7529. Ivri. (le chevalier d'). (Voy. Yvry.)

## J

- 7530. Jabat (le s<sup>r</sup>), mousquetaire de la garde du roy, tué au siège de Maëstrick en 4678 (4673?)
- 7531. Jacob (le capitaine), l'un des principaux chefs des Allemands, reçut à la bataille de Ravenne en 4512 un coup de feu à travers le corps qui, ne lui laissa que le temps dit-on, de créer à ses camarades : Amis, servez le roy aussi bien qu'il nous traite!— et il expira.
- 7532. Jacobel (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Bettenssuisse, blessé au siège de Namur en 4766.
- 7533. Jacobel (François-Louis), chevalier de l'ordre du mérite militaire, capitaine au régiment suisse de Veyer, fut blessé à la bataille de Rosbach en 4757. (On le croit le même qu'un sieur Jacobel désigné ailleurs comme lieutenant au régiment de Wittmer, et qui fut blessé à cette bataille.)

- 7534. Jacomel de Bienassise (Antoine-Charles), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Normandie, depuis lieutenant de roy à Calais et maréchal de camp en 1780, blessé d'un éclat de bombe au siège de Berg-op-Zoom en 1747, le fut encore de plusieurs coups de sabre à la bataille de Clostercamps, en 1760.
- 7535. JACQUERIE (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Béarn, tué au siège d'Hulst en 4747.
- 7536. JACQUET (le s'), lieutenant au régiment suisse de Wittmer, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 7537. JACQUET DE BREY (Jean de), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux grenadiers de France, blessé à la jambe à la bataille de Minden en 4767.
- 7538. Jacquiers (le s<sup>r</sup>), brigadier d'ingénieurs, blessé d'un éclat de bombe au siége de Landau, juillet 1713.
- 7539. Jacquot-d'Andriane (Claude-Antoine-François), marquis de Jacquot, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Lorraine, blessé au siége de Prague en 1762.

Famille de Franche-Comté : d'argent à trois sleurs de violette au naturel. 2 et 1. — A des représentants.

- 7540. Jahant de Bellegarde (le s'), officier dans les troupes du roy, tué au siége de la Martinique sous Louis XV.
- 7541. JAILLE (le sire de la), tué en 4347 au combat de la Rochedieu contre les Anglois.

Les Jaille, barons d'Aurillé, étoient de Touraine. — Les Jaille, barons de Mathefelon, de Provence, portoient : d'argent à une croix fuselée de gueules.

7542. Janlerie (le s' de la), lieutenant au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Senef en 1674.

- 7543. Janain, lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort aux Indes en 4675.
- 7544. Jameon (le s'), lieutenant de frégate, blessé au combat d'Ouëssant en 4778.
- 7545. Jambon (Gr.-Ives de), seigneur de Saint-Cyr, chevalier de Saint-Louis, brigadier des gardes du corps, reçut plusieurs blessures qui l'obligèrent à quitter le service en 4738.

Les Jambon de St-Cyr, de Normandie, portoient : d'argent à la plante de laurier de sinople au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

- 7546. James (le s' de), lieutenant au régiment de Touraine, tué à la bataille de Minden en 4757.
- 7547. Jamin (le s<sup>r</sup>), lieutenant du seigneur de Saint-Félis, fut passé au fil de l'épée à la reprise de Castres par les protestants en 1574 (de Thou).
- 7548. Jamin (le capitaine), est tué dans le combat du 23 août 1640 entre la flotte françoise et la flotte espagnole, près de Cadix.
- 7549. Jamin jeune, également capitaine, est blessé dans le même combat.
- 7549. bis. Un autre Jamin est blessé le 43 mai 1707 dans un combat du chevalier de Forbin avec une flotte angloise.
- 7550. James (Antoine), seigneur de Fouillouze, lieutenant au régiment de Sainte-Maure, fut dangereusement blessé à la bataille de Gironne sous Louis XIV et s'acquit beaucoup de réputation par son courage et son intrépidité; ses blessures l'ayant obligé de quitter le service, il prit le parti de l'Eglise.

Famille de Lorraine. — Ecartelé au 1 d'argent à trois sapins de sinople terrassés du même, au 2 de gueules à l'épée d'argent : au 3 de gueules à la montagne sommée d'une tour donjonnée et senestrée d'un drapeau, issant le tour d'argent, au 4 d'or au cheval galopant de sable adextré en chef d'une étoile de gueules.

- 7551. Jancey (le 8°), capitaine dans le régiment Lyonnois, est blessé à l'affaire du 18 janvier 1642, aux environs de Valz en Catalogne.
- 7552. Janet (le s- de), capitaine de galère, est tué dans le combat naval livré près de Gênes le 4er septembre 4638.
- 7553. Jannel (Claude de), capitaine au régiment de Saint-Maurice-cavalerie, tomba mort criblé de coups à la bataille de Staffarde en 1690, après s'être emparé d'un poste.
- 7554. Jannel (Jean-Bernard de), seigneur des Essars, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Beaucaire, fut criblé de blessures dans une rencontre qui précéda le siège d'Anvers et resta même pour mort pendant 24 heures, il mourut d'une autre blessure qu'il reçut à la cuisse l'année suivante à la défense du moulin d'Avas où il fit des prodiges de valeur.
- 7555. Jannerer (le s<sup>r</sup>), de Neufchâtel, capitaine lieutenant au régiment vieux-Stuppa, fut tué au siège de Charleroy en 1693.
- 7556. Jansac (le s' de), lieutenant au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 7557. Janson (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Luzignan, blessé aussi à la bataille de Rosbach en 4757.

Voy. Forbin-Janson.

7558. Janvay (le s' de), aide-de-camp du duc de Maine, est tué à la bataille de Fleurus en 4690.

- 7559. JAOUL (le 8<sup>1</sup>), lieutenant au régiment d'Eu, blessé d'un coup de feu à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 7560. JAQUELOT (le s'), lieutenant de vaisseau, tué dans le combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 1759.
- 7561. JAQUET, capitaine au régiment de la Couronne, frère d'un autre Jaquet, mort commandant de bataillon, au même régiment, tué: au siège de Valence le ... 1696.
- 7562. Jacquin, lieutenant au régiment de Clérembault, blessé au siège de Staffarde le 18 août 1690.
- 7563. JAQUNIAL DE LA COUDRAYE (Joseph), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Grassin, puis dans les chasseurs de Bourbon-dragons et ensuite dans le 3° régiment des chasseurs à cheval, fut blessé trois fois en Allemagne et en Corse.
- 7564. Jardin (le s' du), lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 7565. JARDINE (François de la), chevalier de l'ordre du pape et gouverneur du Thor au comtat Venaissin, nommé le 24 avril 1570, se signala pour la défense des intérêts du pape et du roy, fut blessé en plusieurs combats, et eut une jambe emportée d'un coup de canon, on ne dit pas où.
- 7566. Jardins de Lauzon (Joseph des), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel des grenadiers de France, blessé dangereusement à une jambe au siège de Prague en 1742; le fut encore à la bataille de Raucoux en 1746, ce qui lui occasionna la perte d'un œil. Il mourut le 5 janvier agé de 84 ans.
  - 7567. JARDINS DE LAUZON (Antoine-Joseph des), son fils, che-



valier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Lyonnois, fut grièvement blessé à une épaule au passage du Rhin en 4745.

JARENTE (de). Voy. de GÉRENTE.

- 7568. JARLAN DE SIREUIL (le s'), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Gatinois, blessé grièvement au siège d'Yorck, à celui de Savannah en 4779 et très-dangereusement encore dans la campagne de 4784 en Amérique : mourut des suites de ses blessures.
- 7569. Jarossay (les de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Berghen en 1759.
- 7570. Jarnage (le s' de), lieutenant des grenadiers de bataillon d'Artois, a une cuisse cassée à l'affaire de Louisbourg en 4758.

Famille du Berri: de gueules à deux chevrons d'or, accompagné en chef de deux croissants du même, et en pointe d'un scorpion d'or. — D'Hozier en a donné la généalogie.

- 7571. Jarracère (Guillaume de la), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 7572. Jarry (Charles, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment d'Artois, blessé à la bataille de Raucoux en 1766, obtint en 1780 une pension de 1000 fr. motivée sur l'ancienneté de ses services et sur ses blessures.
- 7573. JARRY (le chevalier de), capitaine au régiment d'Aunis, tué en 4747 à l'affaire de l'Assiette.
- 7574. Jarry des Vallées (le s' de), capitaine au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Berghen en 1759.

Famille de Paris : — de gueules à la fasce d'argent accompagné en en chef de trois étoiles d'or et en pointe d'une tête de lévrier d'argent colleté de gueules.

- 7575. Jarsay (le s' de), officier au régiment de Champagne, blessé en 1637 à l'attaque du Soorle.
- 7576. Janze (le marquis de), blessé au combat du 3 août 1644 devant Fribourg, contre les Bavarois. (Mercure de 1644.)
- 7577. Janze (le marquis de), chevalier de Saint-Louis en 1691, et colonel du régiment de Janzé-insanterie, eut le poignet emporté d'un coup de canon au siège de Philisbourg en 1688 : on lui sit l'amputation au-dessous du coude. (Lettres de Sévigné.)
- 7578. Jas (Geoffroy de), seigneur de Jas, damoiseau, tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
  - 7579. Jas (N... de), son frère, tué à la même bataille.
- 7580. Jassac (Jean de), seigneur de Saint-Marsault, dit l'écuyer Masin, premier écuyer du roy, fut tué à la bataille de Pavie en 4525.
- 7584. Jassand ou Jassaud (Pierre de), capitaine dans les chevau-légers du chevalier de la Vieuville, tué au siège d'Estampes en 4652.
- 7582. Jasse (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Persan, est blessé au combat de Fribourg, août 1644.
- 7583. Jasse (le s'), sous-lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 1674.
- 7584. Jasses (le s' de), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de Navarre, blessé à la bataille de Dettingen en 1763, mourut en 1758.
- 7585. Jaubert (le s' de), major au régiment de Languedoc, est blessé d'un coup de mousquet au bras au combat de Crémone, 4648.

Plusieurs familles de ce nom, au Quercy, au Périgord, en Limousin et en Champagne.

- 7586. JAUCH (Ambroise et Jost de), du canton d'Ury, officiers suisses au service du roy, blessés à la bataille de Dreux en 4562.
- 7587. JAUCHESLAY (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 7588. JAUCOURT (Bernard de), enseigne d'une compagnie de gendarmes, tué au Port-de-Villers en 4569.
- 7589. JAUCOURT (François de), tué au siège de Bois-le-Duc en 1629.
- 7590. Jaucourt (Louis de), tué au siège de Maëstrick en 1632.
  - -Il étoit de la maison de Villarnoux, en Bourgogne, neveu du gendre de Duplessis-Mornay.
- 7591. Jaucourt (Jean de), seigneur de la Vaiserie et des Fameras, capitaine et sergent-major du régiment d'Enghien, tué au siège de Fontarabie en 1638.
- 7592. JAUCOURT (Théophile de), seigneur de l'Andeux, tué au service du roy à l'entreprise faite sur la ville de Venlo dans le pays de Gueldres contre les troupes de l'archiduc, le 4<sup>er</sup> octobre 4606: il étoit officier au régiment de Châtillon.
- 7593. JAUCOURT (Edme de), tué près de Villarnoul dans une rencontre en 4594, par des ligueurs de la garnison d'Espagne.

La maison de Jaucourt, l'une des plus anciennes de la province de Bourgogne, a eu plusieurs alliances avec les maisons souveraines et a possédé de grandes charges dès les temps les plus reculés.

7594. JAULLARD DU DEFFAUD, capitaine de vaisseau du port de Brest, mort à Brest, sur le Saint-Philippe, commandé par M. le chevalier de la Rochalard, le 23 juin 4734.

7595. Jaunay (Antoine), chevalier Diaco dans l'ordre de Malte et capitaine au régiment de Cotentin-infanterie, tué au siège de Barcelone en 1697.

Famille de l'Anjou — d'Hozier, dans l'article qu'il lui consacre de 1821 t. Ier, p. 339, s'attache surtout à mettre en relief les actes de bravoure et les nombreux services de François Jaunay, fils du précédent, mais que la fortune semble avoir préservé de toute blessure.

- 7596. Jaussaud (le s<sup>r</sup>), capitaine de grenadiers au régiment suisse de Waldner, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 7597. Jaussaud de Bugnac (le s<sup>r</sup>), commandant de bataillon au régiment de Roussillon, mort à Hesdin des blessures qu'il avoit reçues en plusieurs actions, notamment au siège de Saint-Sébastien.
- 7598. Jauvelles (N... de), capitaine lieutenant de la 2º compagnie des mousquetaires, sauta en l'air par l'explosion d'un fourneau au siége de Condé en 1676 : toutefois il en fut quitte pour quelques meurtrissures.
- 7599. JAUVELLES (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé en 1746 dans les environs de Ramillies, et en 1747 à l'assaut de Berg-op-Zoom où il commandoit l'avant-garde des volontaires de M. du Plessis: le fut encore en l'armée d'Allemagne en 1758.
- 7600. Jay (François), mort dans la guerre d'Allemagne, aux termes d'un acte du 27 octobre 1648.
- 7601. Jay (Louis), son neveu, enseigne de vaisseau, tué devant Carthagène en Amérique en 169...
  - 7602. Jay (Pierre), frère du précédent, dit le chevalier de Jay, sous-brigadier de la marine à Toulon, fut tué aussi à Carthagène, servant sous les ordres de M. de Pointis, enseigne de vaisseau en 1695.

- 7603. Jay (Jean le), seigneur des Salles, sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué pendant le siège de Besançon en 4674.
- 7601. Jay (Charles-Marie le), son frère, seigneur de Villiers, aussi sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Cambray en 1677.
- 7605. Jay (Louis le), autre frère, seigneur de Tilly, aussi sous-lieutenant des gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 4678.
- 7606. JAY DE MIAPPE (le s' de), chevalier de Saint-Louis, est blessé au siège de Nice, en février 1691.

Plusieurs familles du nom le Jay, notamment dans l'Île-de-France et dans le Berri.

- 7607. Jean (le s'), capitaine de Navarre, blessé au siège de Prague en 4742.
- 7608. Jean (François de), lieutenant au régiment de la Reine, quitta le service sous Louis XIV, à raison de ses blessures. Peut-être est-ce le même que le suivant?
- 7609. Jean (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Condé, est blessé au siège de Luxembourg en juin 1684.
- 7610. Jean de Roquemann (Jean-Georges de), chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au même régiment et depuis maréchal de camp, fut blessé en 17.7 à l'attaque des retranchements du col de l'Assiette.

Plusieurs familles du nom de Jean en Guyenne, dans l'Île-de-France, en Languedoc et en Normandie: cette dernière qui a des représentants porte: d'azur à trois glands d'or 2 et 1.

7611. JEANNEL, lieutenant au régiment de Saint-Mauris, tué à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.

JEANNIN. — V. d'Autteville.

- 7612. JEAUNIE (le s' de la), lieutenant au régiment de Navarre, tué à la bataille de Creweldt en 4758.
- 7613. Jean (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Carthagène sur l'Apollon le 31 mai 4697.
- 7614. Jechars (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, tué au siège de Mons en 1691.
- 7615. Jegère (Barthélemy), officier suisse au service du roy, tué au combat de Marciano en 1554.
- 7616. Jehannot (Antoine), seigneur du Croc, tué en Lorraine au service du roy en 1635.
- 7617. JEHANNOT DE BARTILLAT (Étienne-Michel), seigneur de Bartilloc, lieutenant général des armées du roy, tué à la bataille de Fleurus en 1690.

Famille du Lyonnais : d'azur au chevron d'or, au chef du même, chargé d'un lion léopardé de gueules.

- 7618. Jenin (le s'), lieutenant au régiment de Lavograde, est blessé à l'attaque du fort et de l'abbaye de Berelon en décembre 1653.
- 7619. Jenner (le s<sup>r</sup>), de Berne, capitaine d'un régiment suisse, mort en 1703 d'une blessure qu'il reçut au combat d'Ekeren.
- 7620. Jenner (Samuel), chevalier de l'ordre du Mérite militaire, colonel du régiment de Jenner et maréchal de camp en 1761, sut grièvement blessé aux sausses attaques que le marquis d'Armentières sit exécuter devant Munster la nuit du 11 au 12 juillet 1759, et mourut le 17 décembre 1779.

Famille de Bavière et de Suisse, au service de France. Le célèbre médecin de ce nom était d'origine angloise.

7621. Jeoffroy de la cour au Chantre (Abraham de), de Vévey au canton de Berne, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Besenval et brigadier des armées du roy, blessé à la bataille de Steinkerque en 1692 d'un coup de seu à l'épaule, mourut à Amiens le 17 mars 1740.

JESSAUD. — V. Jaussaud.

- 7622. Jesset de la Porte (le s'), enseigne de vaisseau, blessé sur le Comte-de-Provence dans l'escadre du comte d'Aché, aux Indes, en 1758.
- 7623. Jeummont (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 7624. Jeune (Jean le), seigneur de Bonnevau et de la Furjonnière, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, mestre de camp d'un régiment d'infanterie, gouverneur des ponts de Cé et capitaine des gardes de Charles de Valois, comte d'Angoulème, fut grièvement blessé à la bataille de Mirambeau en 1577 et mourut à Saumur au mois de décembre 1621.
- 7625. Jeune (Pierre le), seigneur de la Furjonnière, chevalier de Saint-Louis et lieutenant du grand-maître de l'artillerie de France, mourut en 1706 de la suite d'une blessure qu'il reçut en la même année au siège de Barcelone.
- 7626. Jeune (Charles le), seigneur de la Grande-Roche, lieutenant général d'artillerie et chevalier de Saint-Louis par provision du 3 mars 1706, où il est dit qu'il avoit reçu plusieurs blessures, mourut au Neuf-Brisach en 1717.
- 7627. JEUNE (Charles le), son fils, lieutenant au régiment de royal-artillerie, mort en 4744 à Brisach des blessures qu'il avoit reçues au service.

- 7628. Jeune (François-Michel le), seigneur de la Grande-Roche, capitaine au même régiment, mort le 17 décembre 1735 des suites d'une blessure qu'il reçut au siège de Philisbourg en 1734.
- 7629. Jeune de la Furjonnière (Charles-Pierre-Philibert le), lieutenant au régiment de Languedoc, tué en 4756 à l'affaire du lac du Saint-Sacrement, en Canada.
- 7630. Jeunet du Val (François-Joseph), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment des grenadiers provinciaux de Péronne, fut blessé d'un coup de feu dans une attaque près d'Ath le 6 mai 4745.
- 7631. Jeuni, lieutenant au régiment de la Couronne, tué à Gibraltar le... 4705.
- 7632. Joannis (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Normandie, blessé au siège de Philisbourg en 1680.
- 7633. Joannis (le s' Paul de), enseigne de vaisseau de l'escadre du comte d'Aché, est blessé dans l'Inde à bord du Saint-Louis en 1759.

Famille de Provence : d'or au lion de sable armé et lampassé d'argent au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

7634. Jobal (Théodore-Jean-François de), dit le chevalier de Pagay, chevalier de Saint-Louis, capitaine et major du régiment de Brissac, depuis Vivarois, ensuite lieutenant-colonel de celui de royal-Comtois, lieutenant de roy de la citadelle de Metz, puis de Besançon, et maréchal de camp en 1791, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Famille de l'Ilo-de-France.

7635. Joffrey (le s<sup>r</sup>), capitaine lieutenant du régiment de Suibeck-suisse, tué à la bataille de Nerwinde en 1693. (V. de

Jeoffroy de la Cour au Chantre, peut-être de la même famille.)

- '7636. Jorrnoy (le s'), capitaine au régiment de royalvaisseaux, blessé en 1714 à l'attaque du poste de Galinkerken en Autriche, fut tué à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 7637. JOHANNE (Samson de), seigneur des Landes, fut tué au siège de la Rochelle en 1628.
- 7638. Johanne (N... de), dit le chevalier de Saumery, capitaine de vaisseau, mourut à Cadix au mois de mai 4705 des blessures qu'il reçut au siège de Gibraltar.
- Saumery, chevalier de Saint-Louis, cornette des chevaulégers de la garde, puis maréchal de camp et envoyé extraordinaire à la cour de Bavière, reçut à la bataille de Ramillies en 4706 une contusion à la jambe que lui fit un coup de canon; mais, quoique fort incommodé de sa blessure, il n'abandonna le combat qu'il ne fut terminé: si bien que sa jambe s'étant beaucoup enslée, il fut au moment de se voir faire l'amputation. Il mourut à Paris le 5 mai 4716.
  - 7640. Johanne de la Carre (Alexandre de), dit le chevalier de Saumery, chevalier de Saint-Louis, chef de brigade des gardes du corps, maréchal de camp en 1748, major et commandant à Oberheim, fut grièvement blessé à la bataille de Fontenoy en 1745; il mourut en 176...
  - 7644. Joigny (le comte de), tué en 1363, dans une rencontre avec les Anglois.
- 7641 bis. Joigny (le s' de), est blessé à la bataille de Sintseim en juin 4674; puis, capitaine commandant des grenadiers, l'est encore le 7 août 4690 à la prise de Cahors.

7642. Joigny de Bellebrune, enseigne de vaisseau du port de Saint-Louis, tué en mer, en 1693.

De ces trois dernières mentions la première seulement peut être attribuée à la maison de Joigny qui au XIVe siècle se confondait avec la maison de Joinville; depuis et dès le XVe la terre de Joigny passa aux seigneurs de la Trémotlle, de Châlens, de Sainte-Maure et de Laval.— Puis à la maison de Gondy — de Blanchefort et de Villeroy. Nous ne savons si les Joigny dont il vient d'être question se rattachoient à l'une de ces maisons.

7643. Jonnulle (Jean, sire de), chevalier, grand sénéchal de Champagne, l'un des principaux et des plus fidèles conseillers et ministres d'Etat du roy saint Louis, fut blessé à la bataille de la Massoure, en 1247, d'un si grand coup de glaive entre les épaules qu'il le getta, dit-il, sur le coul de son cheval, et au retour de cette journée les Turcs lui donnèrent, ajoute-il, de si grands coups que son cheval se agenouilla à terre du grant poix qu'il sentoit et le jettèrent oultre par-dessus ses oreilles; il n'eut pas plutôt trouvé le moyen de se remonter qu'il rencontra encore une bande de Turcs qui vint fondre sur lui, et en passant le gettèrent à terre, passant, dit-il, par-dessus moy cuidans que fusse mort, doit-il n'en failloit guère. — Il dit ensuite dans un autre endroit de son histoire qu'il fut blessé en cinq lieux et que son cheval reçut quinze blessures; il mourut vers l'an 1318, âgé de plus de cent ans.

Plusieurs des ancêtres de notre séneschal, que son dévouement au saint roi, et sa précieuse chronique ont rendu si célèbre, s'étoient déjà illustrés en Palestine et que l'un d'eux, Geoffroy IV, armé chevalier par Richard-Gœur-de-Lion, au siège d'Aire, avoit reçu de ce prince le lion issant dont il chargea les armes de la maison et porta : d'azur à trois broyes d'or, au chef d'argent, chargé d'un lion issant de gueules.— Cette maison s'éteignit par alliance dans celle de Lorraine en 1416.

- 7614. Jouville (le s' de ), ingénieur, est dangereusement blessé le 30 mai 4697 au siège d'Ath.
- 7645. Joinville (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au combat de Chiari en 4704.

Il reste une famille de ce nom qui semble vouloir se rattacher à la

grande maison de Joinville, à en juger par les armes qui, comme celles du Sénéchal, sont : d'azur à trois brois d'or, et le reste ut supra.

- 7646. Jonvilliers (le fils du s<sup>r</sup> de), servant comme aide-decamp, fut tué en 4638 au siège de Fontarabie. (*Mercure de* 4638.)
- 7647. Jolas (le s<sup>r</sup>), capitaine de grenadiers au régiment de Bouzols, depuis Guyenne, tué à l'affaire de Weissembourg en 4764.
- 7648. Joli de Paris, sous-lieutenant de galiote et d'artillerie du port de Toulon, périt sur l'*Eclatant* le 48 avril 4743.
- 7649. Jolibert-Guay, capitaine de brûlot du port de Brest, mort à la Havane, commandant l'Indiscret, le 45 juillet 4703.
- 7650. Joldent-Gay, lieutenant de frégate du port de Brest, mort sur le Jason, commandé par M. de Courserac, le 26 novembre 4707.
- 7651. Jours (le s'), enseigne de vaisseau, fut blessé sur le Comte-de-Provence dans un combat du comte d'Aché, aux Indes, en 1758.
- 7652. Jollées (le se de la), gendarme au régiment de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 7653. Joly (le s'), lieutenant au régiment de Navarre, tué au combat de Senef en 1674.
- 7654. Jour (le sr), lieutenant d'infanterie, est tué en repoussant un parti ennemi dans le voisinage de Mirebeau en Bourgogne. (Gazette de France du 20 septembre 4636.)
- 7655. Joly (le s'), sous-lieutenant au 3 régiment des chasseurs, tué au siège de Savannah en 4779.

- 7656. Joly (le s'), lieutenant au régiment d'Uxelles, est blessé dangereusement la nuit du 5 au 6 mai 4675 au siège de la ville de Roses.
- 7657. Joly des Aulnois (N...), officier au service du roy, tué en Flandre dans les guerres de Louis XIV.
- 7658. John de Saint-Pico (Nicolas-Pierre), chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de Picardie avec rang de lieutenant-colonel, blessé d'un coup de feu à travers le corps à l'attaque d'Herborn le 2 janvier 1760.
- 7659. Joly (Jean de), baron de Chaillouvres, seigneur de la Chassagne, capitaine au régiment de Conti, gouverneur de Bourg et bailly de Bresse, blessé d'une grenade aux reins au siège de Dôle en 1636, mourut de la suite de cette blessure.

Nous ne savons si aux Joly que nous venons de citer se rattache une famille de ce nom, originaire de Guyenne, qui a encore ses représentants et dont les armes sont : d'azur au chevron accompagné de trois fers de lance renversés, celui de la pointe accompagné de trois étoiles, le tout d'or.

- 7660. Jon (le s' de), capitaine au régiment de Mailly, blessé au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 7661. Jonchère (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Bourbonnois, blessé au siège d'Ypres en 1744.
- 7662. Jonchere (le chevalier de), contribue à la défaite de douze cents Croates de l'armée du cardinal-Infant, près d'Aire, le 14 août 1639. Capitaine au régiment de la Ferté-Senetère, se trouva à la bataille de Rocroy et est blessé à la levée du siège de Lérida, septembre 1646.
- 7663. Jonchères (le s' de), officier au régiment de Normandie, tué à la défense de Grave en 1674.
- 7664. Joncy (le seigneur de), tué en 4552 au siège de

- 7665. Jonquière (le s'de la), officier servant dans l'armée du maréchal de Montreuil, fut blessé à la joue dans un combat contre les camisards en 1704. (Histoire des camisards.)
  - 7666. Jonquière (le s' de la), lieutenant au régiment de Navarre, fut blessé aux batailles de Senef et de Cassel en 4674 et 4677.
- 7667. Jonquière de la Pomarède, gouverneur et lieutenant de la Nouvelle-France, en 4741; après de longs et glorieux services, commande le 1er mars 1746 une escadre de trois vaisseaux, une frégate, et la flotte du Canada; est pris en 4747 par une escadre de 14 vaisseaux anglois après un combat de quatre heures, y reçoit un coup de feu au travers du corps et sauve par cette résistance la flotte qui arrive à bon port au Canada. Mort le 17 mars 1752.
  - 7668. Jonquoy (le s' du), capitaine au régiment de Saint-Chamond, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 7669. Jonval (le s' de), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
  - 7670. Jonvilliers (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Picardie, reçut un coup de mousquet dans le ventre au siège de Bar-le-Duc en 1652.
  - 7671. Joquanville (de), capitaine de vaisseau du port de Brest, tué en mer sur l'Argonaute le 5 novembre 1738.
  - 7672. Jordis-Morevau (des), lieutenant de vaisseau de Port-Louis, noyé sur *la Diana*, armée au Port-Louis, M. de Vauxjoux capitaine, le... juin 4705.
  - 7673. Joriffle (le s<sup>r</sup>), lieutenant du régiment de Languedoc, est tué au combat de Crémone, juillet 4648.
    - 7674. Jossa (Casimir-Léopold de), chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment de Royal-Bavière, reçut en Italie, en 1746, un coup de feu qui lui fracassa le genou droit.

- 7675. Jossaud (le s' de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Navarre, blessé à la défense de Landau en 1713, mourut en 1734.
- 7676. Jossaud (le s'), commandant de bataillon au régiment suisse de Planta, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach le 5 novembre 1757.
- 7677. Josse (le s'), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé au siége de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)
  - 7678. Josserand (Jean), tué à la bataille de Pavie en 4525.
- 7679. Jost (le s<sup>1</sup>), officier au régiment des gardes suisses de l'escadre du capitaine Thurot, a un bras emporté dans le combat naval avec les Anglois près de l'île de Man, sur les côtes d'Irlande, le 28 février 4760.
- 76°0. Jouan de Loisy, capitaine de vaisseau du port de Brest, mort à Saint-Domingue le 4 février 1732.
- 7681. Jouanzi (le s'de), est tué au siège de Candie, mars 1669.
- 7682. Jouand du Magnon (Charles-Elysé de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Rohan, depuis Crillon et la Tour-du-Pin, et major de Toul, blessé à la bataille de Dettingen en 1743, eut encore la jambe cassée à celle de Fontenoy en 1745, et mourut en 1773.
- 7683. Joubert, lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort de ses blessures sur le Vaillant, devant Barcelone, le 10 juillet 1697.
  - 7684. Joubert de Nantheuil (Louis), chevalier de Saint-Louis,

lieutenant-colonel du régiment des dragons du roy et maréchal de camp en 4767, fut blessé en différentes actions, entre autres dans l'armée du Haut-Rhin en 1761; il mourut en 4780.

- 7685. Jouenne-d'Esgugay (Jean de), chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de Forez, reçut une blessure considérable à la tête, qui l'obligea de quitter le service en 1731.
- 7686. Jouguenos, lieutenant au régiment de la Couronne, tué à Creweldt, le... 1758.
- 7687. Jour (François-Alexis), capitaine au régiment suisse de Courten, blessé à la bataille de Fontenoy en 1745.
- 7688. Joulain (le s<sup>r</sup>), enseigne de vaisseau, blessé à bord du *Duc-de-Bourgogne*, dans un des combats du comte d'Aché, aux Indes, en 1758.
- 7689. Journat (Jean), seigneur de Fougerat, écuyer de la grande écurie du roy, tué au siége de Clérac en 1622.
- 7690. Journt-Tizon-d'Argence (François), seigneur de Dérac, de Sufferte et de Montançais, l'un des quatre premiers burons et gouverneur d'Argonnois, chevalier de l'ordre du roy et désigné sous-gouverneur de M. le Dauphin, fut blessé au corps et au bras au siège de Montmédy en 1657.
- 7691. Joumant des Achands (Gaspard), vicomte de Lézé, maréchal de camp, tué à l'affaire de Casteljaloux.
- 7692. Joumant-Tizon-d'Argence (N...), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Prague en 1742.
- 7693. Jounant-Tizon-d'Argence (François), son frère, capitaine au même régiment, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.

- 7694. JOUMART-D'ARGENCE (N...), lieutenant de carabiniers, fut grièvement blessé d'un coup de feu à la bataille de Minden en 1759.
- 7695. Jourda de Vaux (Noé), comte de Vaux, maréchal de France, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant en Corse, gouverneur de Thion-ville et de l'isle d'Oléron, précédemment colonel du régiment d'Argonnois et colonel-lieutenant de celui de Bourbon-infanterie, fut blessé au siège de Prague en 4742.
- 7696. Journe (le s' de), enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 1678.
- 7697. Jousseaume (Esprit de), marquis de la Bretêche, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp du régiment de la Bretêche-dragons en 1734, puis lieutenant général des armées du roy et gouverneur de Leure dans le Brabant, eut la jambe emportée d'un coup de canon au siège de Maëstrick en 1673 et mourut en 1706.
- 7698. Jousseaume (le s' de), lieutenant au régiment d'Aquitaine, est blessé à l'affaire du 24 juin 1762, auprès de Cassel; l'est encore à la journée de Grebenstein, le 11 août 1762. (V. de la Bretèche.)
- 7699. Jousselm (Claude), seigneur de Fretai, lieutenant au régiment de Bretagne, tué de deux coups de mousquet au siège de Stenai en 1654.
- 7700. Jousson (le s' de), capitaine au régiment d'Orléans-dragons, blessé d'un coup de feu à la jambe gauche au forcement des lignes de Dettingen, d'un coup de sabre à la main gauche lorsque les ennemis furent chassés de Braunow, et d'un coup de fusil à la hanche gauche au siège de Philisbourg.

7764. Journ. (Olivier de la), fut tué en 1436, servant sous le connétable de Richemont, dans une affaire contre le damoiseau de Commercy, rebelle au roy.

JOUVENEL. VOY. JUVENEL.

7702. Jouville (le s' de), capitaine, est blessé à la prise de Charmes en Lorraine, 4635.

7703. Jouvin de la Blachette (Claude-Alexis), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Flandre et brigadier des armées du roy, fut blessé à la bataille de Fillenghausen en 1761.

7704. Joux (le chevalier de), Anglois, mestre de camp d'un régiment de cavalerie et sous-lieutenant des gendarmes anglois, tué au siège de Maëstrick en 1673.

7705. Jour (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé le 22 mai 1684 au siège de Luxembourg.

JOVEL (de). V. DE JAUVELLES.

7706. JOYEUSE (Louis de), fils de Charles, vicomte de Joyeuse, tué à la bataille de Pavie en 1525.

7707. Joyeuse (Jean de), fils de Foucault de Joyeuse, comte de Grandpré, tué à la bataille de Moncontour en 1569.

7708. Joyeuse (Anne, duc de), pair et amiral de France, chevalier des ordres du roy, premier gentilhomme de sa chambre, l'un de ses chambellans ordinaires, conseiller en son conseil privé, capitaine de cent hommes d'armes et gouverneur de Normandie, beau-frère d'Henri III par son mariage avec Marguerite de Lorraine, sœur puînée de la reine, reçut au siégede la Fère, en 1580, une blessure qui sui

emporta sept dents et une partie des machoires, et sut tué à la bataille de Coutras en 4587.

- 7709. Joyeuse (Claude de), frère du précédent, seigneur de Saint-Sauveur, tué pareillement à la bataille de Coutras.
- 7710. Joyeuse (Antoine-Scipion de), grand-prieur de Toulouse, duc de Joyeuse, après Henri, son frère ainé, pair de France, commandant dans le Languedoc pour la Ligue, fut blessé au bras d'un coup d'arquebuse en faisant le siège de Cuzé en Languedoc en 1588, et se noya dans le Tarn après la défaite de Villemur en 1592.
- 7711. Joyeuse (René de), baron de Verpel, fils d'Antoine et de Marguerite de Barbançon, fut tué à l'âge de vingt ans devant Neufchâtel en Lorraine, en 1589, en combattant avec beaucoup de valeur, dit de Thou.
- 7712. Joyeuse (Robert de), comte de Grandpré, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et mestre de camp des régiments de Poitou et de Champagne, fut tué en 1589, percé de dix-huit coups dans un combat qu'il soutint pendant trois jours près de Châlons-sur-Marne.
- 7713. Joyeuse (Henry, duc de), connu dans sa jeunesse sous le nom de comte du Bouchage, puis comme capucin sous celui du P. Ange, chevalier des ordres du roy, pair et maréchal de France, l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé, mattre de sa garde-robe, gouverneur d'Anjou, de Touraine, du Maine et du Perche, puis du Languedoc pendant la Ligue, eut au siège de la Fère, en 1580, les dents cassées d'une mousquetade et mourut capucin à Rivoli, près de Turin, le 17 septembre

- 7714. Joyeuse (Pierre de), comte de Grandpré, tué au siège de Montauban en 1621.
- 7715. JOYEUSE (Robert de), lieutenant de la compagnie des gendarmes du comte de Joyeuse-Grandpré, blessé grièvement à la bataille de Sedan, 1612.
- 7716. Joyeuse de Grandpré (Charles-François, comte de), gouverneur de Mouzon et de Beaumont en Argonne en 1632, à l'âge de douze ans, en récompense des belles actions de son père, mort au service du roy. Défait le 7 février 1632, près de Mouzon, un parti de dix-huit cents Espagnols et est blessé le 7 juin dans un combat entre les troupes du roy et celles des princes, près Estampes. Mort le 8 mars 1680, à l'âge de 60 ans.

Tallemant des Réaux dit de lui d'assez plaisantes choses.

- 7717. Joyeuse (Robert de), baron de Verpel, commandant le régiment du comte de Grandpré, fut tué au siège de Valenciennes, sous Louis XIV.
- 7718. Joyeuse (Jean-Armand de), baron de Saint-Jean et de Verpel, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Nancy, de Metz et de Verdun, grièvement blessé d'un coup de mousquet à la cuisse à la bataille de Nerwinde en 1693, retourna au combat malgré sa blessure et mourut le 1er juillet 1710.

La maison de Joyeuse, issue des Châteauneuf-Randon, dans le Gévaudan, faisoit remonter sa généalogie au delà du xiº siècle. Elle s'étoit, dès la fin du xvº siècle, divisée en plusieurs branches. Du rameau principal, éteint avec Henri de Joyeuse, comte du Bouchage, mort capucin en 1608, s'étoient détachées: la branche des seigneurs de Bothéon, seigneurs de Grandpré, par le mariage de Louis de Joyeuse, sieur de Bothéon, avec Isabeau de Gallwin, comtesse de Grandpré; la branche des seigneurs de Saint-Lambert, celle des comtes de Grandpré et enfin celle des seigneurs de Montgobert et de Verpel. Armes: pallé d'or et d'azur de six pièces, chargé de trois hydres d'or, écartelé d'azur au lion d'argent à la bordure de gueules, chargé de 8 fleurs de lys d'or.

- 7749. Joyrux (le s' de), enseigne de vaisseau, est blessé lans une expédition faite au mois d'avril 4706 sur l'isle de Nièves, une des Antilles, occupée par les Anglois.
- 7720. JUBERT DU THIL (François-Edouard), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, mort de ses blessures au fort d'Arleux en 1711.
- 7721. Jublas (le s' de), capitaine de grenadiers au régiment de Champagne, tué à l'attaque des retranchements de Denain en 1712.
- 7722. Juens de Boismé, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort des suites de ses blessures, prisonnier en Angleterre ou à Flessingue le 5 avril 1712.
- 7723. Juge (le s' le), officier d'artillerie, fut grièvement blessé sur le Brillant dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Negapatnam, le 6 juillet 4782.
- 7724. Juge (Guillaume le), capitaine au régiment de Lyonnois, tué d'un coup de canon au siège de Dôle sous Louis XIV.
- 7725. Jugnu (le s'), officier auxiliaire, blessé dans le combat d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779.
  - Juigné. Voy. Clerc de Juigné et le supplément.
- 7726. Juignan (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760, et tué la même année au combat de Rhinberg.
- 7727. Juillard (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Brest, tué sur le Sérieux le 40 juillet 1690.
- 7728. Juilly (Guillaume, chevalier de), tué à la bataille de Saint-Omer en 4339.

- 7729. Julien (le s'), est blessé au combat naval contre les Hollandois à Tabaco en 4677; le même sans doute que les Etats de la marine portent comme lieutenant de vaisseau de port de Brest, lequel périt en passant de Rochefort à Brest en mars 4682.
- 7730. Julliart (le chevalier) est tué le 8 juillet 1690 à la défaite des flottes angloise et hollandoise sur la côte d'Angleterre.
- 7731. Jully (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment des gardes-françoises, est blessé mortellement à la bataille de Cassel en 4677.
- 7732. Junck (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment d'Alsace, blessé d'un coup de feu à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 7733. Junout (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1405.
- 7733 bis. Junes (le chevalier de), capitaine au régiment de Normandie, tué à la bataille de Fontenoy en 4765.

JUNOT. V. d'Atilly.

- 7734. Jussac (le s' de), premier gentilhomme de la chambre du duc du Maine, est tué à la bataille de Fleurus le 8 juil-let 4690.
- 7735. Justamont (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Gatinois, tué au siège de Savannah en 1779.
- 7736. Juvenet (François), capitaine au régiment de Ganges-dragons ptué au siège de Namur sous Louis XIV.

## K

7737. KARRGOUET (le sire de), tué à la bataille d'Auray en 4364.

On sait que Charles de Blois ou de Châtillon, compétiteur de Jean de Montfort au duché de Bretagne, perdit la vie avec cette célèbre bataille d'Auray, où Duguesclin lui-même fut fait prisonnier. Il n'est pas dit auquel des deux partis étoit lié le sire de Kergouet. Nous supposons qu'il étoit du côté de Charles de Blois, que soutenoient Philippe de Valois et après lui le roi Charles V. — La maison de Kergouet, originaire de Bretagne, portoit de gueules à la croix d'or frettée d'azur.

La même province a fourni plusieurs familles de ce nom, qui toutes ne sont pas éteintes.

- 7738. Kamert (le s<sup>r</sup>), capitaine-lieutenant au régiment de Suibeck-suisse, blessé au siège de Landau en 1703, fut tué au combat de Denain en 1712.
- 7739. Kalb (N... de), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, tué en Amérique au mois d'août en 1780.
- 7740. Kalt (le capitaine Beat), de Soleure, capitaine au régiment de Tammann au service de France, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Dreux en 1562.
- 7741. KARDAVANT (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach en 1757.
- 7742. KARUEL (le s' de), lieutenant de vaisseau, tué sur le Palmier dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.

Famille de Normandie ayant pour armes : d'argent à trois molettes de sable, à la bordure de gueules, avec la devise : Quala hobis paos-PERA.

7743. Kaukol (Charles-Emmanuel de), chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment de royal-Bavière, blessé d'un coup de sabre sur l'épaule à Emsdorff le 16 juillet 1760.

7744. KAYSER (François-Antoine), chevalier de Saint-Louis, capitaine et major du régiment de Fischer, puis de la légion de Coutans, ensuite lieutenant-colonel du régiment de Saxehussards, fut blessé au combat de Warbourg en 1760.

Nom très-fréquent en Prusse, en Saxe, en Bavière, et même en Suisse.

- 7745. Kechach (Jean-Baptiste), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Diesbach-suisse, puis capitaine avec rang de colonel dans celui de Châteauvieux, fut blessé à la bataille de Laufeldt en 1747 et au siège de Maëstrick en 1748.
- 7746. Kehly (Abraham), lieutenant de grenadiers au régiment de Pfiffer, reçut un coup de feu à la cuisse au combat de Denain en 1712.
- 7747. Kehrer de Fortun (Jean-Louis-Christian), capitaine au régiment de royal-Bavière, ayant perdu un bras sous Louis XV, obtint en 4765 une pension de 400 fr.
- 7748. Kejan (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Vermandois, tué en 1756 au siège du fort Saint-Philippe.
- 7749. Keller ou peut-être mieux Kelair, enseigne au régiment de Stoup, blessé le 1er juillet 1690, à la bataille de Fleurus.
- 7750. Kellenbach (le s' de), capitaine au régiment d'Alsace, blessé d'un boulet à l'épaule et à la joue à la bataille d'Hastembeck en 1757.

Les Kellenbach de la province rhénane : coupé, au I d'azur au léopard d'argent au 2º d'argent plcin.

7751. Keller (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Pfiffer-suisse, tué à la bataille de Senef en 1674.

7752. Keller (Louis, baron de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Rosen puis de royal-Allemand-cavalerie, fut blessé à la bataille de Sundershausen en 1758.

Nom extrêmement commun en Suisse et dans les provinces rhénanes.

7753. Kermedy (Jean-Théodore de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Dillon-irlandois et lieutenant de roy de Marbourg, reçut un coup de feu à travers la jambe droite, à Mayence en 1736, et eut le bras cassé d'un pareil coup à la bataille de Laufeldt en 1747.

Deux frères et deux cousins du même nom, les deux premiers officiers au régiment de Dillon, furent tués à la même bataille de Laufeldt.

7754. Ker (le s' de), lieutenant au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

Famille d'Ecosse, où ce nom est fort répandu.

7755. Kerberio de Coetlogon, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur la Valeur le 23 juillet 4729.

Voy. au nom de Coetlogon.

7756. Kerbiquet (le s' de), officier auxiliaire, blessé de deux coups de feu en 4779 sur la frégate la Concorde, dans un combat contre une frégate angloise.

Famille de Bretagne : d'argent à la quinte-seuille de sable.

Kercroy en Bretagne (de). V. de Maine.

7757. Kerdano (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué ou mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Roslach en 4757.

7758. Kergariou-Contlès (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau du roy, commandant la frégate la Belle-Poule, fut tué le 15 juillet 1780 dans le fameux combat qu'il soutint contre le vaisseau anglois le Sans-pareil de soixante-quatre canons, dans les environs du Croisic.

7759. KERGARIOU-LOCMARIA (Thibaut-René, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, chef de division des armées nouvelles et commandant la garde de l'amiral, fut blessé le 2 janvier 1783 à bord de la Sibille, qu'il commandoit dans un combat qu'il soutint aux isles, en conduisant un convoi qu'il sauva par sa manœuvre hardie.

Les Kergariou de Bretagne portent : d'argent fretté de gueules, au franc quartier de pourpre, et d'un tour d'argent maçonné de sable, avec cette devise : LA OU AILLEURS, KERGARIOU!

- 7760. Kergorlay (le sire de), tué à la bataille d'Auray en 1364.
- 7761. Kergorlay (Alain-Marie, comte de), officier aux gardes-françoises, se distingua entre autres affaires à la bataille de Fontenoy, où il dut la vie à son domestique qui le tira de la mêlée sanglant et grièvement blessé et le porta à l'ambulance;— mort en 1784, lieutenant-général et chevalier de Saint-Louis.

La maison de Kergorlay, d'ancienne chevalerie de Bretagne, a paru aux croisades dans la personne de Pierre de Kergolay qui accompagna Saint-Louis à Tunis en 1270. Il y a des représentants. — Armes : Vairé d'or et de gueules. Devise : AYDE-TOI, KERGORLAY, ET DIEU T'AYDERA.

Kergourt (de). V. de Kaergouet.

- 7762. Kerguz (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Tourdu-Pin, depuis Béarn, blessé le 8 juillet 1758 à l'affaire de Carillon en Canada.
- 7763. Kerguz (le chevalier de), capitaine au régiment de la Martinique, fut blessé grièvement à l'attaque de la Grenade en 1779.

La Bretagne a fourni plusieurs familles de ce nom : les Kerguz de Belleville, les Kerguz de Kerguz de Kerstang, les Kerguz de Troffagan dont les armes différent.

7764. KERHOENT (Maurice-Sébastien de), dit le comte de Ceet-

aufao, capitaine de cavalerie au régiment de Toulouse, tué à la bataille de Ramillies en 4706.

- 7765. Kerhoent de Kegourna de (François-Toussaint de), son frère, marquis de Coëtaufao, sire et comte de Penhoël, chevalier des ordres du roy, lieutenant-général de ses armées, premier sous-lieutenant des chevau-légers de la garde, et chevalier d'honneur de Madame la duchesse de Berry, fut grièvement blessé à la même bataille de Ramillies, et à celle de Malplaquet en 1709, il eut l'épaule droite démise; un coup de sabre lui coupa la main, et un pareil coup qu'il reçut sur le front l'obligea de se faire trépaner; il mourut le 25 février 1721.
- 7766. Kerhoent de Kegournade (Jean-Sébastien de), autre frère, marquis de Coëtaufao, sire et comte de Penhoët-Gyé, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, major général et premier sous-lieutenant de la gendarmerie, gouverneur de Morlaix, de Saint-Paul de Léon, de Roscoff et de l'isle de Bas, reçut quatre blessures considérables à la betaille de Munderkingen en 1703 et fut encore blessé à celle de Malplaquet en 1709; il mourut le 9 avril 1744.
- 7767. Kerhoent (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Auxerrois, fut blessé d'un éclat à la tête dans le combat du comte de Guichen, près de la Martinique, contre l'amiral Rodney en 1780.

Famille de Bretagne : losangé d'argent et de sable.

- 7768. Kerlera (le s' de), blessé sur la Ville-de-Paris dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney au mois d'avril 1782.
- 7769. Kerman (de), colonel du régiment de Navarre; il fut tué d'un coup de mousquet dans le front au siège de Nimègue le ... 4672.

KERMORVAN DE GOUZILLON (de). V. de Gouzillon.

- 7770. Kerné (le s' de), chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment de Viennois, fut considérablement blessé à la jambe dans le combat du comte de Guichen contre l'amiral Rodney, près de la Martinique, en 4780.
- 7771. Kermelec (le s<sup>r</sup> de), colonel du régiment des volontaires de Bretagne, en revenant de conduire un convoi à Bergop-Zoom, est tué près d'Anvers dans une rencontre de son détachement avec un corps de hussards ennemis, novembre 1747.
- 7772. Kerniel (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Rohan, depuis Béarn, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 7773. Kerock (le s'), officier de la marine, périt en commandant un bateau dans les isles de France et de Bourbon vers l'an 4782.
- 7774. Kerolain (le s' de), garde de la marine, tué sur la Bourgogne dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney au mois d'avril 4782.
- 7775. Kersaint (le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, reçut neuf blessures sur *l'Intrépide*, qu'il montoit, dont plusieurs fort graves, dans le combat qu'il soutint avec son escadre contre l'escadre angloise en 1758.
- 7776. Kersaint (le s' de), commandant le Thésée dans le combat engagé le 20 novembre 1759, à la hauteur de Belle-Isle, entre le maréchal de Conflans et l'amiral Hawke, périt avec son vaisseau qui coula à fond. Peut-être est-ce le même que le précédent?

Famille de Bretagne: d'argent à trois tours crénelées de gueules.

Kersauson (de). V. de Quersauson, si toutefois c'est le même nom mal orthographié.

5 194 5 - 8

- 7777. Kervert de la Fuglaye (le s' de), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Raucoux en 1746.
- 7778. Kestergat (Engelbert de), chevalier banneret, tué à la journée d'Azincourt le 25 octobre 1415.
- 7779. Kiesemwetter (le s'), capitaine au régiment de la princesse royale au corps des Saxons, tué à la bataille de Minden en 4759.
- 7780. Killes (le s'), Suédois, capitaine au régiment de Bourbon, tué en 1782 au siége de Gibraltar.
- 7781. KILMALEC (Mylord), colonel du régiment de dragons à pied du roy d'Angleterre, puis colonel du régiment de Dillon, tué au combat de Chiari en 4707.
- 7782. Klingling (le s'), lieutenant au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 7783. Koch (Philippe-Louis de), chevalier de l'ordre du Mérite militaire, capitaine commandant au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Ciostercamps en 4760.
- 7784. Kock (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment d'Alsace, blessé d'un coup de feu à l'épaule à la bataille d'Hastembeck en 1757.

Famille de Flandre dont descendoit, croyons-nous, le romancier si populaire de ce nom. — Armes : d'argent à la bande de gueules chargée de trois marmites d'or, au chef cousu d'or, chargée d'une aigle hissante de sable.

- 7785. Kolin (le s<sup>r</sup>), officier suisse au service du roy et secrétaire général du canton du Gug, tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 7786. Konneritz (le s<sup>2</sup> de), enseigne au régiment Prince-Lubomirsky, au corps des Saxons, blessé à la bataille de Minden en 4759.

Famille saxonne, au service de France.

7787. Kremeti (le s'), sous-lieutenant au régiment de Suibeck-suisse, tué en 4702 à l'attaque du fort de Kykuit, près des Hulst.

7788. Krieg (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Castella-suisse, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

7789. Krieger (le s' de), lieutenant de vaisseau danois au service du roy, blessé le 5 septembre 1781 devant la baie de Chesapeak, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Howe.

7790. Kunn (Jean-Antoine de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Turpin-hussards, puis major de celui de Chamberout, fut blessé à la bataille de Laufeldt en 4747.

Famille allemande de Nuremberg établie en France.

7794. Kuon (André), d'Ury, officier suisse au service du roy, fut blessé à la bataille de Dreux en 1562.

Nous nous arrêterons à la lettre K pour notre troisième volume, que nous terminerons par une liste de tués et de blessés de la bataille de Saint-Denis, liste que d'Hozier n'a pas connue, et qui, malgré sa rédaction sommaire, comblera quelques lacunes.

L'affaire de Saint-Denis, une des moins nécessaires à la politique du moment et à la marche des affaires, sut cependant une des plus meur-trières de l'époque. Elle est assez peu connuc, et le relevé de ses morts et de ses blessés que nous trouvons dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, nous sournit l'occasion d'en dire quelques mots.

Saint-Denis (de Broqueroy) étoit une abbaye de bénédictins des Pays-Bas, dans le Haynaut, située à une lieue et demie de Mons, au levant, dans un fond, entre deux montagnes. Dès le mois de mars 1678, Louis XIV avoit fait attaquer la Flandre de tous côtés. Cette campagne avoit son but : la paix. - Le roi, qui ne l'eut pas subie après une désaite, la proposa aux Hollandois après ses victoires. La paix avec ceux-ci fut signée le 10 août. - Cependant, jusqu'à complète ratification du traité par les puissances intéressées, le maréchal de Luxembourg continuoit le blocus de Mons. Mais plein de confiance dans la foi jurée, le maréchal étoit tranquille dans le village de Saint-Denis et dinoit chez l'intendant de l'armée, quand le prince d'Orange, qui venoit de recevoir des Anglois un renfort de dix mille hommes, vint brusquement attaquer et surprendre le quartier du maréchal. Celui-ci, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à cette surprise, se lève précipitamment de table, monte à cheval, fait sonner le boute-selle et rassemble à grand'peine ses troupes éparpillées. Elles plient au premier choc; mais ramenées à la charge, elles reprennent le village de Cateau dont l'ennemi s'étoit emparé. La nuit seule mit fin à un combat sanglant, opiniatre, et qui fut également funeste aux deux partis par la perte d'hommes qui se fit de part et d'autre. — On raconte que pendant l'action le commandant des troupes espagnoles s'avançant pour faire le coup de pistolet, le maréchal courut à lui, l'atteignit, le blessa et le ramena prisonnier. — Il en coûta aux Anglois deux mille hommes de leurs meilleurs soldats, et wax François une partie des régiments des gardes-françoises, de Feuquières, de Navarre et de plusieurs autres dont la liste qu'on va voir énumère les victimes.

La bataille de Saint-Denis, livrée en pure perte, ne profita à persenne, ne changea rien au traité de paix dont les articles furent signés par toutes les puissances intéressées; ce qu'il eut de plus remarquable, c'est que les Hollandois, contre lesquels la guerre avoit été entreprise et qui s'étoient vus sur le penchant de leur ruine, furent les seuls à qui tout fut rendu, même avec une barrière de plus, tandis que toutes les autres puissances qui avoient pris les armes en leur faveur perdirent et se trouvèrent épuisées. Quant à Louis XIV, il eut l'houneur de soutenir seul la guerre contre la coalition des plus redoutables puissances du continent, de donner la loi à l'Europe et d'ajouter à ses états la Franche-Comté, Dunkerque et la moitié de la Flandre : c'est l'époque glorieuse du grand roi.

ÉTAT DES OFFICIERS, SERGENTS, SOLDATS, TUÉS OU BLESSÉS AU COMBAT DE SAINT-DENTS, LE 44 AOUT 4678.

CARDES-FRANÇOISES.

Capitaines.

Fouillès, le pouce cassé. Montigny, un bras cassé. Bauregard, blessé à la main. Saillant, une cuisse cassée. Pomerouil, blessé légèrement. Lieutenants.

Silly, mort.
Casalle, mort.
Arboville, fort blessé.
Meaux, blessé au corps.
Loupir, blessé de trois coups.
Varennes, blessé.

#### Sous-lieutenants.

Le chevalier de Montigny, mort. Le chevalier de Fiquiers, mort. Marsac, mort. Gaigni, mort. Themericourt, fort blessé. Saint-Salverte, un œil crevé. La Moresan, le pouce cassé. Luzenci, la cuisse percée. Meneuilles, au travers de la jambe. La Trousse, le bras cassé. Montpiou, blessé à mort. L'Autroy, au travers du bras. Grénée, blessé. Paluoisin, blessé de trois coups. Saint-Simon, blessé à la teste. Paulastron, au travers du corps.

#### Enseignes.

Boisdonnel, mort.
Thiricour, mort.
Matonville, mort.
Jourdigue, une jambe emportée.
Constantin, au travers de la jambe.
Ledouy, blessé légèrement.
Noisy, la cuisse percée.
Le Gras, blessé dangereusement.
Bouesonne, le bras emporté.
Le chevalier d'Artagnan, blessé à l'épaule.

Sergents, 7 morts, du même rég.

— 21 blessés. —
Soldats, 194 morts. —
— 430 blessés. —

#### GARDES-SUISSES.

#### Capitaines.

Marchèse, blessé. Vigiers, blessé. Vagnaires, une contusion. Clavel, major, mort.

#### Lieutenants.

Altermat, blessé au visage. Salis, blessé à la cuisse.

#### Sous-lieutenants.

Mulaire, ou Müler, le bras cassé. Cadouche, blessé au ventre.

#### Enseignes.

Sommis, blessé à la cuisse.

Cugelbourg, blessé aux deux jamber

Sergents, 3 morts, du même rég.
— 10 blessés. —
Soldats, 76 morts. —
— 175 blessés. —

#### NAVARRE.

#### Capitaines.

Verdusan, mort.
Moté, mort.
Du Hallier, blessé.
La Festière, blessé.
Vineus, blessé.
Bretonnière, blessé.
Victord, blessé.
Fontac, blessé.
Colamberg, blessé.
Dolé, blessé.
Lignière, blessé.
Ville-Beitiers, blessé.
Deschamp, blessé.
Le chevalier de Mole, blessé.

#### Lieutenants.

Malens, aide-major, mort.
Sargué, mort.
Crepas, mort.
Charlanton, blessé.
Pinan, blessé.
Noutouse, blessé.
Denuitaux, blessé.
Tasy, blessé.
La Forest, blessé.
La Forest, blessé.
Latvatus, blessé.
Latvatus, blessé.
La Jonquière, blessé.

#### Sous-lieutenants.

Morat, mort.
Montoban, mort.
Bouchau, mort.
Trebon, blessé.
Gérardin, blessé.
Targues, blessé.

Se: gents, 18 morts, du même rég.

— 12 blessés. —

Soldais, 90 morts. —

— 88 blessés. —

#### RÉGIMENT FEUQUIÈRES.

Feuquières, les deux cuisses percée

#### Capitaines.

Lenclos, mort.
Le chevalier de la Barre, blessé.
Nanteuil, blessé.
Lesteval, blessé à mort.
Saint-Degré, blessé à mort.
Guilmon, de même.
Desval, blessé.
La Varenne, blessé.
Guidar, blessé de cinq coups.
Siterville, blessé.
La Touche, blessé.
Baliaque, lieutenant-colonel, une contusion.
Lintot, de même.

#### Lieutenants.

De Vaux, blessé.
Corès, blessé.
Du Tresme, blessé.
Du Bois, blessé.
La Touche, blessé.
Mouchy, blessé.
La Martigue, blessé.

#### Sous-lieutenants.

La Quevinnière, mort.
Duhamel, blessé de deux coups.
Selnone, blessé dangereusement.
La Marche, blessé.
Birabinte, blessé.
Campagnol, capitaine aide-major, un cheval tué sous lui.

Sergents, 8 morts.

— 2 blessés.

Soldats, 103 morts.

— 200 blessés.

#### RÉGIMENT DU ROY,

Saint-Geayes, le bras cassé.

#### Capitaines.

Rocart, mort.
Bonastre, mort.
La Roucrie, blessé.
Guigné, blessé.
La Luminade, blessé dangereusement
Chauvignière, blessé.
De Garts, blessé.
Viutor, fort blessé.
Savonette, blessé.
Serignan, blessé.

#### Lieutenants.

Cornetelle, mort.
Fondusat, mort.
Le chevalier de Chamba, mort.
Le chevalier de Nogent, blessé.
Saint-Ililaire, blessé.
Banconne, blessé.
Basoche, blessé.
Rondel, blessé.
Le Moisne, blessé.
Du Prat, blessé.
Cabanac, blessé.

#### Sous-lieutenants.

Ville-Meny, mort.
Saint-Jous, blessé.
Fontrose, blessé.
Cantolle, blessé.
La Madelaine, blessé.
Brase, blessé.
Maret, blessé.
Frédéric, blessé.

Sergents, 6 morts.

— 9 blessés.

Soldats, 148 morts.

— 198 blessés.

#### RÉGIMENT L'YONNOIS.

#### Capilaines.

Saint-André, mort.
Le Chevalier, blessé à mort.
Jeunetine, blessé.
La Tuillerie, blessé.
Martinet, blessé.
L'Ecluse, blessé.
Baulieu, blessé.
Momont, blessé.

#### Licutenants.

Du Rosés, mort.
Des Coutiens, mort.
Du Fenouil, aide-major, blessé.
La Ponchonnière, blessé.

#### Sous-lieutenants.

Largis, mort. Maluose, blessé.

Sergents, 3 morts.

— 5 blessés.

Soldats, 130 morts.

— 53 blessés.

#### RÉCIMENT DAUPHIN.

#### Capitaines.

Giaret, mort. Balsac, mort. Latrinque, mort. La Tomié, mort. Sérizy, mort. Glacsac, mort. Tagny, mort. Pomarin, blessé. Vessouse, blessé. Rivière, blessé. Moléon, blessé. Poncet, blessé. La Maniane, blessé. Daveican, blessé légèrement. Vineu, blessé. Vicouse, blessé. Razine, blessé. Vartillau, major, blessé.

#### Lieutenants.

Duclos, mort.
Barière, mort.
Montaignau, mort.
Bernière, mort.
Coultance, blessé.
D'Aubarès, blessé.
Lavel, blessé.
Des Monts, blessé.
Dartilière, blessé.
Des Noiers, blessé.
Frotange, blessé.

Sergents, 5 morts.

— 6 blessés.
Soldats, 50 morts.

— 225 blessés.

#### RÉGIMENT DE LA ROYNE.

#### Capitaines.

Bruslard, blessé.
Feuillet, blessé.
Malguiche, blessé de deux coups.
Lescamousière, blessé.
Sevily, blessé.
Veu-Croissant, blessé

#### Lieutenants.

Genesteste, mort. La Motte, fort blessé. Ratte, blessé. Montmoreau, fort bissé. Beauchamp, blessé. La Fossé, blessé. L'Espinal, blessé. La Veaublanche, blessé.

#### Sous-lieutenants.

Bouchonnent, blessé. La Beussonnerie, blessé. La Housaye, blessé. Breaux, blessé.

Sergents, 7 tués.

— 9 blessés.

Soldats, 38 morts.

— 138 blessés.

#### RÉGIMENT D'ALSACE.

#### Capitaines.

Le chevalier Talmon, mort. Saint-Chosnois, blessé. D'Aist, blessé. Montein, blessé. Hiot, blessé.

#### Lieutenants.

Lozy, blessé.
La Roche, blessé.
Chaumedet, blessé.
Haumatin, blessé.
Ladou, blessé.
Venac, blessé.
Alluelle, blessé.
Farière, blessé.
Haubègue, blessé.

Sergents, 6 morts.

— 5 blessés.

Soldats, 105 morts.

— 70 blessés.

#### RÉGIMENT DU ROUSSILLON.

#### Capitaines.

Caudeleuse, blessé Vilfoumy, blessé. Dalin, blessé. Avat, blessé.

#### Licutenants.

Racqueblanc, blessé. Armant, blessé. Fanel, blessé.

#### L'IMPÔT DU SANG.

La Haugade, blessé. Fontillière, blessé. Le Sary, blessé. Castelan, blessé. Charry, blessé.

Sergents, 4 morts.
Soldats, 30 morts.
— 50 blessés.

RÉGIMENT DESTOUPA.

Capitaines.

Plastaire, blessé.

Lieutenants.

Lahire, lieutenant, aide-major, blessé, son cheval tué. Vousing, blessé. Esterg, blessé.

Enseignes.

Dubuisson, blessé. La Hyre, blessé.

Sergents, 3 morts.

Soldats, 30 tués.

— 80 blessés.

Piffer.

Jacgear, major, légèrement blessé.

Sergents, 6 blessès.
Soldats, 46 morts.
— 56 blessés.

FUSILIERS.

Capitaines.

Darté, blessé.

Lieutenants.

La Motte, blessé. Ferret, blessé. Cabestant, blessé.

Sergents, 16 blessés.
Soldats, 9 morts.
— 30 blessés.

Total des morts:
Capitaines, 14.
Lieutenants, 15.
Sous-lieutenants, 10.
Enseignes, 3.
Sergents, 69.
Soldats, 1,400.
Total des blessés:
Capitaines, 79.
Lieutenants, 88.
Sous-lieutenants, 36.
Enseignes, 21.

(Bibl. nat. anc. Bl. mant. 63. Fr. 25161 fo. 474.)

Fin de la première partie du tome deuxième.

Paris. - Imp. de E. Donnaud, rue Cassette, 9.

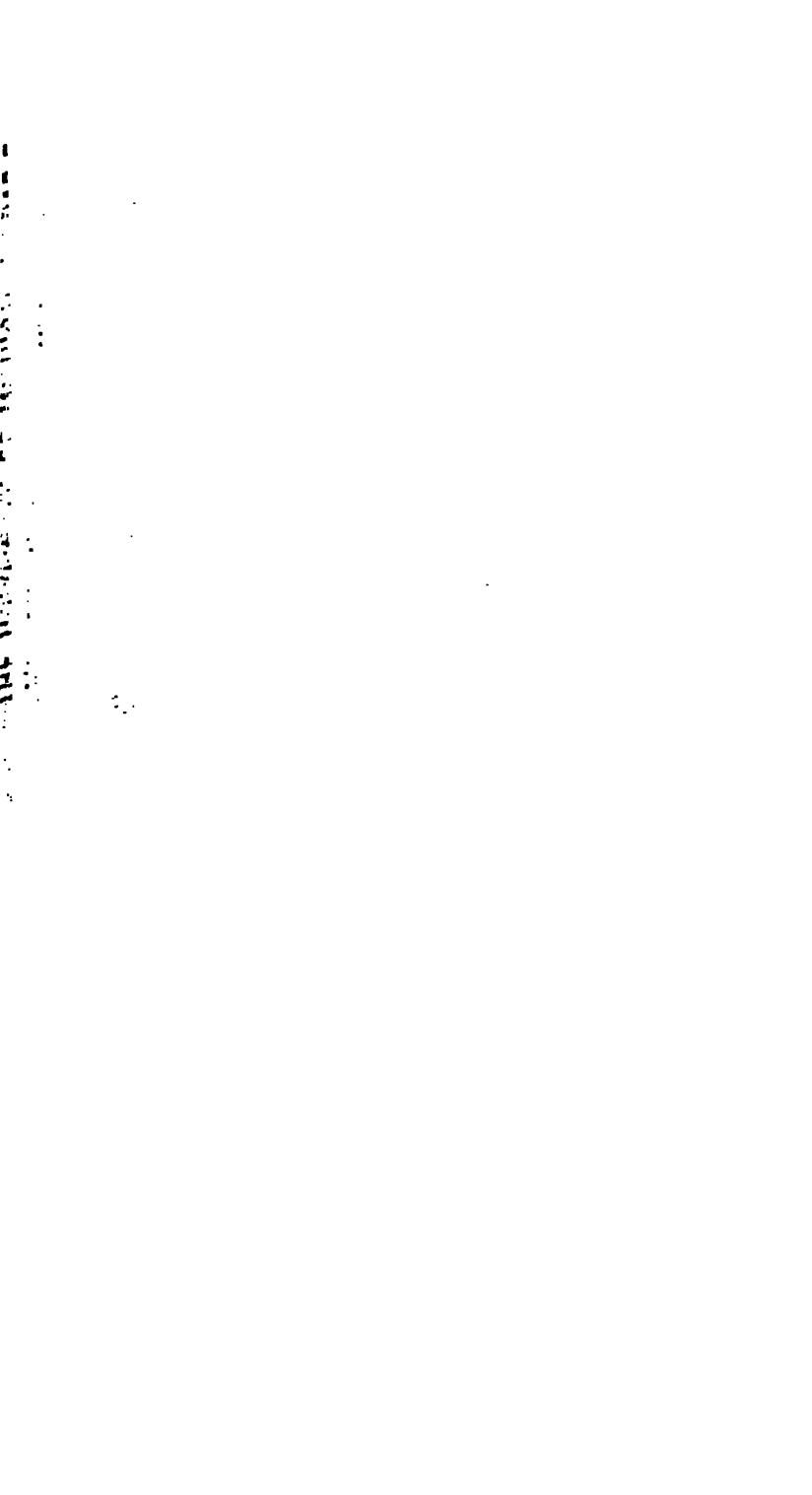

## L'IMPOT DU SANG

PARIS. — IMPRIMERIE DE E. DONNAUD 9, RUE CASSETTE, 9.

## J.-FRANÇOIS D'HOZIER

# L'IMPOT DU SANG

OU

## LA NOBLESSE DE FRANCE

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

PUBLIÉ

## PAR LOUIS PARIS

Sur le manuscrit unique de la Bibliothèque du Louvre brûlé dans la nuit du 23 au 24 mai 1871, sous le règne de la Commune

## TOME DEUXIÈME

DEUZIÈME PARTIE

### **PARIS**

Au CABINET HISTORIQUE
QUAI MALAQUAIS, 7

Et chez L. TECHENER
RUE DE L'ARBRE-SEC, 52

1876

1. e<sup>2</sup> **1** , 3 • • •

## L'IMPOT DU SANG

OU LA

## NOBLESSE DE FRANCE

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE

L

La lettre L offre au classement un assez grand inconvénient que l'auteur n'a pas cherché à éviter. Bien des noms précédés de l'article ou particule Le, La, Les ont été classés à L qui eussent dû figurer ailleurs suivant les cas.—Nous n'avons pu changer l'ordre observé par d'Hozier: le lecteur voudra bien y suppléer, et, à l'occasion, quand un nom semblera incomplétement cité, comme Lachesnay, Voir au nom Chesnay (de la) qui, pouvant appartenir à la même famille. complèterait l'article: — et ainsi des autres du même genre.

Nous renouvelons aussi l'avertissement qu'un très-grand nombre de noms omis ou insuffisamment cités par d'Hozier, trouveront leur complément dans le volume supplémentaire. Aussi, sollicitons-nous, de la part des familles intéressées, l'envoi des rectifications et additions qu'il seroit utile de joindre au travail de l'auteur. Il est essentiel qu'un livre comme celui-ci, tout à l'honneur de la noblesse françoise, réponde à son titre et soit aussi complet que possible.

7792. LAAGE (le s' de), est blessé à la tranchée devant Dôle, le... juin 1674.

7793. LAAGE (le s' de), capitaine au régiment des gardesfrançoises, est tué au combat de Valcour en 1689.

Messieurs de Laage, originaires du Poitou, seigneurs de Chazel, Puylaurens, portoient une croix brisée d'un lambel de cinq pièces, — ont fait leurs preuves pour les honneurs de cour. ll y a encore MM. de Laage de Bellesaye, puis MM. de Laage du Bourbonnois qui portent : d'azur au chevron de gueules, à la bordure de sable.

- 7794. LABAISSE (le s' de), major du régiment de Navailles, est blessé de trois coups de feu au siège de Tortone, dans les États sardes, le... décembre 1642.
- 7795. LABARBE (le s' de), lieutenant au régiment de mestre de camp, est blessé à la bataille de Rethel, le 45 décembre 4650.
- 7796. LABARONNIÈRE (le chevalier de), est blessé au siège de Tortone en 1642 et comme capitaine, car nous supposons que c'est le même, au siège de Turin le 24 août 1643.
- 7797. Labaroulière (le s<sup>r</sup> de), est blessé le 25 septembre 4646, au siège de Dunkerque.
- 7798. Labasse, cornette du régiment de Fimarcon, blessé à la bataille de Staffarde, le 48 août 4690.
- 7799. LABASSONNIÈRE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Cambrésis, est blessé le 26 septembre 4746, devant les châteaux de Namur.
- 7800. Labat (le s<sup>r</sup> de), capitaine de mer, attaque le 31 janvier 1653, deux grands vaisseaux hollandois qui avoient passé devant Blaye sans rendre l'honneur dû au roi; il reçoit deux blessures en cette circonstance, 1653. (Ext. de la Gazette de France du 14 fév.)
- 7801. LABAT (le s' de), lieutenant-colonel, reformé aide de camp du comte de Besons, est tué en montant la tranchée le 21 juin 4708, devant Tortoze.
- De cette famille étoit sans doute le P. Labat, savant dominicain, connu par ses relations de voyages et mort le 17 janvier 4738.— Uriginaires de Guyenne, les Labat portoient : d'azur au pal d'argent accompagné de deux molettes d'or.

- 7802. LABATA (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Tonnins, est tué à la bataille de Lérida en 1642. (Ext. de la Gazette de France du 24 octobre.)
- 7803. Labats (le s<sup>r</sup> de), servant dans la compagnie des gendarmes du duc de Ventadour, est tué en 1628 dans la guerre contre les rebelles du Languedoc. (*Mercure de France* de 1628.)
- 7804. Labber (Baptiste), tué à la bataille de Moncontour, le 3 octobre 1569, mais on ne sauroit dire dans quel parti il servoit.
- 7805. LABERCHE (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Bourbonnois, tué au siège d'Ypres en 1744.
- 7806. Laberda (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Lorraine, est blessé le 1<sup>er</sup> juillet au siège de Bourg. (Ext. de la Gaz. du 14 juillet 1653.)
- 7807. LABERGE (le s<sup>r</sup>, maréchal des logis, est blessé à la bataille de Rethel. (*Ext. de la Gazette de France* du 3 janvier 4651.)
- 7808. LABERGE (le s<sup>r</sup> de), maréchal de bataille, sert au siège de Mardick: il est tué près du maréchal de Turenne, à la bataille des Dunes. (Ext. de la Gazette de France du 4° juillet 4576.)

Laberge et plus correctement de la Berge, samille originaire du Dauphiné qui compte encore des représentants.

- 7809. Labertète (le s<sup>r</sup> de), sergent-major au régiment de la marine, est blessé le 9 juin 4639 au siège d'Hesdin, ville qui, en 4659, fut définitivement oédée à la France, par le traité des Pyrénées.
  - 7840. LABERLIÈRE (le s' de), capitaine des grenadiers de Bourgogne, est blessé le 12 septembre 1675, dans l'expédition du marquis de Chamilly, dans le pays de Waes.

- 7811. LABERNADE (le s' de), est blessé à la défaite d'un convoi escorté à Menène par 700 Espagnols. (Ext. de la Gaz. du 5 septembre 1646.)
- 7812. Labesse (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de grenadiers au régiment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 4760.

Labesse, famille Guyenne: d'or à trois fasces ondées d'azur.

- 7813. Labinaut (le s<sup>r</sup> de), enseigne aux gardes, est blessé à la bataille de Cazal gagnée sur les Espagnols au mois de mai 1640.
- 7814. LABISSINIÈRE (le s<sup>r</sup>), capitaine dans le régiment de Bretagne, est tué à la tranchée devant Aire, la nuit du 43 ou 14 juin 4641.
- 7815. Labize (le s' de), enseigne, est blessé le 27 décembre 1611 dans une rencontre avec les Catalans, en Roussillon. (Ext. de la Gaz. du 17 janvier 1612.)
- 7816. Lablache (le s'), chevalier de Malte, est blessé dans un combat gagné le 28 août 1644 sur les Turcs par les galères de la religion.

On connoît en Dauphiné une famille du nom de Falles de la Blache qui porte : d'azur à un faucon d'argent becqué et grilletée d'or et dont les preuves de cour existent aux archives nat.

- 7817. Lablavière (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navailles, est blessé le 14 mai 1645, au siège de la ville de Roses.
- 7818. LABONNE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment du Haynault, blessé à la bataille de Staffarde le 28 août 1690.
- 7819. LABONNE (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de la Mesleraye, est tué au siège de Thionville, dont Condé se rendit maître en 4643.

- 7820. Labouverie (le s' de), exempt des gardes du corps, est blessé devant Maëstrick.
- 7824. LABRACHETIÈRE (le s' de la), garde-marine, est tué au combat naval avec les Hollandois à Tabago 26 mai 1677.

Tabago ou Tabaco, île des Antilles, découverte en 1498, appartint successivement aux Anglois, aux Hollandois, aux François pour rester définitivement aux Anglois.

- 7823. Labreau (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, blessé d'un coup de fusil au genou au siège d'Osti en 4705 : le fut encore à la bataille d'Oudenarde en 4708.
- 7823. Labrème (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Berry, tué en 4750, à l'affaire de Carillon en Canada.
- 7824. LABRÈME (le s<sup>r</sup>), capitaine du premier bataillon de Berry, est tué au fort Carillon en Canada, au célèbre assaut que les François soutinrent en 1758 contre les Anglois.

LABRE (de). V. de Labreau et de la Bro.

7825. LABRY (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la Roine, est tué au siège de Porto-Longone. (Gazette de France, 22 novembre 1646. Ext.)

Ce fut sous le commandement du marécha! de la Meilleraye (Charles de la Porte) que Portolongone fut prise : c'étoit une place des plus fortes qu'eut l'Espagne sur la Méditerranée, et sa prise ôtoit aux Espagnols la communication avec l'Italie, tandis quelle assuroit un port à l'armée françoise et une retraite à ses vaisseaux.

- 7826. LABRUNETIÈRE (le s' de), est tué au siége de Candie soutenue par M. de Navailles contre les Turcs en 1669.
- 7827. LABURGUIÈRE (le s<sup>r</sup> de), sergent-major du régiment de Picardie, meurt des blessures qu'il avoit reçues le 44 juin au siège de Dôle, 28 juin 1656.
- 7828. Lac (François du), seigneur du Coudray et de Marcilly, tué à la bataille de Saint-Denis en 4567: mais on ne sauroit dire dans quel parti il servoit.

- 7829. Lac (Jacques du), seigneur de Gratuze, fut condamné à mort et exécuté pendant les troubles du mois d'octobre 4594, pour avoir remis la ville du Puy sous l'obéissance du roy: faits énoncés en deux arrêts du conseil d'Etat des 14 juin 1596 et 13 mai 1614; en un brevet de mille livres de pension que le roy accorda à Claudine Rozier, sa veuve, le 22 avril 1613, et d'après encore un brevet du don de l'abbaye de Dohé, que S. M. accorda pareillement à Jean du Lac, son fils.
- 7830. Lac (N... du), baron de Villacoublay, colonel d'un régiment étranger de cavalerie, maréchal de camp et maréchal général des logis de l'armée de Catalogne, tué au siège de Barcelone en 1651.
- 7831. Lac (François du), son frère, tué au siège de Valenciennes en 1656, où il servoit comme volontaire.
- 7832. Lac (Louis du), son autre frère, tué aussi au service en 1649 ou 1659, servant pareillement comme volontaire.
- 7833. Lac (Christophe du), aide de camp des armées du roy, et lieutenant au régiment colonel général-cavalerie, tué aussi en Catalogne en 1651, probablement à ce même siège de Barcelone.
- 7834. Lac (le s<sup>r</sup> du), mousquetaire de la garde du roy, mort des blessures qu'il reçut au siége de Mons en 1691.
- Les du Lac, seigneurs de Villacoublay, originaires de Paris, portoient : d'argent à la fasce d'azur chargée à dextre d'une étoile d'or. La généalogie de cette branche des du Lac cite un Lancelot du Lac, sieur de Chaverolles et gouverneur d'Orléans, qui avoit épousé Louise de Coligny, de la famille de l'amiral.
- 7835. Lac (le s' du), lieutenant au régiment de Guyenne, tué au siège de Landau en 1702.
- 7836. Lac (le s' du), lieutenant de frégate, perdit l'œil droit sur le Héros, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, devant Trinquemalay, contre sir Edouard Hugues.

7837. Lac (le s' du), lieutenant au régiment de Bourbonnois, tué à l'affaire d'Exiles en 1747.

Il y avoit des du Lac en Languedoc, dans l'Ile-de-France, dans l'Auvergne. Les Dulac d'Enval, portoient : d'or au chevron de gueules accompagné de trois sermaux d'azur, sans ardillons. Les Dulac de Montidier : — d'argent à la bordure de gueules.

- 7838. Lac-Cozerort (Jean du), tué dans les guerres de Louis XIV, servant comme cadet volontaire dans la compagnie colonel du régiment des gardes-françoises.
- 7839. Lacapinière (le s<sup>r</sup> de), capitaine de vaisseau commandant le Neptune dans un combat donné le 2 mars 1692, près de la Barbade, contre onze vaisseaux de guerre anglois; il est blessé le 5 août dans un combat contre quatre galions d'Espagne; est fait chevalier de Saint-Louis en 1694. En 1708, le sieur de la Caffinière est nommé capitaine de frégate.
- 7840. LACAILLE (le s' de), capitaine au régiment de Sourdis, est blessé à la bataille de Cassel en 1677. (Gazette de France, 27 avril.)

Après un combat sanglant, le duc d'Orléans remporte une victoire signalée sur le prince d'Orange et les alliés qui perdirent quatre mille hommes tués, et plus de trois mille prisonniers, soixante drapeaux ou étendards, treize pièces de canon et deux morfiers. — C'est à la suite de cette affaire que Cassel fut cédée à la France.

- 7841. Lacan (le s<sup>r</sup>), est blessé à mort au siège de Candie, mars 1669.
- 7842. LACARTE (le marquis de), brigadier des armées du roi, et colonel lieutenant du régiment d'infanterie de Conti, est tué à l'attaque des retranchements de Belleins en 1744, au mois de juillet.
- 7843. Lacasse (le s<sup>r</sup> de), aide de camp du comte d'Auvergne, reçoit trois blessures à l'attaque du fort de Burkhausen, juin 1674.

- 7844. LACATONNIÈRE (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Languedoc, est blessé au combat de Civital en 1648. (Ext. de la Gaz. du 22 janvier.)
- 7845. LACAUMETTE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de cavalerie, est tué le 3 juillet 1645 à l'attaque d'un fort pris sur les Catalans, par le comte d'Harcourt.
- 7846. LACHAMP (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Lameth, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 7847. LACHATAUNIE (le s'), lieutenant au régiment d'Aumale, est blessé à la bataille de Rosbach 1757. (Ext. de la Gaz. du 19 novembre.)
- 7848. Lachaux (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment de Marette, est tué le 18 août 1641 au siège de Cosni. (*Ext. de la Gaz*. du 20 septembre.)
- 7849. Lachaux (le s<sup>r</sup> de), est blessé et fait prisonnier dans la défense du passage du col de Pertuis contre les Espagnols, juin 1674.
- 7850. Lachaux (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 7851. Lachaux (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Parme en 1734.

Bataille gagnée par le maréchal de Coigny sur les impériaux commandés par Mercy: l'avantage sut longtemps disputé. Les brigades de Champagne, d'Auvergne et d'Anjou y firent merveille. Le duc de la Trémoille, colonel de Champagne, y sut blessé, et l'on y fit des pertes nombreuses.

- 7852. Laché (le s' du), gendarme de la garde du roy, tué au combat de Leuze en 1691.
  - 7853. Lachenay (le s' de), capitaine au régiment de Trassy-

cavalerie, blessé en 1644 au siége de Fribourg. (Mercure de 4644.)

7854. LACHENAY (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Persan, est blessé mortellement au combat de Fribourg 1644.

La Gazette de France, qui a fourni les diverses mentions de Lachenay, Lachenay et Lachenaye, les inscrit cependant sous le nom de Lachesnaye, et peut-être sont-ils tous en effet de la même famille et devroient-ils être orthographiés de la même façon.

- 7855. Lachenelais (le s<sup>r</sup>), est blessé le 25 août 1665 dans l'expédition du duc de Beaufort, près d'Alger.
  - Le roi désirant châtier les corsaires algériens de leurs insolences, envoya contre eux le duc de Beaufort qu'il avait récemment créé grand amiral de France. C'est en cette qualité que ce prince commandoit la flotte qui prit Gigeri en 1644, et avec laquelle, l'année suivante, il battit deux fois les Algériens.
- 7856. Lachenelas (le s' de), lieutenant-colonel, est tué aux fausses attaques que le marquis d'Armentières fait exécuter devant Munster la nuit du 11 au 12 juillet 1759.

Peut-être faut-il lire Lachenelais, comme le précédent.

7857. Lachenez (le s<sup>r</sup>), lieutenant, est tué le 14 août 1639, dans une rencontre avec les Espagnols, près du fort Saint-Nicolas.

Peut-être faut-il lire La Chesnay et joindre cette mention à celles qui suivent, no 7858.

Voy. nº 3570.

- 7858. Lachesnaye (le s'), capitaine au régiment de Chemerunt, est blessé au combat de Crémone 1648. (Gazette de France, 15 juillet. Ext.)
- 7859. Lachesnaye (le s<sup>r</sup>), capitaine, est blessé au combat de Civital, janvier 1648.
- 7860. Lachesnaye (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, est tué le 5 août 1645 dans la tranchée devant Bourbourg.



7861. Lachesnage (le s'), capitaine de vaisseau, soutient un rude combat dans la Méditerranée contre dix galères et six vaisseaux espagnols. Après avoir été blessé dans l'action et persistant à vouloir continuer le combat, il fut tué par un des siens qui se rendit à l'ennemi avec le reste de l'équipage 1651.

Les La Chesnaye, de Poitou, portent : d'argent à trois chevrons de sable : — Les La Chesnaye du Gué, également du Poitou, portoient : de gueules à trois fasces d'argent, au chesne de Sinople, broché sur le tout.

- 786?. Laclause (le s<sup>r</sup>), mousquetaire, est tué au siége de Maëstrick, 1673.
- 7863. LACLAUSELLE (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans Anjou, est dangereusement blessé dans l'expédition du marquis de Chamilly sur le pays de Waes, 1675. (Gazette de France, 21 septembre.)
- 7864. LACLERGERIE (le s' de), lieutenant-colonel au régiment de Crussol, est tué au siège de Salins, juin 1674.

Famille de Normandie, d'argent à trois fasces de sable, à quatre cotices d'or broché sur le tout.

- 7865. LACLOCHETERIE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de vaisseau, est tué à bord du Sérieux au combat du 14 juin 1747, près du cap Finistère, contre l'amiral Anson.
- 7866. Lactor (le s<sup>r</sup>), commandant le régiment d'Humières, est tué à l'attaque des retranchements ennemis devant Arras, le 25 août 1654.

En parlant de ces siéges d'Arras, M. d'Héricourt dit que l'armée françoise y perdit peu de monde : à peine trois ou quatre cents soldats restèrent sur le terrain : le comte de Broglie y eut la jambe cassée (Vog. ce nom), le duc d'Yerck y fut légèrement blessé et Turenne reçut d'un coup de mousquet une contusion, et eut un cheval tué sous lui. L'auteur eut pu joindre à ces noms celui du commandant Laclot et d'autres encore déjà cités dans le présent ouvrage.

- 7867. Lacocherie (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la marine, est blessé à la bataille d'Hastembeck, août 1757.
- 7868. LACOINTERIE (le s<sup>r</sup> de), est blessé en se distinguant à la bataille du 5 août 1644, gagnée par le duc d'Enghien sur les Bavarois devant Fribourg.
- 7869. LACOMBE (le s<sup>r</sup> de), sergent d'une compagnie du régiment de Candale, est tué au siége de Maëstrick, septembre 1632.
- 7870. Lacombe (le s<sup>r</sup> de), lieutenant et aide-major, est tué au siège de Porto-Longone, octobre 1646.
- 7871. Lacombe (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Vaubecourt, est blessé au siège de Luxembourg, 1681.
- 7872. Lacombe (le s'), capitaine au régiment de Rohan, et le sieur Lacombe, capitaine au régiment de Piémont, sont blessés à la bataille de Rosbach en 1757.

Il reste une famille de ce nom originaire du Languedoc à laquelle se rattachent sans doute les précédents.

- 7873. LACOMME (le s<sup>r</sup> de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Léogane sur le Prince, commandé par M. de Saint-André, le 18 juin 1706.
- 7874. LACONDAMINE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Mailly, est blessé à la bataille de Rosbach, 1757.
- 7875. LACORDERIE (le s<sup>r</sup> de), commandant de bataillon au régiment de Piémont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, 4757.
- 7876. Lacoste (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Navailles, est blessé dangereusement dans un combat donné près d'Orbitello en Italie, le 27 juin 1646.



- 7877. Lacoste (le s<sup>r</sup> de), 'lieutenant au régiment de Sainte-Mesme, est tué au passage de la Noguerre, 1645.
- 7878. Lacoste (le s<sup>r</sup>), major de Valence, montre beaucoup de valeur dans l'expédition du 40 février 1678 sur les lignes de Frescarol, est blessé au siége de Candie, 1669.
- 7879. Lacoste (le s<sup>r</sup>), commandant le régiment de Piémont, est tué à la bataille de Nerwinde, 12 août 1676.

Outre les Lacoste originaires de Flandres : d'azur à la bande d'argent, MM. de Belcastel dont le nom patronymique est Lacoste, portent d'azur à la tour d'argent donjonnée de trois tourelles de même et maçonnées de sable.

- 7880. LACOUDRELLE (le s<sup>r</sup> de), enseigne dans le régiment de Normandie, est blessé au siège de Cosni en montant à la brèche, 1641.
- 7881. Lacourbe (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de Champagne, est blessé le 4 août 1639 à la prise de Sainte-Marie-Querque, en Artois.
- 7883. Lacovarne (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Tavannes, est blessé au siège de Roses, en mai 1645.
- 7883. Lacreuse (le s<sup>r</sup>), gentilhomme du sieur de Villequier, est blessé au siège de Lens le 12 août 1647.
- 7884. Lacroix (le s<sup>r</sup>), baron de Castries, de Languedoc, neveu du comte de Choisy, est tué au siège de Maëstrick, 10 septembre 1632.

Cette mention fait double emploi avec le nº 4372.

- 7885. Lacroix (le s'), capitaine, est tué dans une rencontre avec l'ennemi, près Casal, en novembre 1639.
  - 7886. Lacroix (le s' de), capitaine au régiment de Senantes,

est tué le 23 juin 1640 à l'attaque des ennemis sur la Doire, en Piémont.

7887. Lacroix (le baron de), se distingue beaucoup à la tête du régiment de Normandie au combat donné devant Turin le 14 septembre 1640. Il est blessé le 8 septembre 1641 au siège de Cosni en Piémont.

7888. Lacroix (le chevalier de), lieutenant dans le régiment de Normandie, est tué le 8 septembre 1641 devant Cosni.

Semble également saire double emploi au nº 4373.

7889. Lacroix (le baron de) se trouve en qualité d'aide de camp à la bataille de Lérida, 4642; il a deux chevaux tués sous lui en 4644 à la défaite des Bavarois, par le duc d'Enghien, sous Fribourg; il est tué au siège de Lichtennault, en septembre 4644.

Lérida devoit être, à quelque temps de là, l'écueil des armes françoises, mais au mois de septembre 1642, le maréchal de la Mothe battit complétement sous ses murs les troupes espagnoles commandées par Leganez et Terracuse.

- 7890. Lacroix (le s' de), enseigne au régiment de Navarre, est blessé dans Armentières assiégé par les Espagnols, 1647.
- 7891. Lacroix (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est tué le 28 novembre 1647 dans une escarniouche entre la garnison de Bitche et les troupes du roi, aux environs de Vesle.
- 7892. Lacroix, marquis de Saint-Vallier, colonel, est blessé au siège de Candie, août 1669.
- 7893. Lacroix (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment royal, est blessé au siège de Luxembourg, 1684.

7894. LACROIX, marquis de Castries, se signale extrêmement dans un combat du marquis de Sourdis avec un corps de troupes de Brandebourg; il est fait brigadier d'infantere en considération des services qu'il avoit rendus dans cette affaire (6 mars et 16 avril 1690). Il est blessé à la bataille de Fleurus, juillet 1690.

LACROIX, marquis de Castries, reçoit trois coups de sabre sur la tête à la bataille de Rosbach, ce qui ne l'empêche pas de rester jusqu'à la fa du combat, novembre 1757; est fait lieutenant général le 18 décenhet 1758, reçoit une forte contusion d'un biscayen à l'affaire du 31 juillet 1760 près de Varbourg; il est grièvement blessé au bras d'un coup ét feu à l'attaque du château d'Amenebourg. Il avoit soutenu les clars des ennemis depuis sept heures du matin jusqu'à une heure après mich, et s'étoit toujours porté dans les endroits les plus périlleux.»

Il faut conférer ces mentions des Lacroix avec les mentions relatives à la maison de Castries et autres, nº 4358 à 4378, d'Hozier n'ayant per su classer régulièrement ceux de ce nom de Lacroix, avec ou sans per-

ticule.

7895. Lacs (Antoine des), seigneur des Pern, fut grièvement blessé sous le règne de François I<sup>er</sup>, dans un combet près de Bayonne, et mourut à Agen.

7896. Lacs (Jean des), tué au siège de la Rochelle en 1573, mais on ne sauroit établir dans quel parti il servoit.

7897. Lacs (Jean-François des), capitaine de cavalerie, mort à Landau en 1636 de la suite des blessures qu'il reçut dans l'armée commandée par le maréchal de Luxembourg.

7898. Lacs (Georges des), tué au siège de Fontarabie en 4638.

Le prince de Condé avoit ouvert la trancnée dès le 2 août, mais il lut contraint de lever le siége le 7 septembre par l'armée espagnole supérieure en nombre et dont l'attaque inopinée jeta la plus grande consusion parmi les troupes : les officiers firent bien leur devoir, mais la déroute n'en sut pas moins grande.

7899. Lacs (Jacques, dit le chevalier des), capitaine d'artiltillerie, mort à Cherbourg en 1668 de la suite de ses blessures. 7900. Lacs (François des), mort au siège de Lérida.

Le prince de Condé avoit entrepris le siège en téméraire, on ne peut qualifier autrement la fanfaronnade avec laquelle il fit ouvrir la tranchée au son des violons. On lui répondit par une sérénade plus bruyante, ce fut avec une décharge si terrible de toute l'artillerie de la ville, accompagnée d'une vigoureuse sortie des assiégés, que les assiégeants ne purent soutenir leur seu et se retirèrent avec perte le... mai 1647. »

- 7901. Lacs (Guillaume des), son frère, dit le chevalier de Brettes, capitaine de grenadiers au régiment de Clérembaut. ; tué au service.
- 7902. Lacs (Jean des), capitaine de sapeurs, tué au siége de Landau.
- 7903. Lacs (Jean-François des), capitaine au régiment de la reine-dragons, mort aux eaux de Bagnères de la suite de ses blessures.
- 7904. Lacs (Hervé des), des Indes, son frère, tué aussi au service, suivant des papiers de famille, mais sans autre détail.
- 7905. Lacs (Marie-Antoine des), seigneur des Lacs, lieutenant au régiment d'Anjou, depuis Aquitaine, fut grièvement blessé à la bataille de Guastalla en 4734.

Cette bataille livrée le 19 septembre où les impériaux furent défaits, nous coûta un lieutenant-colonel, dix capitaines, neuf lieutenants et un grand nombre de soldats.

7906. Lacs du Bousquet (Joseph-François-Antoine des), marquis d'Arcambal, chevalier de Saint-Louis, aide-major des grenadiers de France, puis colonel du régiment de Rouergue et maréchal de camp, blessé à la bataille de Fontenay en 4745, le fut encore à l'attaque du village de Calikerkin en Bohème; en tout il le fut cinq fois en différentes affaires.

Nous avouons avec regret n'avoir rien trouvé sur cette famille des Lacs, qui figura si vaillamment sur les champs de bataille.



- 7907. LACUIVÉE, capitaine au régiment de Florinville, est tué au combat de Thésin, 1636.
- 7908. LADEVÈZE (le s' de), capitaine au régiment du roi, est blessé au siège de Maëstrick, juill. 4678.
- 7909. Ladiescroye, major, est tué à la bataille de Sintzim, juillet 4674.
- 7910. Ladiette (le s'), lieutenant au régiment de la Mesleraye, est tué au siège de Thionville, juillet 1643.
- 7911. Ladotte (le s' de), capitaine au régiment des gardes, est blessé devant Arras le 25 août 1654.
- 7912. Laduc (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, tué au siège de Landau en 1713.
- 7913. LAFACTIÈRE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Vermandois, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1631.
- 7914. Lafages (le s<sup>r</sup>), cornette au régiment de Saluces, est blessé à la bataille de Rosbach 1757, 5 novembre.

Il y avoit au régiment de Champagne un Lasage qui servoit avec distinction au siège de Tarragone en 1644 et à la désaite des Miqueles en Catalogne en 1657. La table de la Gazette le réunit aux Lasages qui précède, comme étant de la même samille.

7915. LAFAIGE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment d'Uxelles, est blessé d'un coup de pique à la gorge au combat de Crémone 1648, juillet.

Il y a une famille Gaillard de Lafaige à Toulouze: nous ne savons si l'on doit lui appliquer cette mention.

- 7916. LAFARE (le s<sup>r</sup> de), est tué au combat près Quiers en Italie, le 20 novembre 1639.
- 7917. LAFARE (le chevalier de), aide-major du régiment Dauphin, est blessé le 24 septembre 4670, au siège d'Epinal en Lorraine.

7918. LAFARE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Bourbon, est tué à la bataille de Staffarde, 1690.

Deux samilles de ce nom en Languedoc, l'une ayant pour armes : d'argent au lion de sable, l'autre : d'azur à trois slambeaux d'or allumés de gueules. A cette dernière appartenoit certainement le marquis de Lasare qui s'est distingué dans les guerres de 1667 et 1674, ou ses qualités et sa bravoure lui valurent l'amitié de Turenne : toutesois il est surtout resté célèbre par ses succès dans le monde, sa liaison avec Madame de la Sablière, avec Chaulieu, Chapelle, le duc de Vendôme, et par l'épicurisme des dernières années de sa vie.

7919. LAFAVERIE (le s'), capitaine au régiment de Normandie, est blessé au siège de Spire, 1635, puis tué dans un combat livré en Roussillon le 26 juin 1539, par les troupes du roi commandées par le maréchal de Schomberg, contre les Espagnols.

7920. LAFAYE (le s' de), capitaine au régiment de Saluces, est blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Un autre Lasaye, qui du moins paroît tel, capitaine dans le régiment de Normandie-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg, 25 octobre 1760. — Famille du Périgord: — de gueules à la croix pattée d'argent, accompagné en chef d'un lambel de cinq pendants du même.

- 7921. LAFAYETTE (le s' de), commandant au régiment de Conty-cavalerie, est blessé le 10 août 1649 à la désaite de cinq cents Lorrains sur la Moselle, par le marquis de Marolles.
- 7922. LAFAYETTE (le s<sup>r</sup> de), est blessé à la bataille de Sintzim, juin 4674.

Nous ne savons si ces deux mentions ne devroient pas s'appliquer à la maison Motier de la Fayette à laquelle nous renvoyons.

7923. LAFERME (le s<sup>r</sup>), sergent au régiment d'Auvergne, est tué au siège de Tortone, le... décembre 4642.

Tortone, ville des Etats sardes, tombée au pouvoir des ducs de Savoie.

7924. LAFERRIÈRE (le chevalier de), est blessé le 29 octobre 4645 au siège de Porto-Longone.

7925. LAFERRIÈRE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg, 25 cotobre 4760.

Un grand nombre de familles du nom de Laserrière en Normandie a en Bretagne avec des armes différentes. Voy. FERRIÈRE (de la).

- 7926. LAFERTÉ (le s<sup>r</sup> de), lieutenant dans le régiment d'Arambure, est tué devant la ville d'Aire, la nuit du 16 au 17 juin 1641.
- 7927. LAFERTE (le s'), enseigne au régiment de Saint-Mesme, est blessé le 16 juillet 1653 en se défendant courageusement au hameau le Loubart, près de Saint-Sever, en Limousin.
- 7928. LAFERTÉ (le s' de), capitaine dans le régiment d'Auvergne-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg, le 25 octobre 4760.

Voy. au mot Ferré (de la).

- 7929. LAFEUILLÈRE (le chevalier de), a l'œil emporté d'une mousquetade au siège de Candie, 1669.
- 7930. Laffiteau (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 7931. LAFILIÈRE (le s<sup>r</sup>), capitaine en second de la frégate l'Aquilon de quarante canons, en prend le commandement au défaut du sieur de Maurville, capitaine, blessé au commencement d'un combat engagé le 17 mai 1756, près de l'île d'Oléron, avec un vaisseau de guerre anglois de cinquante-siz canons. Il reçoit trois blessures et contribue beaucoup à mettre l'ennemi hors de combat et à le forcer à la retraite.
- 7932. LAFISTOLE (le s<sup>r</sup> de), enseigne des grenadiers des gardes, est blessé devant Namur, le 13 juin 1662.

- 7933. Lafite (Henri de), ancien page du cardinal de Richelieu, est tué au siége de Maëstrick, 40 septembre 4632.
- 7934. Lafite (le s'), capitaine de grenadiers au régiment royal, est tué au siège de Landau, 24 novembre 4703.
- 7935. LAFITE (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment de Rochefort, et le sieur de Lafitte, lieutenant dans le régiment royal, sont blessés au siège de Mahon, le 7 août 4756.

Famille de Gascogne: coupé au premier d'or à trois chouettes de sable penchées sur une branche d'olivier de sinople; au 2 d'azur, au palmier d'or, terrassé du même, fruité de gueules.

- 7936. LAFLEUR (le s'), capitaine au régimeut de Piémont, est blessé au siège de Luxembourg, juin 4684.
- 7937. LAFLOTTE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régiment de Montausier, est tué à la reprise de Bar-le-Duc effectuée par le marquis de la Ferté-Senneterre, 3 janvier 4654.
- 7938. Lapolie (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment des gardes, est tué le 25 août devant Arras, 1654.

Famille de Touraine : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois roseaux d'or, chargé chacun d'une merlette de sable.

- 7939. Lafond (le s'), capitaine au régiment de Listenoy, est blessé à la bataille de Cassel, 27 avril 4677.
- 7940. LAFOND, capitaine au régiment de Crussol, tué au siège de Mayence dans les premiers jours du mois de septembre 1689.
- 7941. LAFOND (le s' de), colonel, est dangereusement blessé dans l'expédition sur la redoute d'Arleux, 1<sup>er</sup> août 1711.
- 7942. LAFOND (le s<sup>r</sup> de), marquis de Savines, lieutenant général, sert en 4733 au siége de Gerradadda et à celui de Milan en 4734; est blessé au combat de Parme le 40 juillet

de la même année, nommé directeur général de la cavalerie, il se trouve à la bataille de Guastalla, est reçu chevalier du Saint-Esprit le 47 mai 4739 et meurt le 42 avril 4748 agé de 85 ans.

7943. LAFOND (le s<sup>r</sup>), cornette au régiment de Saluces, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, le 5 novembre 4757.

Voy. au nom Fond (de la).

- 7944. Larons (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Normandie, reçoit une mousquetade au travers du corps en montant à l'assaut livré le 28 juin 1638 à la ville de Poligny.
- 7945. LAFONS-ROSAT (le s' de), gentilhomme du sieur d'Aiguebonne, reçoit deux coups de feu dans le combat du 4° septembre 4638, près de Gènes.
- 7946. Larons (le st de), lieutenant au régiment de Chemerault, est blessé au siège de Porto-Longone, 4646. (Ext. de la Gazette du 22 novembre.)
- 7947. Lafons (le s<sup>r</sup>), mousquetaire, est blessé au siège de Maëstrick, 1673. (Ext. de la Gaz. du 9 septembre.)

Voy. au nom Fons (de la).

- 7948. LAFONT (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant et enseigne au régiment des gardes-françoises, est tué au siège de Maëstrick en 4673.
- 7949. Lapont (le s<sup>r</sup>), enseigne au régiment de Normandie, est blessé au siège de Spire, 1635.

Une autre mention de la Gazette d'un sieur Lafon (sic), blessé au siège de la ville impériale d'Oberchenheim en juillet 1636.

7950. LAFONT DE SAVINES (le s'), guidon des gendarmes de

Les diguières, est blessé en se distinguant à la bataille gagnée sur les Espagnols, le 11 juillet 1646.

Les Lafont du Languedoc : de gueule à la bande d'argent.

7951. LAFONTAINE (le s<sup>r</sup>), lieutenant dans le régiment de Pont-Château, est tué devant Aire le 27 juin 4644.

Voir au nº 5597, peut-être y a-t-il double emploi malgré les différences de qualité.

7952. LAFONTAINE (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de la mestre de camp de Gesvres, est blessé au siège de Thionville, 1643. (Ext. de la Gaz. du 29 juill.)

Un autre de la Fontaine tué au même siége (V. nº 5594).

- 7953. LAFONTAINE (le s<sup>r</sup> de), commissaire d'artillerie, est blessé au combat de Fribourg, au mois d'août 1644.
- 7954. LAFONTAINE (le s' de), célèbre par les prises considérables qu'il avoit faites depuis dix ans du côté de la Sicile, est attaqué étant à bord du vaisseau le Dragon, par onze galères napolitaines contre lesquelles il se défend pendant troisjours. Obligé de se rendre avec promesse de la vie sauve, les ennemis le saisissent et lui tranchent la tête sous prétexte qu'il étoit corsaire, 14 janvier 1645.
- 7955. LAFONTAINE (le s<sup>r</sup>), cornette, est blessé à la bataille de Rethel, 1651.

La mention suivante lui est peut-être applicable:

7956. LAFONTAINE (le s'), lieutenant blessé au combat de Civital 1648.

Voy. au mot Fontaine (de la). Le nom de Lafontaine est si répété en France qu'il 'seroit téméraire de fixer les attributions de chacune de ces mentions.

- 7957. LAFONTAN (le s' de), est tué au siège de Candie en 4669, où périt aussi le chef de l'expédition, François de Vendôme, duc de Beaufort.
- 7958. LAFONTIÈRE, cornette, est blessé à la bataille de Rethel en 4650.

7959. LAFORCADE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la couronne, est blessé au siège de Luxembourg en juin 1684.

Voy. au mot Forcade (de la).

- 7960. LAFORCE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Saintonge, est tué en Espagne, au passage de la rivière de Sègre en juin 1645.
- 7961. LAFOREST (le s' de), enseigne au régiment de Normandie, est blessé mortellement, le 21 juin 1637, à l'attaque de Lons-le-Saulnier en Franche-Comté. (Ext. de la Gaz. du 6 juill. 1637.)
- 7962. Laforest (le s<sup>r</sup>), commissaire de l'artillerie, est blessé au siège de Porto-Longone en novembre 4646.
- 7963. Laforest (le s<sup>r</sup>), gentilhomme du comte d'Harcourt, est tué à la levée du siège de Lérida en novembre 4646. Il s'étoit très-bien comporté à l'affaire précédente du 5 octobre devant cette place, et sa perte fut sensible à toute l'armée.
- 7964. LAFOREST (le s<sup>r</sup>), page du prince de Condé, est tué à la bataille de Lens, le 26 août 1648.
- 7965. Laforest (le s' de), capitaine au régiment de Montdejeu-allemand, est blessé à la défaite de 400 Espagnols, près du Catelet, le 31 mai 1652, est encore blessé au siège de Candie en 1669.
- 7966. Laforest (le s<sup>r</sup>), capitaine de mineurs, est dangereusement blessé le 27 juillet 1695 à la désense de Namur.
  - Voy. au nom de Forest: on trouve un grand nombre de familles de œ nom principalement en Bretagne, dans le Cambrésis et ailleurs.
- 7967. LAFORTIÈRE (le s<sup>r</sup> de), commissaire de l'armée, est tué au siège de Porto-Longone le... novembre 1646.
  - 7968. LAFORTILLIÈRE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de la

Reine, est blessé et fait prisonnier le 26 septembre 4653 en se défendant courageusement contre les Espagnols, près de Girone.

- 7969. LAFORTUNE (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment du Perche, est blessé le 2 août 4638 en repoussant quelques troupes du duc Charles de Lorraine, près de Montbéliard.
- 7970. LAFORTUNE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant, est tué le 20 août 1666 à la défaite des Anglois dans l'île de Saint-Christophe.

Les Anglois ne furent point heureux à Saint-Christophe le 20 août, le commandeur de Sales, neveu de saint François du même nom, remporta sur eux une victoire complète, à l'issue de laquelle, après avoir perdu leurs forts, leurs armes et leurs canons, ils furent entièrement chassés de l'isle. « On frappa à cette occasion une médaille avec cette légende: La colonie françoise affermie: en exergue: Les Anglois chassés de l'isle de Saint-Christophe. »

- 7971. Lafosse (le s'), lieutenant au régiment de Normandie, est blessé au siège du château de Moyen en Lorraine, le... septembre 1635. A quelques jours de là, il contribue à l'avantage remporté par le gouverneur de Colmar sur le régiment de cavalerie de Reinach.
- 7972. Lafosse (le s<sup>r</sup>), sergent de Miraumont, est tué le 3 septembre 4637 au siège de la Capelle.
- 7973. Lafosse (le s<sup>r</sup> d<sub>e</sub>), capitaine au régiment de Normandie, est tué en défendant contre les Lorrains un poste au-dessus de Poligny en Franche-Comté, le... juin 1638.
- 7974. Lafosse (le s' de), officier du régiment de Normandie, est blessé au siège de Tortone, en décembre 1642.
- 7975. Lafosse (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, est tué le 4<sup>er</sup> juillet 1654 au siége de Villefranche.
- 7976. LAFOSSE (le chevalier de), fils du conseiller d'Etat, meurt à Lille de la blessure qu'il avoit reçue au siège de cette place, le 24 septembre 1667.

Plusieurs familles portent ce nom, en Cambrésis, dans l'Ile-de-France, dans la Flandre françoise, en Artois et ailleurs. Voy. Fosse (de la).

- 7977. LAFOUSSE-BELVAL (le s' de), lieutenant dans le régiment de Normandie, est blessé le 8 septembre 4644 au siège de Cosni, en Piémont, en montant à la brèche.
- 7978. LAFRESNAYE (le s' de), major de la Bassée et lieutenant dans le régiment de Normandie, surprend le château d'Eteté sur le bord de la Lys, le 22 octobre 4650, il est blessé le 4° janvier 4655 à l'attaque du fort de Bereleau.

Famille du Maine : de gueules à trois sasces d'or : ou d'Anjou, d'argent à deux sasces de gueules, à l'orle de huit merlettes du même.

- 7979. LAFRESSINETTE (le s'de), lieutenant-colonel de Persan, se trouve à la bataille de Rocroy en 4643, et est tué au combat de Fribourg en 4644.
- 7980. LAFRETTE (le chevalier de), est tué à l'affaire de Castelnaudary, le 24 septembre 1632.
- 7981. LAFRETTE (le chevalier de), est tué dans un combat contre un vaisseau ennemi, le 14 janvier 1645.

Famille du Poitou : d'or à deux lions léopardés de sable, couronnées d'argent.

- 7982. LAFREZELLIÈRE (le s' de), maréchal de camp, est tué le 28 juin 1639 devant Hesdin en montant à l'assaut.
  - 7983. LAFREZELLIÈRE (le marquis de), est blessé à l'attaque du fort de Kell, le 6 août 1670; il est encore blessé au siège de Fribourg, 20 novembre 1677, puis encore devant le fort de Kell, le 26 juillet 1678 : mort en son château d'Anglers dans le Loudunois, âgé de 80 ans, le 10 juin 1702.

Les Frezeau de la Frezellière de l'Anjou : burelé d'argent et de gueules à la cotice d'or brochant sur le tout.

- 7984. LAFUITE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment royal, est blessé au siège de Luxembourg le 14 juin 1684.
- 7985. LAFUYA (le s' de), lieutenant au régiment de Bourgogne, est blessé au siège de Luxembourg le... juin 4684.

- 7986. LAGARDAIDE (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment d'Harcourt, est tué à la levée du siège de Lérida, le... décembre 1646.
- 7987. LAGARDE (le s' de), est blessé le 28 juin 4638 au siège de Poligny.
- 7988. LAGARDE (le baron de), est tué dans le combat du 1<sup>er</sup> septembre 4637 auprès de Gênes entre les galères de France et celles d'Espagne.
- 7989. LAGARDE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Villardry, est blessé à la bataille de Cazal en 4640, puis au siège de Tortone, 4642.
- 7990. LAGARDE (le s' de), est blessé au siège de Tarragone où il servoit en qualité de volontaire, le 9 septembre 1644, et se distingue à la bataille de Lens en 1648.
- 7991. LAGARDE (le s' de), lieutenant-colonel du régiment de Bourgogne, du parti du prince de Condé, est tué le 18 novembre 1653, à Sainte-Menehould assiégée par les troupes du roi.
- 7992. Lagarde (le s' de), enseigne, est blessé au combat naval du 22 avril 4676 entre du Quesne et l'amiral Ruyter.
- 7993. LAGARDE (le s<sup>1</sup> de), lieutenant au régiment des fusilliers, est tué au siège de Luxembourg le 14 juin 1684.
- 7994. LAGARDE, sous-lieutenant au régiment de Bourbon, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 7995. LAGARDE (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers dans le régiment de Médoc, est tué au siège du château de Tortone le 20 février 4734.
- 7996. LAGARDE, sous-lieutenant de Cambrésis, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 1690.

Nom porté par un grand nombre de samilles : Voy. aussi au mot : GARDE (de la).

7997. Lagardette (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Sault, est tué le 12 octobre 1646 au siège de Porto-Longone.

7998. Lagarique (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Persan, est tué au combat de Fribourg le... août 4644.

Voy. au nº 6142, s'il n'y a pas lieu de ne faire qu'un article des deux.

7999. LAGARIGUE (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est dangereusement blessé le 20 avril 4666 à la défaite des Anglois dans l'île de Saint-Christophe.

En 1673 nous trouvons un autre Lagarigue, peut-être est-ce le même, blessé au siège de Maëstrick le 13 juillet 1679 (Voir au nº 6141.)

- 8000. LAGE-PARIOL (le s<sup>r</sup> de), cornette au régiment de la Feuillade, est tué le 19 juin au siège de Thionville. (Ext. de la Gaz. du 29 juill. 1643.)
- 8001. LAGIRARDIÈRE (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, est tué en novembre 1664 au siège de Gigeri en Afrique.
- 8002. LAGLASSONIÈRE (le s<sup>r</sup> de), gentilhomme du comte de Vivonne, est blessé à la descente des troupes à Gigeri, le... août 1664.
- 8003. LAGEARD (Jean de), dit le comte de Cherval, capitaine au régiment de Pons-cavalerie, tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 8004. Lagny (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant au régiment Dauphin, est blessé en juillet 1673 au siège de Maëstrick.
- 8005. Lagny (le marquis de), capitaine, est tué le 28 mai 4707 dans un combat donné sur le chemin de Phortzheim contre un corps de cinq cents cuirassiers allemands.

Famille de l'Île-de-France: d'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un lionceau, le tout d'or, le chevron surmonté d'un croissant d'argent.

Caguo ou Lagot capitaine beamail, protestant l'estit un homen font haut à la mann, sealabreme et font branc et voillant y il cut en ecome une grone querelle avec Corbogran le Cardanton laboure mai la mine catherine le Metius qui faint quai ces le un lune capitaines se sont gans qui mentant d'ate recongneng) ecritait ette friens an locel qui cost est d'annolant. Il capitaine lague wint sque un locel qui cost est d'annolant. Il capitaine lague wint sque les sonorablement au suige le Mismille et Mouleur mante put ser sonorablement au suige le Mismille et Mouleur mante put les sonorablement au suige le Mismille et Mouleur mante put le sonorablement de suige le Mismille et Mouleur mante put les sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante put les sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante put le sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante put le sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante que le sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante que le sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante que sonorablement que sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante que sonorablement que sonorablement que suige le Mismille et Mouleur mante que sonorablement que sonorableme

montre la quil cotort voullant homme et les, avect: Logot fut tax plus hard a la reprise de borbers par le maridal de Jame andre.

بار

- 8006. Laco (le s' de), enseigne aux gardes françoises, reçut un coup de mousquet dans la cuisse et dans la hanche au siège des Ponts-de-Cé en 1620.
- 8007. LAGODENERIE (le s' de), est blessé au siège de Candie. (Ext. de la Gaz. du 22 mars 1669.)
- 8008. LAGODINIÈRE (le s' de), commandant les gardes du duc de Roannez, est blessé à la défaite des troupes du prince de Condé, devant Coignac, le... novembre 4661.
- 8009. Lagongonais (le s' de), lieutenant d'Harcourt, est tué à la levée du siège de Lérida le 43 décembre 1646.
- 8010. Lagorce (le baron de), est tué le 10 février 1703 dans un combat donné auprès de Bargeac contre les rebelles des Cévennes.

Famille du Vivarais : de gueules à trois rois d'or.

- 8011. Lagord (de), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Havanne sur le Saint-Esprit, commandé par M. du Magnon, le 18 juillet 1702.
- 8012. Lagor (le s' de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 8013. Lagrace (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Ferrier, est blessé dans le combat du 12 août 1645 au poste de la Montagne, près des Aveillanes.
- 8014. LAGRANGE (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, est blessé en défendant un poste contre les Lorrains, en Franche-Comté, en juin 1738.
- 8015. Lagrange (le s<sup>r</sup>), aide de camp, est tué à la défaite de douze cents Croates du cardinal Infant, près d'Aire. (Ext. de la Gaz. du 29 août 4639.)
- 8016. Lagrange (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire du roi, est tué au siège d'Aire le 21 juin 1641.

į.

Ľ

- 8017. Lagrange (le s' de), dit le chevalier d'Arquien, est tué au siège d'Orsoy sur la gauche du Rhin en juin 1672.
- 8018. Lagrange (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps, est blessé le 18 juin 1673 au siège de Maëstrick.
- 8019. Lagrange (le s' de), page de la petite écurie du roi, est tué le 25 juin 4673 à ce même siège de Maëstrick.
- 8020. Lagrange (le s' de), lieutenant, est tué le 12 juin 1673 dans une rencontre avec un parti ennemi.
- 8021. Lagrange (le s' de), guidon des gendarmes écossois, est tué à la bataille de Cassel le 27 avril 1677.
- 8022. Lagrange (le s' de), capitaine au régiment de Normandie, est blessé au siège de Philisbourg en novembre 1688.
- 8023. Lagrange, capitaine au régiment de la garde, blessé le 48 août 4690 à la bataille de Staffarde.
- 8024. Lagrange (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, est blessé à la bataille d'Hastembeck le 49 août 4757.

Nous avons déjà donné à ce nom de Lagrange plusieurs mentions au mot Grange (de la), nous y renvoyons, ainsi qu'à la note du nº 6648.

- 8025. LAGRANVILLE (le s' de), capitaine dans le régiment de cavalerie de Bretagne, puis colonel du régiment de Saintonge, est blessé le 26 août 4747 à l'affaire de l'Assiette.
- 8026. LAGRATIONNAYE (le s' de), capitaine des grenadiers dans le régiment royal, est blessé très-dangereusement d'un coup de feu à la cuisse, au siège de Mahon, le 7 août 4756.
- 8027. LAGEARD-CHERVAL (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau, reçoit trois blessures sur la Capricieuse, dont une assez grave, dans le combat que cette

régate soutint en sortant de l'Orient contre deux frégates ngloises le 4 juillet 4780.

ll y a en Guyenne une famille du nom de Lageard, mais nous ne savons si elle est Lageard de Cherval.

- 8028. Lagrave (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régiment des dragons de Duranché, est blessé le 7 mai 4676 au siège de Bouchain.
- 8029. Lagroys (le marquis de), capitaine d'une compagnie de cavalerie dans le régiment du Carcadan, est blessé au combat de Senef 4674, le 44 août.
- 8030. Lagroys (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment des grenadiers de France, est blessé et fait prisonnier à l'affaire du 24 juin 4762 auprès de Cassel.
- 8031. Lagueroucuères (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Poitou, est blessé à la bataille de Rosbach 4757.
- 8032. Laguerre (le s<sup>r</sup> de), reçoit un coup de pique à la cuisse à l'attaque du fort de Cayenne, en mars 1677.
- 8033. LAGUEZERIC (le s' de), lieutenant au régiment de Condé, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 8034. LAGUILLOTIÈRE (le s' de), lieutenant des gendarmes du duc Modène, est blessé le 3 août 1648 au siège de Crémone.
- 8035. Laguitonnière (le s' de), mousquetaire, est blessé au siège de Maëstrick, 4678.
- 8036. Laharteloire (le s' de), lieutenant de vaisseau, fils du lieutenant général de ce nom, est tué le 6 mai 1709 dans un combat où Duguay-Trouin s'empara d'un vaisseau anglois.
  - 8037. Lahaudinière (le s' de), volontaire, est blessé à la

défaite d'une escadre hollandoise par le chevalier de Chiteau-Renaud, 24 juillet 4677.

- 8038. Lahautière (le s<sup>r</sup> de), capitaine de Bourbonnois, est blessé à la bataille de Rocroy le 29 mai 4643.
- 8039. Lature (le s' de), lieutenant commandant le détachement du régiment de Rouërgue qui étoit à bord du Rohan-Soubise, est tué dans le combat que le capitaine Royer, qui commandoit trois frégates, soutint le 30 avril 4780 à la hauteur du cap Flamborough contre quatre frégates ennemies.
  - 8040. L'AIGLE (le s'), capitaine de brûlot, armateur, soutient un combat de seize heures contre deux grands vaisseaux anglois et les oblige à se retirer après leur avoir tré ou blessé trois cent soixante hommes, n'en ayant perdu de son côté que cent cinquante: il est tué le 5 juillet 4743 en attaquant au détroit de Gibraltar une frégate hollandoise qu'il coule à fond.
  - 8044. Laigue (le marquis de), est dangereusement blessé en 4652 au combat de la porte Saint-Antoine.

Famille du Dauphiné: de gueules semé de gouttes d'eau d'argent, à trois trangles ondées du même en chef. On a imprimé: Description des anciens actes de la maison de Laigue, avec une table alphabétique des noms des maisons alliées à cette famille. In-40.

- 8042. LAILLE (le comte de), Gascon, commandant pour le roy à Bergerac, fut grièvement blessé en 4365 dans un combat contre les Anglois.
- 8043. LAILLIER (Jacques de), seigneur de Noir-Epinay, tué au service du roy au mois d'août 1639.
- 8044. Lang (Jean de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

- 8045. Lair (le s' de), est tué le 26 décembre 4706 à la tranchée devant Nice.
- 8046. LARAC (le sr de), lieutenant au régiment de royalartillerie, est grièvement blessé au siège du fort Saint-Philippes en 4756.
- 8047. LAIRANNIE (de), sous-brigadier des gardes du corps, blessé à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 8048. LAIRE (Robert de), chevalier, seigneur de Laire et de Cornillon, conseiller, chambellan ordinaire du roy, gouverneur et bailly de Montargis, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 8049. Laire (le s' de), capitaine au régiment de Touraine, blessé à la bataille de Minden en 1759.

Famille du Dauphiné: Ecartelé d'or et d'azur à une fasce d'argent, brochant sur le tout chargé de trois molettes de sable.

- 8050. LAIRET (le s<sup>r</sup> de), ingénieur, est blessé devant Namur le 13 juin 1692.
- 8054. Laisné (Claude), conseiller au châtelet de Paris, puiscommissaire des guerres, tué au siége de Corbeil en 4590.
  - Il y a une famille de ce nom, originaire de Beauce, dont on a la généalogie : mais on trouve aussi ce nom en Bretagne, en Poitou, en Picardie et dans l'Ile-de-France.
- 8052. Laitre (le s' de), capitaine au régiment de Bourbon-Busset, blessé à la bataille de Rosbach le 49 novembre 4757.
- 8053. LAIZER (François de), seigneur de Siongeac, lieutenant-colonel du régiment d'Effiat, aide de camp de Gaston, duc d'Orléans, et écuyer de la grande écurie du roy, tué au siège de Gravelines en 4644, en repoussant les ennemis.
  - 8054. Laizer (François de), seigneur de Siongeac, baron

de Brion et de Compavas, dit le comte de Brion, chevalier de Saint-Louis et commandant de bataillon au régiment de Lyonnois, eut le bras droit emporté à l'affaire de Denain en 1712, et fut obligé de quitter le service à cause de ses blessures.

8055. LAIZER (N... de), capitaine au régiment du roy-dragons, mort des suites d'une blessure qu'il reçut au siège de Fribourg, au mois de novembre 4745.

Les Laizer de Siongeac et de Brion originaires d'Auvergne, portent de sable à une bande d'argent accompagné en chef d'une étoile et d'une rose du même et en pointe d'une rose et d'une étoile aussi d'argent. Devise: Atavis et Armis: leurs preuves sont aux archives nationales.

- 8056. Lalac (le s<sup>r</sup>), capitaine de la marine, est tué à la bataille de Rocroy 49 mai 4643.
- 8057. LALANDE (de), colonel de son régiment (dragons), blessé au siège de Mayence dans les premiers jours de septembre 1689; blessé à nouveau le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 8058. Laleu (le s' de), Rochelois, tué en 4629 au siège de Bois-le-Duc, où il servoit comme volontaire. (Mercure de 1629.)
- 8059. Laleu (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Piémont, blessé à la bataille de la Marphée en 4644, puis à la bataille de Rocroy, juin 1643.
- 8060. Laleu (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Picardie, est tué dans la tranchée devant Aire le 7 juillet 4641.
- 8061. Laleu (le s<sup>1</sup>), capitaine au régiment de Piémont, est blessé à la bataille de Rocroy le 19 mai 1643.
- 8062. Laleu (le s' de), maréchal de camp et mestre de camp d'un régiment d'infanterie dans l'armée du duc de

Modène, est tué le 4 août 1648 à la tranchée, devant Crémone:

8063. LALLY (Thomas-Arthur, baron de Tollendal, comte de), maréchal général des logis, est blessé à la bataille de Maëstrick, nommé lieutenant général des armées du roi, et grand-croix de Saint-Louis, commandant général de tous les établissements françois, dans l'Asie orientale, débarque à Pondichéry avec quatre mille hommes de troupes, obtient d'abord les plus brillants succès contre les Anglois, puis la fortune lui devenant contraire, il est poursuivi par quinze mille indigènes commandée par des officiers anglois. En but à de nombreuses haines que l'inflexibilité de son caractère lui a suscitées, il est surpris par une bande d'Hindous qui le blessent dans sa fuite et auxquels il n'échappe que par miracle. Plus tard battu sous les murs de Vandarachi, le 22 janvier 1760, il est fait prisonnier et ramené en Angleterre, qu'il quitte sur parole pour venir se justifier à Paris des accusations de ses ennemis. On sait assez l'issue fatale de son procès, sa condamnation et son exécution, le 9 mai 1766, puis sa réhabilitation en 1778.

8064. LALLEMAND (François-Alexandre, comte de), capitaine au régiment de Saint-Maurice, tué à la bataille de Staffarde en 4690.

8065. Lallemand (Jacques-François-Adrien de), son frère, chevalier de Malte et cornette de sa compagnie, tué à la même bataille.

8066. Lallemand (Nicolas, comte de), capitaine au régiment de Touraine, tué à la bataille de Dettingen en 4743.

Il y a les Lallemand Driesen en Franche-Comté, puis les Lallemand en Berry, des Lallemand de l'Estrée, en Champagne, et des Lallemand de Lévignen en Champagne et en Belgique.

8067. Lamanon (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Piémont, est blessé au siège de Luxembourg, juin 4684.

- 8068. Lambert (le s'), brigadier des armées du roy, tué en 4675 à la retraite de l'armée françoise, après la mort du maréchal de Turenne.
- 8069. LAMBERT (le s'), sous-lieutenant au régiment de Normandie, tué au siège de Philisbourg en 1688.
- 8070. Lambert (le s'), commandant l'artillerie à Toulon et capitaine du vaisseau du roy l'Heureux-Retour, fut blessé aux reins d'un coup de feu dans un combat qu'il soutint sous Louis XIV contre deux vaisseaux de guerre anglois, près le détroit de Gibraltar où il combattit pendant plus de six heures avec la plus grande valeur, son vaisseau ayant été démâté et rasé comme un ponton.
- 8074. LAMBERT, capitaine de brûlot, mort à Carthagène sur le Saint-Michel, le 26 mai 4697.
- 8072. Lambert (le s'), lieutenant dans les chasseurs de Mouet, fut blessé le 24 août 4762 à la journée de Grebenstein.
- 8073. Lambert (le s'), lieutenant au régiment de Dillon, tué au siège de Savannah en 4779.
- 8074. LAMBERT (François de), seigneur de Lamourat, mestre de camp d'un régiment et gouverneur de Noyon, mort au siège de Montauban en 1621.

Il ne faut pas confondre ce François de Lambert avec Jean de Lambert, marquis de Saint-Bris, blessé à ce même siège de Montauban; omis par d'Hozier, et qui aura sa notice en Supplément.

8075. Lambert (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, tué en 4765 à l'entreprise du comte de Lowendal sur la ville de Gand.

Ce nom de Lambert est du reste extrêmement commun, même parmi la noblesse, et on le trouve dans un grand nombre de nos provinces, d'Hozier a dressé la généalogie des Lambert de Langonnois, Bourgogne et Périgord.

ļ

- 8076. LAMBERTYE (Rainvald de), seigneur de Lambertye, baron de Montbrun, servit dans la compagnie d'ordonnance du prince de Navarre et du seigneur de la Vauguyon, et reçut plusieurs blessures, d'après l'inscription qui se trouve sur son tombeau.
- 8077. Lambertye (François de), baron de Montbrun, chevalier de l'ordre du roy sous Charles IX, capitaine d'une compagnie de chevau-légers et lieutenant de la compagnie de cent hommes d'armes du comte d'Escars, fut tué au service (d'après des lettres d'érection en Comté de la terre de Montbrun, du 4° juin 1644, obtenues par son fils, Gabriel de Lambertye.)
- 8078. LAMBERTYE (Gabriel de), seigneur du Bouchet, capitaine au régiment de Lambertye, tué au service du roy, le 30 juillet 4636.
- 8079. Lambertue (Georges de), son frère, aussi capitaine au même régiment, fut tué pareillement à l'armée (d'après des lettres patentes de 4644 citées ci-dessus).
- 8080. Lambertye (Gabriel, dit le comte de), comte de Montbrun, chevalier de l'ordre du roy, maréchal de camp, mestre de camp du régiment d'infanterie, gouverneur de Furnes, lieutenant de roy et commandant à Nancy, et à Metz, fut blessé dangereusement au siège de Leucate en 4637.
- 8081. Lambertye (François de), son fils, capitaine au régiment de Lambertye, tué à l'armée (d'après des lettres d'érection du comté de Montbrun, qu'obtint son père en 4644).
- 8082. Lambertye (Jean de), seigneur de Bioncourt, baron de Saint-Paul et de Cons-la-Grandville, maréchal de camp, mestre de camp de seize enseignes, gouverneur de Longwy,

lieutenant de roy et commandant à Nancy et à Metz, sut dangereusement blessé à la bataille de Boulinguem, reçut encore plusieurs autres blessures en dissérentes occasions.

- 8083. LAMBERTYE (Georges, comte de), baron de Cons-la-Grandville et de Bioncourt, maréchal de Lorraine et Barrois, conseiller d'Etat du duc Léopold, grand bailly et gouverneur de Nancy, reçut plusieurs blessures au service du roy, d'après une attestation du maréchal de Schomberg.
- 8084. LAMBERTYE (Côme, comte de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp et premier capitaine du régiment colonel-général-cavalerie, reçut plus de vingt blessures au service du roy, notamment aux batailles de Luzara et de Santa-Vittoria en 4702.
- 8085. Lambertye (N... de), lieutenant-colonel du régiment dauphin-dragons, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 8086. Lambertye (N... de), son frère, eapitaine au même régiment, tué dans les mêmes guerres.
- 8087. Lambertye (N... de), autre frère, aussi capitaine au même régiment, tué dans les mêmes guerres.
- 8088. Lambertue (N... de), autre frère, capitaine au régiment de Saint-Fremond-dragons, tué dans les mêmes guerres.
- 8089. Lambertue (N... de), officier au régiment de Tessé, tué dans les mêmes guerres.
- 8090. Lambertue (Louis de), son frère, cornette au régiment colonel-général, tué dans les mêmes guerres.
- 8091. LAMBERTYE (Léonard de), capitaine au régiment de Condé, tué au siège de Valence.
- 8092. Lambertye (Jean de), aide-major et capitaine au même régiment, tué au siège de Valence.

- 8093. LAMBERTYE (Joseph de), seigneur du Bois (frère du précédent) capitaine au régiment de Tessé, tué au siège de Chivas.
- 8094. LAMBERTYE (N... de), lieutenant au régiment de Poitou, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8095. LAMBERTYE (le marquis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de gendarmerie, puis maréchal de camp, blessé à la bataille de Minden en 4759, mourut en 478...

La maison de Lambertye, qui a été si rudement maltraitée sur les champs de bataille, est originaire de Périgord et Poitou, et porte d'azur à deux chevrons d'or. Elle a encore ses représentants à Paris, dans la Meuse, dans l'Allier, en Champagne et dans la Charente.

- 8096. Lamberval (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Bourbonnois, blessé au siège du fort de Kell en 4733.
- 8097. Lambès (N... de), baron de Marembec, enseigne des gendarmes de Bretagne, puis aide-major de la gendarmerie, tué à la bataille d'Oudenarde en 4708.
- 8098. Lambour (le chevalier de), lieutenant de vaisseau, blessé dans le combat du comte de Guichen contre l'amiral Rodney, en 4780.
- 8099. Lamet (le s' Bussi), commandant à Trèves en l'absence de son père, est surpris dans cette place par les Espagnols le 26 mars 4635; il y est pris et blessé.
- 8100. Lamet (le s' de), capitaine dans le régiment de Trassy, est tué dans le combat sous Fribourg, août 1644.
- 8404. Lamet (le s' Bussi de), du régiment de Turenne, est blessé à la défaite des Bavarois par le duc d'Enghein sous Fribourg, août 4644.
  - 8402. Lanet (le vicomte de), est blessé et fait prisonnier

- 24 novembre 1642 dans une escarmouche, près de Torzone.
- 8103. Lamet (le s' Bussi de), est tué au combat de Quiers, en Italie, le 20 novembre 1639.
- 8104. Lamet (le s' Bussi de), commandant dans la ville de Guise, est tué le 9 septembre 1637 au siége de la Capelle.
- 8105. Lameth (Enguerrand de), seigneur de Lameth, mort au siège de Damas, en Syrie, en 1218.
- 8106. Lameth (Enguerrand de), seigneur de Lameth et de Saint-Martin, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

Le nobiliaire impr. à Paris en 1693, p. 28, le nomme Thibeud. Peutêtre aussi ont-ils été deux de ce nom tués dans cette journée.

- 8107. Lamet (Charles de), dit le célèbre Bussy-Lamet, comte de Bussy, seigneur du Plessier sur Saint-Just, gouverneur de Mézières, et capitaine d'une compagnie de chevau-légers de la garde du roy, fut tué au siège de la Capelle en 4637, au moment où le roy alloit lui envoyer le bâton de maréchal de France.
- 8108. Lamet (N... de), capitaine au régiment de Trassycavalerie, tué au siège de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)
- 8109. LAMET (N... de Bussy), lieutenant au même régiment, fut blessé au même siège.

Les Lamet de Bussi, plus connus sous le nom de Bussi-Lamet, originaires du Beauvoisis; à cette famille appartient le célèbre théologien de ce nom, parent et ami du cardinal de Retz: et ce Bussy-Lamet, qui, au dire du président Hénault, fit assassiner le marquis d'Albret sous les murs du château de Péronne, pour ses relations trop intimes avec sa femme.

8110. LAMETH'(Charles-Mâlo-François, dit le comte de), che-

valier de Saint-Louis et de la société militaire de Cincinnatus, mestre de camp en 2º du régiment d'Orléans-dragons, puis mestre de camp lieutenant de celui de cuirassiers, et maréchal de camp en 4792, obtint en 4784 une pension de 2,000 fr. motivée sur les blessures graves qu'il avoit reçues à l'affaire d'Yorck-Toan, en Virginie, où il faisoit les fonctions d'aide maréchal général des logis.

8414. Lameth (Alexandre-Victor, ci-devant dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, colonel de dragons et maréchal de camp en 4797, blessé au combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779, reçut encore deux blessures assez considérables aux deux genoux dans la campagne d'Amérique en 4784.

Les Lameth étaient d'ancienne noblesse de Picardie : leur représentant au milieu de XVIII siècle étoit officier général, chef d'état-major du maréchat de Broglie, dont il épousa la sœur, de laquelle il eut quatre fils qui tous se distinguèrent dans les armées françoises et dans nos assemblées législatives : — de gueules à la bande d'argent accompagné de six croix d'or du même, rangées en orle (Voir au Supplément).

- 8412. Lamirault (Claude), seigneur de Soulerre, gendarme de la compagnie de chevau-légers de Monsieur, frère du roy, fut tué au service avant l'an 4624.
- 8443. Lamrault (Denis), son frère, sieur de Puiselet, capitaine au régiment de Rambures, mort d'un coup de mousquet qu'il reçut à la tête au siège de Soissons en 4647.
- 8114. Lamrault (Etienne), sieur du Bouchet, capitaine appointé dans la compagnie des gendarmes de la garde, blessé d'une grenade à la tête au siége d'Aire en 1641, servant alors dans le régiment des gardes-françoises, reçut encore plusieurs autres blessures en différentes rencontres d'après des lettres du roy du 30 juin 1666.
  - 8115. LAMIRAULT (Jacques), sieur du Bouchet, son frère,

capitaine au régiment de Picardie, tué devant Château-Soleur.

8116. Lamirault (François), seigneur de la Lande, capitaine au régiment de Beauvais-infanterie, blessé d'un coup de mousquet au siège de Mardick en 1646, le fut encore à celui de Saint-Menehould en 1653, d'un coup de pique à celui de Dunkerque, et d'un éclat de grenade à celui de Barcelone.

Dans un arrêt du conseil du 14 décembre 1640 qui maintient dans sa noblesse François Lamirault, écuyer, sieur de la Lande, garde du corps du roi, il est dit que originaire de la province d'Orléans, il avoit porté les armes, dès 1646, comme cadet dans le régiment de la Reine, et servi en ladite qualité jusqu'après la bataille de Lens, qu'il fut honoré d'un drapeau dans ledit régiment; qu'il s'étoit trouvé au siège de Courtray en 1646, ensuite au siège de Berghes et de Maëstrick où il fut blessé d'un coup de mousquet, d'un coup de pique au siège de Dunkerque, d'un éclat de grenade au siège de Barcelonne; qu'ensuite ayant été cornette dans la compagnie de cavalerie du sieur Bussy, il fut blessé au siège de Sainte-Menehould; qu'il servit l'année suivante au siège de Stenay et au siège d'Arras et depuis au siège de Landrecies; qu'il fut depuis lieutenant, puis capitaine en la compagnie de M. Beauvau; qu'en 1669 il entra dans les gardes du corps..., etc.

- 8117. Lamirault (N...), lieutenant au régiment de Polycavalerie, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8118. Lamiré (Gilles de), seigneur de Nouvion, chevalier de l'ordre du roy et enseigne de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, mort de la blessure qu'il reçut en 1590 à la bataille d'Ivry.
- 8119. Lamiré (N... de), son frère, seigneur d'Achery ou d'Achée, tué au siège d'Amiens en 1537.
- 8120. Lamoignon (Blaise de), seigneur de Vieil-Mannay et de Chancy, tué au siége de la Rochelle en 1573.
- 8121. Lamon (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Senante, est tué le 23 juin 4640 à l'attaque des ennemis sur la Doire, en Piémont, juillet 4640.

- 8122. Lamont (le s' de), premier capitaine du régiment de Baudeville, meurt des blessures reçues au combat d'Enshein, 3 novembre 4674.
- 8123. Lany (le s'), contrôleur extraordinaire des montres et receveur des garnisons de Landrecies, est blessé le 25 août 1638 à la défaite d'une partie de la garnison de Quesnoy.
- 8124. Lamy de Bezange (N...), officier d'infanterie, tué à la bataille de Berghen en 4759.
- 8125. Lamy de Bezange, officier d'artillerie, frère ou parent du précédent, est tué au combat du 13 avril 1759, près de Berghen.
- 8426. Lanchan (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est tué au siège de Porto-Longone, novembre 1616.
- 8127. Lanchère (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, blessé au siége de Saint-Antonin en 1632, fut tué en la même année à celui de Sommières.
- 8128. Lançon (le chevalier de), officier des grenadiers de la garde, est blessé au siége de Philisbourg le 29 juin 4734.
  - LAN-MENY (de). V. de Lanmeny.
- 8129. Lancry (Charles-Cézar-Favier de), marquis de Bains, capitaine au régiment de Nicolaï-dragons, tué d'un coup de faucon au siège du château de Rhinfelds, en Brisgaw, le 24 septembre 4744.
- 8130. Lancy de Rarey (François de), seigneur d'Aramont, dit le chevalier de Rarey, capitaine aux gardes-françoises, tué au siège de Condé en 1655 (seroit-ce le même que le chevalier de Razé, qui avoit été blessé au combat de Castelnau en 1632?)

- 8431. Lancy de Rarey (Charles de), tué au siège de Lille en 4677.
- 8132. Landacis (Etienne de), lieutenant au régiment d'Orléans-infanterie, tué à l'âge de 20 ans à l'assaut de Berg-op-Zoom en 1707.
- 8133. Landas (Jean, sire de), tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 8134. Lande (Claude de la), cadet dans le régiment du Perche, tué en Flandres, enterré à Saint-Omer.
- 8135. Lande (Henry de la), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 8136. Lande (le capitaine de la), lieutenant de roy à Landrecies, et mattre d'hôtel ordinaire de S. M., eut la tête emportée d'une volée de canon au siège de Saint-Dizier en 1544. Le Père Daniel dit qu'il avoit la réputation d'un excellent officier.
- 8437. Lande (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant de roy à Sainte-Mene-hould, est blessé au siège de Clermont, 24 novembre 4654, puis au siège de Candie, mars 4669, l'est encore au siège de Maëstrich, juillet 1673.
- 8438. Lande (Moïse de la), seigneur de Montpoulin, tué à la bataille d'Ivry en 4590.
- 8439. Lande (le s' de la), officier de cavalerie, tué à la descente des Anglois de l'isle de Rhé en 4627. (Mercure de 4627.)
- 8440. Lande (le s' de la), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 4673.
  - 8141. Lande (Pierre de la), chevalier de Saint-Louis, lieu-

tenant au régiment colonel-général-cavalerie, perdit une jambe à la bataille de Fontenoy en 1745, et quitta le service en 1746.

- 8142. Lande (de la), enseigne de vaisseau du port de Toulon, mort devant Gibraltar sur le Content, le 9 février 1705.
- 8143. Lande-Calan (de la), chevalier de Malte, lieutenant de vaisseau du port de Brest, mort en Angleterre le... novembre 1747.
- 8144. Lande-Calan (Gilles de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Languedoc-infanterie, obtint en 1686 une pension de 1,600 fr. motivée sur ses services et sur les blessures qu'il avoit reçues.
- \* 8145. Lande Saint-Estienne (de la), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort sur le Phénix, commandé par M. de Pondeux, le 20 novembre 1702.
- 8146. Lande de Vernon (N... de la), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Saint-Chamond, depuis Dauphiné, fut tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 8147. Lande (le chevalier de la), reçoit un coup de mousquet au travers du corps à l'attaque du fort de Burkhausen, juin 1674; est tué à la bataille de Staffarde. (Ext. de la Gazette du 5 septembre 1690.)

Voir le nº 7945, peut-être y a-t-il double emploi.

- 8148. Lande (le s<sup>r</sup> de la), frère du précédent, est également blessé à la bataille de Staffarde, septembre 1690.
- 8149. Landenay (le s' de), major du régiment d'Enghien, est blessé au combat de Fribourg, août 1644.
- 8750. Lander (le s' du), cornette au régiment colonelgénéral, tué à la bataille de Minden en 4759.

- 8151. LANDES (Michel des), tué au camp devant Avranches, d'après un certificat du 3 janvier 1571.
- 8152. Landes (le s' des), chevau-léger de la garde du roy, tué au siège de Mons en 1691.
- 8153. Landreville (le s' de), capitaine au régiment de cavalerie, tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 8154. LANDREVILLE (le s' de), capitaine dans le régiment d'Apchon-dragons, est blessé le 11 août 1760 dans une rencontre avec l'ennemi, près d'Auber-Istengen.
- 8155. Landricourt (le s<sup>r</sup> de), capitaine des gardes du sieur de Lamotte, est blessé le 28 mars 1642 à la défaite d'un corps de Castillans qui venoit au secours de Colioure.
- 8156. Lane (le s' la), enseigne au régiment de Périgord, est tué le 27 septembre 1635 au siège de Corbie où il s'étoit extrêmement signalé.
- 8157. Lanes (le s<sup>r</sup> des), sous-lieutenant au régiment d'Armagnac, blessé au siège de Savannah en 1779.
- 8458. Lanfernat de Roye (N... de), capitaine au régiment de Boisgelin, depuis Béarn, blessé à la bataille de Johansberg en 4762.
- 8159. Lanfernat de la Resle (N... de), lieutenant au régiment de Bassigny, ne quitta le service qu'en raison des blessures qu'il reçut aux siéges de Mons et de Barcelone, et qui l'avoient mis hors d'état de le continuer, d'après une attestation du lieutenant-colonel et des autres officiers de ce régiment, du 3 avril 1715.
- 8160. Langallerie (le s' de), maréchal de bataille du parti du prince de Condé, est tué le 6 mars 1653 à la défaite de la

brigade du marquis d'Aubetère, dans le Périgord, par le sieur de Bousquet de Chavagnac.

- 8161. Langallerye (le s' de), est blessé au siège de Candie, mars 1669.
- 8462. Langau (René de), baron de Boisfévrier, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et chambellan du duc d'Alençon, fut exempté au ban et arrièreban, le 13 octobre 1597, en considération des services qu'il avoit rendus au roy dans les guerres précédentes où il avoit reçu plusieurs blessures.
- 8163. Lange (François de), grand prieur d'Auvergne et grand maréchal de l'ordre de Malte, reçut en 1590 au siège de la Charité une mousquetade dont il mourut.
- 8464. Lange (Hyacinthe de), fut blessé dans plusieurs batailles et fit toutes les guerres de Louis XIV dans les chevau-légers.
- 8165. Langen (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la princesse royale au corps des Saxons, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8166. Langenau (le s<sup>r</sup> de), aide de camp servant dans l'état-major des Saxons, eut le bras droit percé à la bataille de Minden en 1759.
- 8167. Langeon (Denis de), blessé aux batailles de Varey..... et de Crécy en 1322 et 1346.
- 8168. Langeon (Geoffroy de), tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 8169. Langeon (Louis de), tué au combat d'Anthou, en Dauphiné, contre le prince d'Orange en 4430.

Langeron. Voy. au supplément et au nom de Maulevrier. 8470. Langer (le marquis de), capitaine au régiment des gardes-françoises, est tué à l'affaire d'Ettingen le 13 juillet 4743.

- 8171. Langer (le marquis de), capitaine d'une des compagnies de grenadiers du régiment des gardes-françoises, est fait brigadier et meurt des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Fontenoy, mai 4745.
- 8172. Langheac (Gilbert-Alin de), comte de Dolet, marquis de Coligny, tué au siége de Condé le 26 avril 1676.

Langheac ou Langeac, grande maison d'Auvergne, célèbre au XVe et au XVe siècle : d'or à trois pals de vair. Nous trouvons encore es 1762 un comte de Langheac, colonel d'un régiment de grenadiers royaux, chevalier des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Garmel et de Saint-Lazare de Jérusalem; probablement fils du précédent.

8173. Langis de Montegron (le s<sup>r</sup>), enseigne dans les troupes de la colonie, fut blessé en Canada à l'affaire du 42 juillet 4758, passée sous le fort Carillon.

Il semble qu'il y ait ici double emploi, la Gazette ne parle que de l'affaire du 6 juillet qui suit :

- 8174. Langis de Montegron (le s'), est blessé à la défense du fort Carillon en Canada, à l'affaire du 6 juillet 1758.
- 8175. Langlade (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment des gardes, est blessé devant la ville d'Aire, le 9 juin 1641. Il l'est encore au passage de la rivière de Colme en juin 1645. Il se fait infiniment d'honneur au siège de la ville de Dixmude en juillet 1617 et reçoit une grave contusion au pied dans une escarmouche devant Ipres, le... juin 1648.
- 8176. Langlade (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Cette mention semble encore faire double emploi avec le nº 296.

8177. Langlade (le s' de), capitaine de grenadiers du

bataillon de Bourgogne, tué à l'attaque du 8 juin 1758 du côté de la Cormorandière dans la baye de Gabaras.

Cette famille originaire de Guyenne et dont il reste des représentants porte : d'azur à deux barbeaux nageants d'argent, l'un sur l'autre.

- 8178. Langlades (le capitaine), blessé au siège de Tonneins en 1424.
- 8179. Langlaville (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Vogué-cavalerie, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8480. Langle (le s' de), capitaine dans le régiment de Saintonge, est blessé au siège de Philisbourg le 26 juin 4734.
- 8181. L'angle (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé d'un coup de feu à travers le corps à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 8182. Langle de la Ronce (Esprit-Mathieu, dit le marquis de), capitaine au régiment de Penthièvre, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

Plusieurs familles de ce nom en Bretagne et en Normandie.

LANGLE (de). V. de l'Engle.

8183. Langlée (le s' de), capitaine du régiment de Penthièvre, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach en 1757.

Le sieur de Langlée de Rogres, de cette samille, grand maréchal des camps et armées du roi, sut donné en otage pour sûreté de la capitulation de Tournay en juillet 1667.

- 8484. Langlois ou l'Anglois (le s'), maître des mines, tué au siège de Niort en 4569.
- 8185. Langlois (le s'), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Maëstrick en 1673.

- 8186. Langlois, aide d'artillerie du port de Toulon, mort sur le Fâcheux le 46 août 4700.
- 8187. Langlois (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Touraine, tué à la bataille de Minden en 4779.
- 8188. Langlois (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Languedoc, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.

Deux familles en Normandie portent encore ce nom: MM. Langlois de Septenville, et Langlois d'Estaintot.

- 8189. Langon (Ponçon de), tué à la bataille de Monthéry en 1465.
- 8190. Langon (François de), seigneur de Langon, blessé à la bataille de Cérisolles en 1544.
- 8191. Langon (Jacques de), chevalier de Malte, aide de camp du duc de Modène, puis capitaine au régiment de Canillac, mort des blessures qu'il reçut en Italie en 1657.
- 8193. Langon (Claude de) son frère, capitaine d'une compagnie de cent hommes au régiment du Roure, mort de ses blessures en Flandre.
- 8193. Langon (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Normandie, est tué au siège de Luxembourg, juin 1681.
- 8194. Langon (François de), capitaine au régiment de Senneterre-dragons, tué en 1693 à la bataille de la Marsaille, où il reçut neuf blessures de fer et quatre coups de feu.
- 8195. Lancon (N... de), lieutenant au régiment d'Auvergneinfanterie, est blessé à la bataille de Clostercamps en 1760, puis au combat de Rhinberg le 25 octobre suivant.

Famille du Dauphiné: de gueules à la tour d'argent, maçonnée et pointillée de sable.

8196. Languedoue (Louis de), mort de ses blessures au Havre en 1561.

- 8497. Languedoue (François de), son frère, seigneur de Pussay, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouverneur d'Auxonne, d'Avenes et d'Etampes, fut blessé d'abord dans les guerres de Charles IX et plusieurs fois sous le règne de Henri III; il reçut même dans ces différentes circonstances des lettres de ces deux monarques. On lit de plus dans les comptes de l'Espagne qu'Henri III lui accorda deux gratifications de mille écus chacune, le 45 novembre 4577 et le 48 janvier 4578, en considération de ses services dans les guerres depuis vingt ans, particulièrement au dernier passage du duc Casimir par la Bourgogne, où il reçut un coup d'arquebuse à travers le genou dont il étoit resté estropié; il mourut à l'âge de 80 ans, le 48 septembre 4596.
- 8198. Languedoue (Louis de), capitaine d'infanterie, tué au service, sans qu'il soit dit en quelle occasion.
- 199. Languedoue (Jean-Baptiste-Gaston de) son frère, capitaine au régiment de Hovart, tué pareillement au service.

Famille de la Beauce : d'or à huit coquilles de sable, 5, 2, 3, séparées par deux bandes de gueules.

- 200. Languillet, capitaine de vaisseau du port de Rochefort, périt sur le Julies, dans la rivière de Lisbonne, le... mars 4673.
- 8201. Lanjamet (le baron de), est blessé au siège d'Ypres le 2 avril 1678.
- 8202. Lanjamer (Pierre-Georges, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment du roy, puis colonel de celuy de Gâtinois, commandant en second le corps des grenadiers de France, et maréchal de camp, fut blessé aux batailles de Guastalla et de Fontenoy en 1731, et mourut en 1776.

Famille de Bretagne : d'argent à l'aigle éployée de sable.

- 8203. Lanment (le sr de), chevau-léger de la garde du roy. blessé au siège de Mons en 1691.
- 8204. Lanne (le s' de la), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Stenay en 1654.
- 8205. Lanne (le s' de), capitaine au régiment de Normandie, est tué le 14 février 4746 devant Bruxelles.
  - 8206. Lannerchienna (le s<sup>r</sup> de), officier suédois au service de France, tué au combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Provedierne, le 12 avril 1782, contre l'amiral Hugues.
  - 8207. Lannion (Pierre de), comte de Lan, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, capitaine lieutenant des gendarmes de la reine, gouverneur de Vannes et de Saint-Malo, fut blessé à la bataille de Cassel en 1677 et mourut en 1701.
  - 8208. Lannion (le s' de), sous-lieutenant des gendarmes d'Anjou, blessé à la même bataille de Cassel le 27 avril 1677.
  - 8209. Lannion (le chevalier de), tué commandant le Mercure, du port de Port-Louis, le 14 aoust 1704. Capitaine de vaisseau.
  - 8210. Lannion (François-Armel de), marquis de Crenau, tué d'un coup de canon au combat de Maly en 1704.
  - 8911. Lannion (le chevalier de), son frère, capitaine, tué du même coup de canon au même combat.
  - 8212. Lannion (Anne-Bretagne, marquis de), chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, puis lieutenant général des armées du roy, mort le 28 décembre 4734 de la blessure qu'il reçut à la bataille de Guastalla.

Famille de Bretagne, d'argent à trois merlettes de sable, au chef de gueules, chargé de trois quinteseuilles du champ. Devise : PREMERTES PUNGO.

- 8213. Lannoy (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 4415 (V. de Launoy, car les n et les u ne pouvant se distinguer dans les anciens titres, l'on ne sauroit assurer positivement si c'est Lannoy ou Launoy.
- 8214. Lannoy (le baron de), est blessé le 3 août 1637 à la prise de Rumingen, en Artois.
- 8215. Lannoy (le s' de), comte de la Moterie, est blessé et pris à la journée des Dunes, en combattant pour le parti du prince de Condé, et meurt de ses blessures le 29 juin 1658.
- 8216. Lannoy (le comte de), brigadier des armées du roy, est blessé dangeureusement à la bataille de Minden le 29 décembre 1759.

On sait l'illustration de la maison de Lannoy, en Flandre, laquelle tire son origine de Lannoy, petite ville des Pays-Bas, à deux lieues de Lille. et qui a produit quinze chevaliers de la toison d'or. Elle s'est divisée en nombreuses branches : les seigneurs de Maingoral, — de Sanzelles, princes de Sulmone, les seigneurs de Santes — de Molembois — de la Moterie et d'Orgemont, etc.

- 8217. Lanon (le s'), officier au régiment de Champagne, blessé à la journée de Lérida en décembre 1646.
- 8248. Langueror (le s' de), maréchal des logis, est blessé à la bataille de Nortlinguen, août 4645.
- 8219. Lansac (le s<sup>r</sup> de), capitaine de cavalerie, meurt le 5 juillet 1636, au camp de Van-Dol, d'un coup de pistolet qu'il reçut d'un cavalier en revenant d'une expédition contre cinq cents Croates. Il fut fort regretté comme officier de grande connaissance et de beaucoup de mérite; son corps embaumé fut porté en Touraine, qui est sa patrie. (Gazette de France. 16 août 1636.)

Bonne et aucienne maison de Saintonge, en passe de grands emplois, surtout au XVI siècle : d'or au lion de gueules.



- 822) Lanson (le s<sup>r</sup>), du régiment de Lorraine, est tué au siège de Candie, août 4669.
- 8221. Lanson (le s'), brigadier de cavalerie, défait à la tête de trois cents mestres un parti espagnol à une lieue de Flavile-Martel, et le poursuit encore, quoique blessé et qu'il perdît beaucoup de sang, 11 janvier 1676.
- 8222. Lantage (Charles-Cyrus de), major du régiment de Forbin-cavalerie, tué à la bataille de Castiglione en 4706.
- 8223. Lantage (Jean de), seigneur de Vitry, chevalier de l'ordre du roy, enseigne de la compagnie de cent lances du duc de Guise, et bailly de la Montagne, reçut à la bataille de Dreux en 1562 deux balles d'arquebuse dans le corps, dont il mourut en embrassant et en serrant son enseigne.

Famille de Champagne, écartelé au 1 et 4 de gueules à la croix d'or : aux 2 et 8 d'azur au fer de moulin d'argent.

- 8224. Lantaniac (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel, est grièvement blessé au siège de la ville d'Aire, novembre 1641.
- 8225. Lantigny, sous-lieutenant au régiment des fuseliers du roi, tué à la bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 8226. Lantillac (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Marcieu-cavalerie, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 8227. Lantillac (le s' de), capitaine au régiment d'Anjou, est tué à la bataille de Cassel, 27 avril 1677.

Famille de Bretagne : d'argent à une fasce de sable frettée d'or, accompagné de trois roses de gueules.

8228. Lanti (le baron de), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé au siège de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)

- 8229. Lanti (le s' de), capitaine au régiment de la Ferté, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 8220. Lanti (le chevalier de), enseigne de vaisseau du, port de Toulon, mort au port Mahon le 10 septembre 1708.

Les Lanti della Rovère, grande maison de Rome et de France. Don Antoni Lanti della Rovère avoit épousé une La Trémoille, sœur de la princesse des Ursins.

- 8231. LAPELIN (le s'de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment du Hainaut, blessé à l'attaque de la Grenade en 1779.
- 8232. LAPENNE, capitaine au régiment de Flandres, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 4690.
- 8233. Lapinaudière, lieutenant au régiment de Saint-Mauris, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 8234. Lapoge, sous-lieutenant au régiment de Périgord, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 8235. Lapogette, cornette du régiment des dragons, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 1690.
- 8236. Laque (le s' de la), est blessé au siège de la Bassée le 24 mai 1642.
- 8237. LAQUEAURE (le s'), lieutenant au régiment de la Marck, est blessé à la bataille de Rosbach, 49 novembre 1757.
- 8238. LAQUEAUTE (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de la Marine, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8239. LARBOUST DE MONTBARTIÉ (le vicomte de), neveu de l'évêque de Valence, reçoit quatre blessures dans une rencontre de l'arrière-garde des Espagnols près de Villefranche, 6 novembre 1649.

- 8240. Larboust (le s' de), est blessé au siège de Cap de Quiers; 25 juin 4655.
- 8241. Larcher (le s' de), commissaire d'artillerie, est blessé au siège de Porto-Longone, 22 novembre 1646.
- 8242. LARCHER DE LA TOURNILLE (Isidore-François), enseigne de vaisseau, tué en 4759 sur la frégate la Calypso, qui défendoit aux Anglois l'entrée de la rivière de Brest.
- 8243. LARCHER (Jean-Chrisostome), dit le comte de la Tournille, chevalier de Saint-Louis, colonel de cavalerie, lieutenant du roy au duché de Bourgogne, commandant à Sarguemines, gouverneur du Pont-de-Veyle et maréchal de camp en 1791, fut grièvement blessé à la bataille de Minden en 1759.

Famille originaire de Paris, seigneur d'Olisy, marquis d'Esternay, baron de Baye, marquis d'Ares de Vocance, etc., d'où sortoit Michel Larcher, intendant de la généralité de Rouen, puis de celle de Champagne: d'argent à trois fasces ondées d'argent surmontées d'un arc-enciel au naturel.

- 8244. LARDENOIS (le vicomte de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp lieutenant du régiment de Penthièvre, fut blessé à la bataille de Rosbach en 4757, n'étant alors que capitaine au même régiment.
- 8245. LARDINIÈRE (le s' de), colonel du régiment de Navarre, fut grièvement blessé à la défaite des troupes du prinœ d'Orange, près de Wærden, en Hollande, octobre 1672.
- 8246. Laré (le marquis de), fut dangereusement blessé des éclats du crâne du s<sup>r</sup> du Pré, major du comte de Saint-Pol, au siège de Candie en 1668.
- 8247. Large (Nicolas le) dit la Plante, seigneur de Coëgny, de Sar, de Sery, et capitaine au régiment Royal-cravate, fut blessé d'un coup de mousquet à la cuisse au siège d'Heydel-

berg en 1634; d'un coup de pistolet au bras gauche à celui de Saint-Omer, en 1638, où il eut aussi un cheval tué sous lui, ct d'un coup de canon à l'épaule à celui d'Acie en 4641; sous le règne suivant il eut encore un cheval tué sous luy au siége de Thionville; à celui d'Arras en 1654 il eut aussi un cheval tué sous lui et un autre qui eut la cuisse percée d'un coup de mousquet, enfin au siége de la Capelle en 4654, il reçut un grand coup de sabre sur le bras gauche, et son cheval atteint de trois coups de pistolet ou de mousqueton : il mourut en 4673. Louis XIV étant à Saint-Germain en Laye et à son balcon avec des courtisans, aperçut dans son jardin la Plante tout tremblant qui se présentoit à lui pour le remercier des lettres de noblesse qu'il lui avoit accordées (c'étoit en 1652), il dit à ceux qui l'entouroient. Voyez donc ce pauvre soldat comme il tremble! La Plante l'ayant entendu, lui répondit : Oui Sire, devant vous! mais vous ne m'avez jamais vu trembler devant vos ennemis.

- 8248. Large (Louis-Charles le), seigneur de Sar, lieutenant au régiment de Chartres-infanterie, eut son fusil emporté d'entre ses bras par un boulet de canon, et la commotion en fut si grande qu'il en eut un tremblement toute la vie; il mourut à Paris en 4750.
- 8219. Largier (le s<sup>r</sup>), sergent-major et commandant le ré giment de Montreuil, sfut blessé au service du roy en 4628.
- 8250. Largunnerie (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 4573.
- 8251. Larigot (Jean), chevalier, tué à la bataille des Harengs en 1429.
- 8252. LARMANDIE (le chevalier de), lieutenant de la mestre de camp, est blessé au siége de Tortone, en déc. 4642.

- 8253. LARMANDIE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Condé, tué à la bataille de Minden en 4759.
- 8254. LARNAGE (de) capitaine de vaisseau, mort à Saint-Domingue le 16 novembre 1766.
- 8255. Laroque, capitaine du régiment de Bourbon, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 8256. Larose, maréchal des logis au régiment de Sernon, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 8257. LARRALDE (de) (V. de la Rade), si toutefois c'est le même nom différemment orthographié.
- 8258. LARRARD (Daniel de), seigneur de Jeanfaux, mestre de camp d'un régiment de cavalerie de son nom, tué au service du roy, en Italie, au mois d'août 4701.
- 8259. Larray (le s' de), sous-brigadier des gardes du corps, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 8260. LARRAY (Jean de), seigneur de Vaufocquet, capitaine d'infanterie au régiment du sieur de Buffes, reçut plusieurs grandes blessures au service du roy Henri IV, d'après des lettres de ce monarque du mois de janvier 1596.
- 8261. Larre (le s<sup>r</sup> de), officier de distinction dans les troupes du roy, fut blessé d'un coup de sabre sur la tête dans une affaire, en Allemagne, le 23 mai 4762.
- 8262. Larrey (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 8263. LARRY DE LATOUR (Bernard), meurt sur le champ de bataille en 1630.
  - 8264. LARRY DE LA Tour (Bernard), maréchal des camps et armées du roy, se signale à l'attaque de Charenton où il est

atteint d'une large blessure; blessé plus grièvement au deuxième siège de Dunkerque sous le prince de Condé en 1658, emmené prisonnier à Bruxelles où il mourut peu de temps après des suites de ses blessures.

LARRY DE LATOUR, famille distinguée de Gascogne. LARRY DE LATOUR (Bernard-Marie-Joseph de), obtint le 10 mai 1784 du généalogiste Chérin, le certificat de noblesse requis pour le service militaire. Voir la généalogie de cette vaillante race, par Lainé. (Arch. de la noblesse, t. XI.)

D'azur à six cotices d'or en barres : au chef d'or, chargé de trois merlettes de sable. — Devise : Darum patientis frango.

- 8265. Lars de Sainte-Marie (de), lieutenant de frégate du port de Rochefort, mort sur le Jean-Baptiste le 22 avril 1693.
- 8266. LARTIGOLE (le s'), sergent-major du régiment de Normandie, est tué devant la Mothe, 19 juillet 1634. Ext.
- 8267. LARTIGOTTE (le s<sup>r</sup>), major du régiment de Normandie, tué au siège de la Mothe, en Lorraine, en 4634.
- 8268. Lartique-d'Eus (Pierre de), capitaine d'une compagnie de gens de pied, l'un des plus célèbres capitaines de son temps et que François le appeloit ordinairement son Moricaud, parce qu'il étoit un peu brun; reçut plusieurs blessures sous ce règne et entre autres un coup de pique et un coup d'arquebuse à la cuisse, au combat de Favanel, il mourut en 4579, âgé d'environ 38 ans.
- 8269. Lartique (Antoine de), son frère, seigneur de Bassabat, capitaine d'une compagnie d'infanterie, puis colonel de cinq enseignes gascons, fut blessé au siège de Naples en 1528, il mourut vers l'an 1578 agé de près de 93 ans.
- 8270. Larrique (Arnoud et Bertrand de), hommes d'armes de la compagnie d'ordonnance du maréchal de Bellegarde, furent tués au service, on ne dit pas en quel combat.
  - 8271. LARTIGUE (Bompart de), seigneur de Ballos et de

Laithou, capitaine au régiment de Piémont, blessé au siège de Montauban en 1621 d'une grenade qui lui fracassa le pied, mourut de cette blessure: il l'avoit encore été dans d'autres occasions.

- 8272. Larrique de Bassabar (Pierre de), seigneur de Romat, commandant un détachement de 500 hommes, reçut plusieurs blessures en 4634 dans une action où il battit Picolomini sur le pont de Maubeuge, et mourut le lendemain.
  - 8273. Lartique (Jean-Arnaud de), officier aux gardes-françoises, fut tué dans la même affaire.
  - 8274. Lartique (le s<sup>r</sup> de), enseigne de la colonelle du régiment de Picardie, commandant le 9 octobre les enfants-perdus à l'attaque du port de Vaux, par le comte de Guiche, et y est tué le 24 octobre 4637.
  - 8275. Lartique de Bassabat (Joseph-Herman de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de la marine, brigadier des armées du roy et major de la citadelle de Valenciennes, reçut à la bataille du Pugel major en Catalogne, en 1684, un coup de feu à la cuisse qui le fit boiter le reste de sa vie, il mourut à Rocroy en 1700.
  - 8276. LARTIGUE DE BASSABAT (Regnaud de), lieutenant au régiment de Richelieu, perdit un œil au siège de Philisbourg et faillit à ce moment perdre totalement la vue.

Famille de Béarn : de gueule au lion d'or.

- 8277. Larzac (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Turenne, est blessé au siège de Luxembourg, 14 juin 1681. Ext.
- 8278. Larzac (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Champagne, blessé en 4744 à l'affaire de Weissembourg, mourut peu de jours après.

- 8279. Las (le baron de), lieutenant des gendarmes de Sainte-Croix, a deux chevaux tués sous lui, et est lui-même blessé dans le combat livré aux espagnols, près de Perpignan, le 29 janvier 1642.
- 8280. Lascaris (Marc-Blaise de), tué au siége de Prague en 1442.
- 828 LASCARIS (Jacques de), chevalier de Saint-Louis et de l'ordre de Malte, capitaine au régiment de Bourbonnois, puis commandant à Charleville et au mont Olympe, gouverneur du fort des bains de la ville d'Arles et d'autres lieux en Roussillon, perdit une jambe par un boulet de canon au siège de Maëstrick, et mourut le 28 avril 4698.
- 8282. Lascaris (Blaise de), baron de Puycherie, en Languedoc, chevalier de Saint-Louis et capitaine au même régiment de Bourbonnois, perdit un bras à la bataille de Steinkerque en 1692, et reçut encore deux blessures dangereuses; il mourut le 6 septembre 1741.

Maison grecque, célèbre en Orient et qui a fourni les Empereurs de de ce nom. Jean de Lascaris, surnommé Ducas, eut cinq filles dont l'une épousa un comte de Vintimille et de cette alliance sortoient les Lascaris qui précèdent. Armes : Ecartelé, au 1 et 4 de gueules au chef d'or (Vintimille) aux 2 et 3 de gueules à l'aigle éployée d'or (Lascaris).

- 8283. Lascazes de Beauvoir (Louis de), chevalier de Saint-Louis, ancien commandant du régiment d'Auvergne, obtint en 1759 une pension de retraite de 600 fr. motivée sur ses services et ses blessures.
- 8284. Lason (Lasson probablement), lieutenant au régiment de Fimarcon, blessé le 18 août 4690 à la bataille de Staffarde.
- 8285. Lasse (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 4693.
  - 8286. LASSEUR DE LA VIGANIÈRE (le s' le). chevalier de Saint-

Louis, chef de bataillon au régiment de Rohan, puis lieutenantcolonel de celui de Crillon, blessé d'un coup de feu au visage à la bataille de Dettingen en 4743, le fut encore à l'affaire de Mèle en 4705.

8287. Lassus (Joseph-François de), chevalier de Saint-Louis, puis lieutenant-colonel du régiment de la Sarre, et maréchal de camp en 4791, fut blessé à la bataille de Québec le 18 avril 4760.

Deux familles de ce nom, l'une en Artois, l'autre en Languedoc, armes: d'or à la bande engrelée de gueules, accompagnée de deux grenades tigées et feuillées du même.

8288. Lasteurie (Guy de), chevalier, sénéchal de Rouergue, ayant été envoyé par le roy à Montpellier avec Berandon de Faudans et Guillaume Pointel, chevalier, ce dernier, et ledit sénéchal furent massacrés dans une sédition le 5 octobre 4379 par les habitants de cette ville, qui les passèrent au fil de l'épée, et jetèrent leurs corps dans des puits en les tratnant dans les rues avec des cordes, ouvrirent ensuite leurs corps avec des couteaux et en mangèrent la chair.

Ces faits sont énoncés dans les lettres de Charles VII du 12 décembre 4380, confirmatives des lettres de grâce que Louis, duc d'Anjou, son oncle, avoit accordées dès le mois de janvier précédent auxdits habitants de Montpellier. — Ce prince étant accouru à cette sédition avec une grosse armée, soumit les rebelles et prononça ensuite sentence de mort le 24 dudit mois de janvier contre six cents des plus coupables; deux cents décapités, les biens de deux cents autres avoient été confisqués, leurs enfants rendus infâmes, leur ville privée à perpétuité de l'honneur du consulat et du sceau : deux des portes de la ville et six de ses tours avec les murailles devoient être razées, ses fossés comblés, et les habitants condamnés à six cent mille francs envers le roy, et aux dommages-intérêts envers les héritiers de ceux qui avoient été victimes de cette sédition : ce qui fut modéré ensuite à la recommandation du pape Clément VIII, qui siége oit à Avignon, et aux prières et sollicitations du cardinal d'Albane, d'Isabelle infante de Majorque, du prince Léopold, duc d'Autriche, et de plusieurs monastères de religieux et religieuses.

8289. LASTEYRIE (Urbain-Pierre-Louis, dit le marquis de), vicomte du Saillant, chevalier de Saint-Louis, colonel en second du corps des carabiniers et maréchal de camp en 1791, sui blessé à la bataille de Rosbach en 1757, n'étant encore que cornette au régiment de Penthièvre.

Famille du Limousin dont il reste des descendants bien connus : écartelé au 1 et 4 de sable à l'aigle d'or : au 2 et 3 d'argent au lambel de gueules.

8290. Lastic de Saint-Jal (le s' de), lieutenant au régiment de Beauvoisis, est blessé à la bataille de Rosbach, 19 novembre 4757.

Famille d'Auvergne, de gueule à la fasce d'argent.

8291. Lastic (François, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, colonel aux grenadiers de France, depuis colonel du régiment de Lamballe et lieutenant-général des armées du roy en 1784, fut blessé à la bataille de Dettingen en 1743, servant alors dans les mousque taires.

Une autre famille du même nom de Lastic, en Languedoc: — d'or au cœur de gueules. — Voir une longue notice de la table de la Gazette de France, sur les Lastic de Saint-Jal.

- 8292. Lastour (le s' de), gouverneur de Cateau-Cambrésis, en fit par sa vigoureuse résistance lever le siège aux ennemis sous Louis XIV; en les poursuivant, il eut une cuisse cassée près de Landrecies, dont il mourut peu de jours après.
- 8293. LASTOUR (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Toulouse, tué à la bataille de Dettingen en 4743.
- 8294. Lastour de Rillac (le sr de), son frère, capitaine au même régiment, blessé à la même bataille.
- 8295. LASTRIE (François de), baron de Sieujac, guidon de la compagnie du duc de Candale et gouverneur de Château-neuf en Carladès, blessé en 1655 au combat de Solsonne en Catalogne, mourut en 1676.
- 8296. LATENAY (Joseph de), enseigne de vaisseau, tué au service sous Louis XIV.

- 8297. Larour, sous-lieutenant de la brigade d'Artois, blesse le 48 août 4690 à la bataille de Staffarde.
- 8298. Latringue (le s'), lieutenant au régiment Dauphin, est blessé au siège de Maëstrick, juillet 1673.
- 8299. Lattaignant (Gabriel de), seigneur du Vivier, tué au siège d'Hesdin en 4537. (Nobiliaire de Picardie, Paris, 1693.)
- 8300. LATTAIGNANT (Pierre de), seigneur du Vivier, tué au siège d'Hesdin en 1537. (Nobiliaire de Paris, 1693, p. 287.)

A cette famille, originaire de Picardie, appartenoit sans doute le factieux chanoine de ce nom : — Armes d'azur à trois coqs d'or.

- 8301. Lattier (François de), chevalier commandant l'ordre de Malte, tué à la bataille de Pavie en 1525, servant sous le connétable de Montmorency.
- 8302. LATTIER (Pierre de), seigneur de Charpey, capitaine d'une compagnie de 50 lanciers, reçut à la même bataille un coup de lance dans l'œil qui le mit hors de combat.
- 8303. Lattier (Jean de), tué au siège de Livron, sous Henry III.
- 8304. LATTIER (Joseph de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Chabrillan, tué à la bataille d'Hochstett.
- 8305. Lattier (Jean-François de), aussi chevalier de Malte, capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 4747.

Les Lattier ou Latier de Bayonne, famille du Dauphiné: d'azur fretté d'argent au chef de même.

8306. Lau de Durenques (Antoine du), chevalier de Saint-Louis, capitaine, puis lieutenant-colonel du régiment de Languedoc, devenu Lanau-dragons, blessé en 4744 à l'attaque des retranchements de Montalban, ainsi qu'à la bataille de Coni,

Č,

Le fut encore à celle de Plaisance en 1766 et quitta le service en 1773.

- 8307. Lau de Selette (N... du) chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Berg-op-Zoom en 1747, le fut encore à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 8308. Lau (N... du), capitaine au régiment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 4760.

Il y a encore une famille de ce nom, originaire du Béarn : de sinople fretté d'argent à une fasce de même.

- 8309. LAUBANIE (le s' de), major du bataillon de Vendôme, est blessé au siége de Fribourg, novembre 1677.
- 8310. LAUBANIE (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment de la Ferté, est blessé à la bataille de Sintzheim, juillet 1674.
- 8311. Laubanie (le s' de), lieutenant général, blessé à la défense de Landau. « M. de Laubanie accourant pour reprendre une lunette qu'occupoit l'ennemi, n'eut pas plutôt mis le pied dans le chemin couvert, qu'une bombe, dont il fut mal averti, et qu'il ne put éviter, creva à ses pieds et le couvrit de terre, de pierres et de poudre, en sorte que son visage fut entièrement défiguré, qu'il perdit l'usage de ses yeux, et reçut une blessure au ventre : en septembre 1704.
- 8312. Laubarente (le s' de), lieutenant-colonel du régimen des vaisseaux, est blessé le 20 juin 1673, à la tranchée devant Maëstrick.
- 8313. LAUBÉ (Pierre-Nicolas de), chevalier de Saint-Louis et premier lieutenant au régiment royal-Pologne, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8314. LAUBIÈRE (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 1673.

- 8315. LAUBONNIÈRE (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, tué es Bavière à l'affaire du 28 mai 1743.
- 8316. LAUBRECOURT (le s' de), officier au régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 4747.
- 8317. LAUBRIÈRE (le s<sup>r</sup>), officier surnuméraire dans les chasseurs de Monet, est blessé à l'affaire du 24 juin 1762, près de Cassel.
- 8318. LAUBRIÈRE (le s<sup>r</sup> de), officier dans les chasseurs de Monet, blessé à la journée de Grebenstein, le 14 août 1762. Semble être le même que le précédent, blessé deux fois.
- 8319. Laudenay (le s' de), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé au siège de Fribourg en 1644. (Mercure de 1644.)
- 8320. LAUDON (le seigneur de), est cité parmi les braves et vaillants hommes de la France du parti catholique qui furent tués en 1573 au siège de la Rochelle où ils avoient du commandement. (Hist. des troubles, Bâle, 1578.)
- 8321. Laudon (le s'de), est tué le 24 août 1639, à la défaite de douze cents Croates de l'armée du cardinal Infant, près d'Aix.

LAUDUN (de). V. des Astars.

- 8322. Laugier (le s' de), lieutenant au régiment d'Auvergne, tué à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 8323. Lauguer (Jacques de), seigneur de Villars, de Châteauredon et de Verdoche, fut capitaine d'une compagnie de cent hommes d'armes à la tête de laquelle il fut tué (l'on présume que ce fut sous Henry III).

- 8324. Lauguer de Villars (Marc-Antoine de), chevalier de Malte et capitaine d'infanterie, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 8325. Laugier de Villars (Louis-Antoine de), son frère, capitaine au régiment de Normandie, tué dans les mêmes guerres.
- 8326. Laugier de Baucousé (Joseph de), mort au siège de Toulon où il commandoit un bataillon du régiment de Samsui: (ne seroit-ce pas plutôt Sanzuy?)
- 8327. LAUGIER (Pierre de), son frère, major du régiment de Tessé, tué au siége de Liége.
- 8328. Laugier du Puy (Marc-Antoine de), lieutenant au régiment Dauphin-dragons, fut tué à la bataille de Steinkerque en 1692 où il combattit en héros : le roy en récompense de ses services signalés, lui avoit fait don d'une très-belle épée.
- 8329. Lauguer (François de), son frère, capitaine au régiment d'Auvergne, tué au siège de Vérüe en 4705.
- 8330. LAUGIER (Jean-Baptiste-André de), son autre frère, capitaine au régiment de Languedoc, tué à la bataille d'Hochstett.
- 8331. Lauguer (Dominique de), autre frère, capitaine au régiment d'Auvergne, tué d'un coup de mousquet au siège de Tortose en 4708.
- 8 32. LAUGIER DE BAUCOUSE (Gaspard de), chevalier de Saint-Louis, lieute: ant de vaisseau, eut la cuisse cassée sur le Content le 20 mai 1756, dans le combat de M. de la Gallissonnière contre l'amiral Byng, près l'isle Minorque, et mourut de ses blessures à Mahon, le 14 du même mois.

- 8333. LAUGIER (le s'), lieutenant dans le régiment d'Arvergne-infanterie, est tué au combat de Rhinberg, 25 œ tobre 4760.
- 833. LAUGIER DE BAUCOUSÉ (N... de), enseigne de vaisses, eut une jambe emportée sur la Ville-de-Paris dans le combi du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, près de la Martinique, le 12 avril 1782 et mourut de cette blessure.
- 8335. LAUGIER DE BEAURECUEIL (Paul-Joachim de), seigneur de Roquechante, chevalier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de la Tour-du-Pin, puis lieutenant de roy à Ostende, blessé au siège de Maëstrick en 1746, fut tué d'un coup de canon à la bataille de Creweldt le 23 juin 1758.

La Famille Laugier de Beaucousé, Laugier de Beaurecueil, originaire de Provence portoit : d'or à la bande d'azur, chargée de trois demi vois d'argent. Devise : VICIT LEO.,

Les Laugier de Villars qu'on trouve en Lorraine, dans la Franche-Comté, et même en Provence, portoient d'argent au lion de guestes, avec

la devise : Non fortion alter.

- 8336. Laugnac (le s'), capitaine au régiment des gardes, est tué le 25 août 1654 devant Arras.
- 8.37. LAUJEMONT (le s' de), aide de camp du duc de la Feuillade, reçoit un coup de mousquet dans la tête au siège de Dôle, dans la sortie du 30 mai 4674.
- 8334. Laulanie (le s' de), enseigne de vaisseau, sut grièvement blessé étant garde de la marine dans le combat de la frégate la Belle-Poule soutenu le 45 juillet 4780, aux environs du Croisic contre un vaisseau de 64 canons, et s'étant sait panser, il alla sur-le-champ reprendre son poste et il resta jusqu'à la sin du combat : il cut aussi une sorte contusion, sur le Sceptre, au mois d'avril 1782, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, près de la Martinique.

- 8339. LAULEAU (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, blessé à mort au siège de Mons en 1691.
- 8340. LAULNAY-RIGOYEN (de), lieutenant de vaisseau du port de Brest, périt sur l'Oriflamme le dernier février 4691.
- 8341. LAULNAY GRAVÉ DE BOURGNEUF, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort aux Indes sur la Zélande, le... février 1699.

Peut-être faut-il ortographier Aulnay (de l'), on trouve deux familles de ce nom, la première, dans l'Ile-de-France et la seconde, dans le Nivernais.

- 8342. Launônier (Adrien), capitaine de cent chevau-légers, tué au service du roy en 4562.
- 8343. Launônier (Henry), seigneur de Vaux, de Varennes et de la Chapelle, capitaine d'une compagnie de cent hommes d'infanterie, sut tué au premier siège de la Mothe en Lorraine (en 1634), en conduisant le sourneau qu'il sit jouer avec tant de succès que cette place se rendit.
- 8344. Laumônier de la Ferté Saint-Marc (Jacques), exempt des gardes du corps de Monsieur, frère du roy, sut blessé au bras et au côté droit, au siège de Maëstrick en 1673.
- 8315. Launonier (N...), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.

Nous croyons parcillement que cette samille seroit mieux placée à la lettre A, et que le véritable nom est Aumosnum (l'), qui est celui d'une tamille de Champagne, aux armes : d'or à trois hures de sanglier de sable.

- 8346. Launay (Henry de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 8347. Launay (le seigneur de), géntilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué au combat de la Bicoque en 1522.
  - 8348. Launay (Odard de), seigneur de Molinot, chevalier

de l'ordre du roy et enseigne de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, doit être le jeune Molimont qui, d'après les Commentaires de Rabutin, impr. à Paris en 1571, fut blessé au siège de Bapaume en 1553.

- 8349. LAUNAY (le s<sup>r</sup> Julian de), gentilhomme, est tué au siège de Maëstrick, 10 septembre 1632.
- 8350. Launay (le s<sup>r</sup> de), capitaine de chevau-légers, est tué à la levée de siège de Lérida, décembre 1646.
- 8331. Launay (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est tué au siège de Candie, mars 4669.

Il s'étoit distingué précédemment à la bataille de Rethel.

- 8352. Launay (le s' de), sous brigadier de la deuxième compagnie des mousquetaires, blessé au siège d'Ypres en 1678.
- 8353. Launay (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Parme en 4734.
- 8354. Launay (le s' de), est blessé au siège de la Bassée; 24 mai 4742.
- 8355. Launay (le s' de), officier au régiment de Champagne, donne des preuves de la plus grande bravoure à la prise de Duderstadt où il est blessé, le... mars 1761.
- 5356 Launay de la Chenaye-Vaulouest (Vincent de), gouverneur de Fougères, fut tué en 1592 dans une rencontre que de Thou ne précise pas.

Ce nom a été porté par un si grand nombre de familles qu'il servit fort difficile de faire ici les justes attributions.

8357. Launz (le s'), lieutenant au régiment de Brissac blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

I

- 8358. LAURION, lieutenant durégiment de Fimarcon, blessé le 48 août 4690 à la bataille de Staffarde.
- 8359. Laurois (le s<sup>r</sup>), volontaire, est tué au siège de Porto-Longone en octobre 1646.
- 8360. Launor (le s<sup>r</sup> de), chevau-léger de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 8361. Launoy (Lamont de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415. Launoy (Jean de), tué à la même bataille.
- 8362. Launor (le s<sup>r</sup> de), fils d'un huissier de la chambre du roy, est blessé audébarquement des troupes à Gigéry, en Afrique, 28 août 1664.

Nota—Enguerrand de Monstrelet, ou plutôt l'imprimeur, ne se seroitil pas trompé sur l'orthographe de ce nom, les n et les u ne pouvant se distinguer sur les anciens titres (V. de Lannoy).

- 8363. Laur (Armand de), gouverneur de Bordeaux, tué au siège de cette ville en 4378.
- 8394. Laur (le s<sup>r</sup> de), est blessé à la défense de Miravel en mars 1643.
- 8365. LAUR DE LA LAUZADE (Paul de), dit le chevalier de Lort, chevalier de Saint-Louis, capitaine et aide-major au régiment de Luzignan, depuis Berry-cavalerie, fut blessé à l'affaire de Plave (?) sous Louis XV.
- 8366. Lauranca (le comte de), capitaine au régiment de Saint-Germain, blessé au bras à la bataille de Minden en 1759.
- 8367. LAUREL (le s'de), frère du chevalier de Raré, fut blessé en 1632 au combat de Castelnaudary. (V. de Raré).
- 8368. LAUREMIE (le s. la), capitaine au régiment de Piémont, estitué à la bataille de Rosbach. 26 novembre 1757

LAURENCHET. V. de Lorenchet.

8369. LAURENCIE (le s' de la), capitaine au régiment de l'émont, tué à la hataille de Rosbach en 1757.

Famille de l'Angoumois, d'azur à l'aigle éployée d'argent, le vi abaissé.

- 837. LAURENCIN (Charles de), cornette au régiment Cardinal, tué au siège d'Arras (vraisemblablement à celui de 1651).
- 8374. LAURENCIN-DE-MANAL (François-Alexis, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régment de Normandie, puis lieutenant de roy à Phalabourg, blessé à la bataille de Fontenoy en 4745, mourut par suites de deux fortes blessures qu'il reçut au siège de Berg-op-Zoom en 4747.
- 8372. Laurencin de Chanze (Hugues de), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Vatau, depuis Vexin, blessé au bas-ventre à la bataille de Minden en 1759, obtint une pension de retraite de 900 fr. en 1782.

Famille du l.yonnois : de sable au chevron d'or, accompagné de treis étoiles d'argent.

- 8373. LAURENS (Augustin de), garde du corps du roy, mort de ses blessures en 1674.
- 8374. Laurens (Vincent de), capitaine au régiment de Vendôme, tué au siège de Grave en 1674, eut trois frères capitaines au régiment d'Anjou, tués en 1702 à la prise d'Asti.
- 8375. Laurens-de-Peyrolles (Joseph-Pierre de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de frégate, reçut une blessure considérable en 1758 sur la frégate la Pléiade.
- 8:76. Lauretan (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie-infanterie, blessé à la bataille de Clostercamps, en 1760.
  - 8377. LAURIÈRE (le marquis de), brigadier de cavalerie, est

- blessé et noyé au passage du Weser, près de Minden, 1679.
- 8378. Laurière (le s'), est tué à la tranchée devant Aire, 23 juillet 1641.
- 8379. LAURIÈRE (N... de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Parme en 4734.
- 8380. LAURIERE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de galiote, a une jambe emportée le 10 juillet à la désaite des slottes angloises et hollandoises sur la côte d'Angleterre, en juillet 1690.
- 8381. Laurière (N... de), baron de Moncaut, lieutenant au régiment de Piémont, blessé au siège de Prague en 1742.
- 8382. Laurière-de-Robiguan (N... de), lieutenant au même régiment, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 8383. LAURIÈRE (Pierre de), dit le chevalier de Moncaut, chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment, blessé en 4746 dans un combat très-vif aux environs de Ramillies, le fut encore à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8384. LAURIÈRE (N... de), lieutenant au régiment de Normandie, fut blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 8385. Laurière (François de), tué dans une escarmouche avec les Ligueurs, le 29 mai 4592.

LAURIÈRE: famille du Limousin, d'azur au lion d'or armé, lampassé et couronné du même. Un généalogiste rattache à cette famille le célèbre jurisconsulte de ce nom qui a commencé la collection des Ordonnances des rois de France.

- 8386. Laurore (le s<sup>r</sup>), mestre de camp, tué en 4675 dans la retraite de l'armée françoise, après la mort du maréchal de Turenne.
- 8387. Lausac (le s' de), capitaine au régiment de Poitou, est blessé à la bataille de Rosbach, 19 nov. 1757, Voy. au Suppl.

- 8388. LAUSAT (Pierre de), lieutenant et aide-major au rigiment de la Marche-prince, mort au mois de septembre 4759 des suites d'une blessure qu'il reçut à la retraite de Minden.
- 8389. Lausel, capitaine du régiment d'Anjou, tué d'us coup de mousquet au siège de Mayence le 20 août 1689.
- 8390. Lausières (le s'de), major du régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Cassel en 1677.
- 8391. LAUTHIER (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au siége de Prague en 1742.
- 8392. LAUTHONNYE (Charles de), seigneur de la Garde, sut tué au service du roy en 4619, d'après l'inventaire fait après son décès le 28 juin.
- 8333. Laurru, capitaine au régiment du Vieux-Languedoc, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 8394. Lauzac (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Poiton, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8395. LAUZANNE (Sébastien de), seigneur du Buy, dit le chevalier du Buy, capitaine au régiment de Mazarin-infanterie, gentilhomme ordinaire et écuyer de la grande écurie du roy, se distingua aux siéges de Landrecies, de Condé et de Saint-Guilain où il fut blessé, et mourut le 25 octobre 1695.
- 8396. Lauzelergues (le s<sup>r</sup> de), lieutenant, est tué au siège de Tortone, en décembre 1642.
- 8397. Lauzert (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment du roy, est blessé au siège de Maëstricht, en juillet 1673.
- 8398. Lauzier (le s<sup>r</sup>), major du régiment des vaisseaux, est blessé à la bataille de Cassel en 1677.

- 8399. Lauzitaz (le s<sup>r</sup> de), colonel de dragons, commande ; une des attaques de Kocheim le 26 août 1689 et y est tué.
- 8400. LAUZIÈRES (Jean de), seigneur et baron de Thémines de Lauzières et de Geiras, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cent chevau-légers et gouverneur de Béziers, doit être le buron de Themines, qui d'après l'histoire de Languedoc fut tué à la bataille de Coutras en 1587.
- 8401. Lauzières (François de), fut tué dans un combat ; contre les Religionaires le 27 mai 1591, à la tête des troupes qu'il commandoit en Rouergue pour le Roy.
- 8402. Lauzières (Antoine de), marquis de Thémines et fils du maréchal, Pons de Thémines, colonel du régiment de Navarre et maréchal de camp, tué du vivant de son père au siège de Montauban en 1674: ce doit être ce de Lauzières-Thémines qui avoit été blessé en Piémont dès 1617 d'après le Mercure de cette année.
- 8103. Lauzières (Charles de), son frère, seigneur de Lauzières, tué pareillement du vivant de son père au siége de Montheurt en 4624.

Il avoit épousé Anne Habert de Montmort, dont il eut :

- 8404. Lauzières (Pons-Charles de), marquis de Thémines, mestre de camp du régiment de Navarre, gouverneur et sénéchal de Buercy, tué au siège de Mardick en 1646, à l'âge de 26 ans, sans alliance.
- 8405. Lauzières (Philippes-André de), capitaine au régiment de Vermandois, tué au siége de Luxembourg en 1684.
- 8406. Lauzières-Thémines (N... de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Berghen en 1759.

Ancienne maison du Bes-Languedoc, illustrée surtout par Pons de

- Lauxières, marquis de Thémines, maréchal de France : d'argent se buisson d'oziers de Sinople.
- 8407. Lauzon (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort aux isles sur le Poly, commandé par M. du Plessis-Liancourt, le 13 août 1699.
- 8408. Laval (Thibault de), seigneur de Loué, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 8409. Laval (le sire de), l'un des braves de l'armée françoise, fut tué en 4405 dans une sanglante escarmouche contre les anglois.
- 8440. Laval (François de), comte de Montfort, tué au combat de la Bicoque en 4522.
- 8411. Laval (René de), seigneur de Bois-Dauphin, comte de Bresteau, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué à la bataille de Saint-Quentin en 4557.
- 8112. LAVAL (Guy de), marquis de Nesle, comte de Joigny, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, mort le 12 avril 1590, au château d'Eschmont, des blessures qu'il reçut à la bataille d'Ivry.
- 8443. Laval (N... de), marquis de Nesle, fut blessé au siège d'Amiens en 4597.
- 8414. LAVAL (Gilles, marquis de) et de Sablé, maréchal de camp, blessé au siège de Mardick en 1644, mourut à l'âge de 24 ans la nuit du 27 au 28 octobre de la même année, d'un coup de mousquet qu'il reçut à la tête, au siège de Dunkerque.
- 8115. Laval (Gilles de), son frère, chevalier de Malte, tué au service devant Bordeaux.

- SA16. LAVAL (François de), tué au combat de Fribourg en
- 8447. Laval (Gabriel de), son frère, tué à la bataille de ortlingue en 1645.
- 8418. Laval (Jacques de), tué à l'âge de 18 ans, au siège Candie en 1669.
- 8419. LAVAL (Charles de), son frère, marquis de Bois-Dauhin, capitaine au régiment de Picardie, tué dans une sortie u siège de Woëaden en 1672.
  - 8420. Laval (le s'), lieutenant au régiment de Champagne, Tué au siège de Luxembourg en 4664.
  - 8421. Laval, lieutenant au régiment de Cauteuse, blessé le 48 août 4690, à la bataille de Staffarde.
  - 8412. Laval (le s' de), aide-major des gurdes du corps, blessé au combat de Leuze en 1691.
  - 8423. Laval (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.
  - 8424. Laval (Martin de), capitaine dans les troupes de la marine, tué en 4704 dans la même guerre.
  - 8425. LAVAL (Guy-Claude-Rolland, comte), de Montmorency, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy en 1734, et gouverneur de Philippeville, eut une contusion au côté que lui fit un boulet de canon au siège de Nice en 1705.
  - 8426. LAVAL (Guy-André, comte de), marquis de Lezay, de Magnac, de Trèves et de la Mothe-Fénelon, comte de la Bigcottière et de Fontaine-Chalendray, baron de la Plesse, premier beron de la Marche, colonel du régiment de Laval, fut

blessé au siège de Fribourg en 1713 d'un coup de mousquet qui lui perça les deux oreilles, — il mourut pensionné, à Paris le 7 mars 1745.

- 8427. LAVAL (Louis-Joseph de), capitaine au régiment de Saintonge, blessé à l'affaire de l'Assiette en 1747.
- 8428. LAVAL (Joseph-Pierre, comte de), Montmorency, colonel du régiment de Guyenne, et menin de monseigneur le Dauphin, fut tué à la bataille d'Hastembeck en 1757. (V. de Montmorency et de Bois-Dauphin.)
  - 8429. Laval (le s'), capitaine au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
  - 8430. Laval (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
  - 8431. Laval (Guy-André-Pierre, duc de), Montmorency, maréchal de France, chevalier grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier commandeur de l'ordre de St-Lazare, gouverneur de Sedan, du pays d'Aunis de la Rochelle, de Compègue et de Carignan, premier gentilhomme de la chambre de Monsieur, frère du roy, fut blessé à la batailie de Raucoux en 4746, d'un coup de fusil à travers le corps qui le mit à toute extrémité.

On sait que la grande maison de Laval dont les armes étoient de gueules au léopard d'or, et la devise Eadem mensura s'est fondue au XIIIe siècle dans celle de Nontmorency, par le mariage d'Emma de Laval, fille unique de Gui V de Laval, avec Mathieu de Montmorency, 2e du nom, connétable de France: dont vint Gui de Montmorency, fie du nom, souche de la seconde race des seigneurs du nom de Laval, qui depuis fut porté par sa postérité en retenant toutefois les armes de la maison de Montmorency, qu'il brisa de cinq coquilles d'argent sur la croix, comme puiné: laquelle branche s'éteignit en 141; mais a produit divers rameaux qui survécurent, parmi lesquels on distingue les Laval-Bois-Dauphin éteints en 1672; les Laval-Montfort, les Laval de Luzay et de Magnac, etc. Voir au mot Montmorency.

8432. Lavaldons (le s' de), maréchal des logis de la com-

pagnie des gendarmes du duc de Ventadour, fut blessé à l'épaule d'un coup d'épée dans la guerre contre les rebelles du Languedoc en 1628 (Mercure de 1628.)

- 8433. Lavardet (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, tué au siége de Maëstrick en 1673.
- 6434. LAVARDRIE (Antoine de), seigneur de Banay, de Boüessay et chevalier de l'ordre du roy et gentilhomme ordinaire de sa chambre, tué au siége du Pousin.
- 8435. Lavarée (de), lieutenant au régiment de Fimarcon, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 8436. Lavau (le s<sup>r</sup>), capitaine dans le régiment de Champagne, est tué le 21 mars 1º42, au siège de Collioure.
- 8137. Lavaud (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Champagne, tué à ce même siège de Collioure en 1642.
- 8438. LAVAUR-DE-SAINT-REMY (Jérôme), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment des Evêchés-cavalerie, reçut trois blessures au service qu'il quitta en 1788, après avoir obtenu une pension de 1500 francs.
- 8439. LAVEDAN, enseigue de vaisseau du port de Rochefort, mort à Carthagène sur le Furieux le 19 mai 1697.
- 8440. LAVERGNE, capitaine au régiment de Touraine, blessé à la bataille de Fleurus le 1° juillet 1690.
- 8441. LAVERGNE (le s' de), gouverneur de Bapaume. retournant à Arras, est tué dans une rencontre avec un détachement de la garnison de Cambrai.
- 844?. Laverner (le s<sup>2</sup> de), lieutenant au régiment d'Enghien, est blessé dangereusement au siège de Philisbourg en septembre 1644.



- 8443. LAVIER (Jean-François de), seigneur Calmoutie, chevalier de Saint-Georges et lieutenant-colonel au régime de Listenois-dragons avec rang de colonel, fut blessé a siège du fort Saint-André.
- 8444. LAVIER (Claude-François de), son fils, seigner & Calmoutier, cornette au régiment d'Aubusson, fut dans reusement blessé au siège de Landau en 4743.
- 8445. Lavorde (le s<sup>r</sup>), mousquetaire, est blessé au siège de Maëstricht 1673.
- 8146. Lavore (le s' de), lieutenant du régiment Lyonnie, est blessé au siège de Luxembourg 684.
- 84:7. Lavoye (le s'), cornette, est blessé à la bataille de Rethel 1651.
- 8448. Law-de-Lauriston (Jacques-François), comte de Tancarville, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, ci-devant, gouverneur de Pondichery et commandant penéral des établissements françois dans l'Inde, reçut plusieurs blessures considérables en différentes affaires.

Général françois, descendant d'une ancienne et illustre famille d'Ecosse à laquelle appartenoit le sameux contrôleur général des fameux. — Le maréchal de Lauriston, mort en 1828, étoit fils de ce la ques-François, comte de Tancarville.

- 8449. LAYDET (Jean de), chevalier de Saint-Louis de l'Isle de France dont il devint ensuite lieutenant-colonel, reçut deux blessures au service, une entre autres à la bataille de Raucoux en 4746.
- 8150. LAYMERIC (le s' de), sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Berry, tué à l'affaire de Carillon en Canada en 1758.
- 8151. LAZILLY (le s, de), blessé en 1641, au siège de Gravelines. (Mercure de 1611.)

- 8452. Laven (le s'), capitaine et aide-major, au régiment de Listenay est tué au siège de Puicerda, 1678.
- 8453. LAYMERIC (le s'), sous-lieutenant des grenadiers du premier batail on de Berry, est tué à la défense du fort Carillon en Canada, à l'affaire du 8 juillet 1758.
- 8154. LAZILLY (le s' de), est blessé au siège de Gravelines 4614.
- 8155. Léaumont (Guy, dit le marquis de), seigneur de Garies, officier au régiment de Montmorin, blessé à la bataille de Raucoux en 1746.
- 8456. LEAUMONT (Jean de), seigneur de Puygaillard, baron de Brou et de Moré, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, grand-maréchal-général de ses camps et armées, gouverneur d'Anjou et de la ville d'Angers, et chambellan du duc d'Anjou, depuis, roy Henry III, blessé au siège de la Rochelle, en 1553, mourut en 1584.
- 8157. Léaumont (Nicolas-Marie de), d'abord officier au régiment du Port-au-prince, puis officier de dragons, blessé au siège de Savannah, en 1379.
- 8458. Léaumont (Robert, dit le chevalier de), son frère, officier au régiment d'Agenois, fut percé de 4 coups de bayonnette au siège de New-York.

La Famille de Léaumont qui a encore des représentants, originaire de Guyenne, porte : d'azur au faucon d'argent, le vol étendu, perché, grilletée et longé du même.

8459. LEAUTARD (Jean de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, puis colonel d'un régiment d'Infanterie de son nom, tué à l'attaque de la demie-lune de Fribourg en 1743.

8460. Leautard (le s' de), lieutenant au même régiment fut aussi blessé à ce siège.

Je crois qu'il faudrait écrire Léctard, famille noble, originis le Provence, et dont il reste des descendants.

8461. Léautaud (le s' de), capitaine au régiment de le varre, blessé au siège de Landau en 1/13.

La famille Léautaud qui a ses représentants : d'azur à un anum d'or, cramponné de quatre croix, croisetées ou partriarcales du més-

- 8462. LEBAILLEUL (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment des gardsfrançoises, est blessé au siége de Maëstrick, juillet 1673.
- 8463. Lebard (le s<sup>r</sup>), qui commandoit depuis quarante au sur mer, est blessé dans un combat contre quatre frégule angloises, près des îles de Cabrères, 14 avril 1655.
- 8464. Less (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Saint-Chamord, est blessé à la bataille de Rosbach, 49 novembre 4757.
- 8463. Lebecue (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Penthièvre, est blessé à la bataille de Rosbach, novembre 1757.
- 8466. Lebel (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Piémont, est tué au siège du château de Huy, 29 juin :675.

Sous ce nom de Lebel et dans le même article, la table analytique de la Gazette de France, place M. Louis Lebel, évêque de Bethloem et abbé de l'abbaye de Restauré, mort en 1738, et Mine Louise-Victoire-Marie-Madeleine Lebel de la Boissière, comtesse d'Argenton. Nous ne savons si ces trois personnages sont réellement de la même famille.

- 8467. Leblanc (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de Vaillac, est tué le 8 septembre 1643 au siège de Turin.
- 8168. Leblanc (le s<sup>r</sup>), est blessé à mort au siège de Candie, en mars 1669.
- 8469. LEBLANC (le 182), capitaine au régiment de Brissac, est blessé à la bataille de Rosbach. (Ext. de la Gaz. du 19 novembre 1757.)

8470. Leblanc (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Condé, est blessé à la bataille de Tondenhausen, août 1759.

Ce nom de Leblanc ou Le Blanc, a fourni un assez grand nombre de célébrités dans les charges publiques, dans la magistrature aussi bien que dans les armées: —mais tant de familles l'ont porté qu'il y auroit témérité à vouloir les distinguer.

- 8471. Leplond (le s'), ingénieur, est tué devant Namur, 4692. (Gaz. du 10 juill.)
- 8472. Leboc (le s<sup>r</sup> Pierre), quartier-mattre au régiment de Dauphiné, depuis régiment de Médoc, blessé à la bataille d'Ettingen en 4743.
- 8473. Lebowsky (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Royal-Pologne, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8474. Leboux (le s'), est tué au siège de Candie, en août 1669. (Gaz. du 12 mars.)
- 8475. Leboux (le s'), capitaine de dragons, est blessé dangereusement le 21 juin 1707, dans l'attaque d'un poste près de Lorch, forcé par le maréchal de Villars.

Famille qu'on trouve établie en Bretagne et en Poitou : d'or au sautoir de gueules cantonnée de quatre merlettes de sable.

- 8476. Lebrer (le s<sup>r</sup>), lieutenant-colonel du régiment de Candal, est blessé le 45 octobre 4654 au siège de Puicerda.
- 8477. Lebret (le s'), maréchal de camp, commande en cette qualité à l'ouverture de la tranchée devant Lille, la nuit du 48 au 19 août 1667 : il y est blessé.
- 8478. Lebret (le s<sup>r</sup>), est blessé grièvement au siège de Candie en août 4669.
- 8479. Lebrer (le comte), commandant en Roussillon, est blessé d'un coup de sabre à la tête en s'opposant au passage des Espagnols dans les plaines de Roussillon par le col de Pertuis, 2 juin 1674.

Plusieurs familles de ce nom en Normandie et en Bourgogne. Le nom



- de Le Bret a acquis plus d'un genre de célébrité, dans l'Eglis, les charges publiques et dans la haute administration.
- 8480. LEBRETON (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Laleu, et blessé d'une mousquetade au bras, le 30 juin 4648.
- 8481. Lebrun (le s'), capitaine de brûlot, est blessé dans le combat, entre la flotte françoise et la flotte espagnôle, près de Cadix, le 22 août 1640.
- 8182. LEBRUN (le s'), aide-major des gardes du corps, si blessé d'un coup de feu devant Épinal, le 4 octobre 1676.
  - 8483. LEBRUN (le s<sup>r</sup>), est tué au combat de Senef, 1674.

Sous ce nom fort répandu en France, plusieurs familles ont marquis dans les hauts emplois comme aux armées. Outre les officiers productions les hauts emplois comme aux armées. Outre les officiers productions les la Gazette mentionne un Lebrun maréchal de camp, lientenant général. Puis, quoique d'une origine différente, le marquis l'activille, lieutenant de vaisseau, qui était Lebrun de son nem; casa, notre grand peintre Lebrun qui ne comptoit, je crois, aucun aucun dans la noblesse.

- 8484. LEBUAT (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Picardis, se tué le 18 octobre 1636, au camp devant Gerbie.
- 8485. Le Gader (le s'), est blessé au siège de Maëstricht en juillet 4679.
- 8486. Lecques (le s' de), se distingue à l'entrée du det de Rohan dans le Milanez, le 29 mai 1636. Il est blessé à la betaille gagnée le 8 sept. 1637, par le duc de Savoye et le maréchal de Créqui sur les Espagnols, et se fait remarquer encore en diverses autres occasions.
- 8487. Lecques (le s' de), aide de camp du comte de Lorge, est blessé au combat d'Altenheim, 1675.
- 8488. Lécuyer (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Guiche, est tué au combat de Fribourg en août 1644.
- 8489. Lécuyer (le s'), lieutenant au régiment de Piemont, est blessé à la bataille de Rosbach, 1757.

Ces deux dernières mentions seroient sans doute mieux placées au mot Ecuyen.

Voy. ce nom.

8490. Les (le s' Simon de), blessé au siége de Met, en 1552

8491. LEE (le s' André de), reçoit six blessures à la bataille d'Hochstet, 1703, se distingue dans les attaques dont il est chargé par le maréchal de Villars, au passage du Rhin, le 22 mai 1707; il est blessé d'un éclat de grenade à la tête au siège de Lille, 1708. Il étoit chevalier grand'croix de Saint-Louis, colonel d'un régiment irlandais et lieutenant général des armées du roi.

Famille irlandaisé qui a donné plusieurs officiers distingués à la France.

- 8492. Leet (le s' Jean), Genevois, lieutenant-colonel d'infanterie attaché au régiment de Courtes, tué à la bataille de Fontenoy en 1745.
- 8493. Leger (le s' Pierre), chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major du régiment de Royal-Roussillon cavalerie, blesse dans la campagne de Bavière en 1743, le fut encore à la bataille de Creweldt en 1738.
- 8494. Leger (le s' de), capitaine au régiment du prince Antoine au corps des Saxons, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8495. Legiret de la Faye (Jean-François), colonel du régiment Royal-comtois et ci-devant secrétaire du cabinet du roi, mort à Gênes des blessures qu'il avoit reçues dans l'action du 24 mai 4747, à l'attaque du village de Rivaola.
- 8198. Limiter (le s'), lieutenant au régiment de Piémont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, 1757.
- 8497. Leibe (le s' de), sous-lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674.

- 8498. Leigne (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de lor raine, est blessé au siège de Tortone, le... décembre 1612
- 8499. Leignier ou de Lichy (Jean), seigneur d'Inaumont chevau-léger de la garde du roy et chef du vol pour le héra de la Grande Fauconnerie de France, tué à la défense de Rethel sous Louis XIV.
- 8500. Lemarie (Guillaume de), seigneur du Rat, gouverneur de la ville de Verdun et du Verdunois, tué au siège de Périgueux, le 4 juin 1578.
- 8501. Lemarie (de), son frère, seigneur de l'Epinasse, tel au même siège de Périgueux, le 4 juin 4578.

Famille du Périgord : d'or à trois roses de gueules, posées deux sune; — d'Hozier en a donné la généalogie.

- 8502. Leisler (Denry), colonel d'un régiment d'infanteris ailemande, mort le 12 juillet 1694 d'une blessure qu'il avoit reçue le 16 au siège d'Ostalrie.
- 8503. Leissler (Henry), du canton de Berne, chevalier de St-Louis, capitaine au régiment de Villars-Chaudieu, tué à la bataille d'Oudenarde en 1708.

Famille suisse : d'azur à la sirène couronnée d'argent, tenant de chaque main un poisson de même.

- 8504. Lelbuz (le s<sup>r</sup>), est blessé au siège de Candie, le... mars 1669.
- 8505. Lelierre (le s'), mousquetaire, est blessé au siège de Maëstricht, le... juillet 4673.
- 8506. Leliorne (le s<sup>r</sup> de), officier suédois, blessé sur l'Intrépide d'un coup de mitraille au bras gauche avec contusion, dans le combat du comte de Kersaint en 4758.
- 8507. Lemats (le s'), est tué au débarquement des troupes de Gigéry, en Afrique 4664.

- 8508. Lemecourt (le s' de), capitaine au régiment de Tournaisis, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 8509. Lémont (Berard de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
  - 8510. Lenche (Scipion de), seigneur de Moissac, mestre de camp de cavalerie et cornette de la 1<sup>re</sup> compagnie des mousquetaires, tué en 1677 après la bataille de Cassel.
- 8511. Lenfernat (Edme de), seigneur de la Mothe de Gurgi, obtint le 30 juin 1636 un passeport du duc de Rohan, lieutenant général de l'armée du roy pour se retirer chez luy, ne pouvant plus servir à raison des blessures qu'il avoit reçues: il avoit servi en qualité de chevau-léger dans la compagnie du duc d'Elbeuf.
- 8512. Lenfernat (Pierre de), seigneur de Courteilles, lieutenant-colonel commandant le régiment d'infanterie du comte d'Harcourt-Prince, ingénieur et maréchal de bataille des camps et armées du roy, fut tué d'un coup de canon au siège de Roses en 1645.

Famille de Champagne: d'azur au chevron d'or, chargé de deux lion-ceaux affrontés de gueules et accompagné de trois bourdons de pèlerin d'or.

- 8513. Lenglantier (Charles de), seigneur de Ste-Eusoye, tué au siège d'Amiens en 4597.
- 8514. Lenguenne (le s' de), lieutenant au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosback en 1757.
- 8515. Lenoncourt (Charles de), tué le 45 may 1570 d'après l'histoire des grands officiers de la Couronne, à l'article de cette maison; mais il n'y est point dit en quelle affaire.
- 8516. Lenoncourt (Henry marquis de), comte de Vignory et de Nanteuil-le-Haudoin, chevalier des ordres de roy, gen-

tilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son centil privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnames, maréchal de ses camps et armées, sous-lieutenant général a gouvernement de Champagne et chambellan du duc d'Alençon, fut blessé au combat de la Roche-la-Belle en 1569, au siège de la Charité en 1577, et mourut agé de 67 ans le 8 décembre 1584.

- 8547. Lenoncourt (Jean de), seigneur de Serres, guidon de la compagnie des gendarmes du duc de Lorraine au service du roy, gouverneur de Villefranche, bailly de Saint-Michel, grand maître d'hôtel et chef des finances du même duc de Lorraine, fut tué au siège de Stenay en 1594.
  - 8518. Lenoncourt (François de), tué à la guerre en 1685.
- 8519. Lenoncourt (Charles et Bernard de) frères, furent tués au service, mais on en ignore l'époque,
- 8520. Lenoncourt (le s' de), est blessé le 43 août 4632, dans un combat avec les impériaux, près de Trèves.
- 8524. Lenoncourt (Claude dit le marquis de), seigneur de Colombey, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Lorraine et de Clermont en Argonne, fut tué d'un coup de mousquet au-dessus de l'œil au siège de Thionville, en 1643, où il donna des preuves d'une grande valeur. Il avoit déjà été précèdemment blessé dans la tranchée devant Aire le 4 juillet 1641.

Le dernier journal du siège de Thionville, envoyé à la cour, finissant au 20 de juillet 1643 contient l'article suivant :

Le 25 (juillet 1643), sur les 3 heures après midi. M. le marquis de Lenoncourt, gouverneur de Lorraine, étant venu pour la seconde sois de Nancy au camp, visiter les travaux et voulant considérer Thionville de sort près, par l'embrasure de l'une de nos batteries, y sut tué d'une mousquetade au-dessus de l'œil qui luy perça la teste et le renversa mort sur le champ. Son corps sut dès le lendemain conduit à Nety dans le carrosse de M. de Gassion et là embaumé et mis dans un cer-

cueil de plomb, puis ramené à Nancy dans le jour d'hier, 27 juillet — (Clair, vol. 98, fo 9456 vo.)

Il étoit alors fiancé avec la belle Henriette de Joyeuse, que Maucroix chanta et qui finit par épouser le marquis de Brosses.

- 8522. Lenoucourt (le s' de), aide de camp du duc d'Orléans, est blessé le 23 août 1646, devant Mardic.
- 8523. Lenoucourti(le s' de), frère du marquis de Marolles, est tué le 14 octobre 1648, dans une rencontre avec l'ens nemi, dans le Luxembourg.
- 8524. Lenoncourt (Joachim de), dit le marquis de Marolles, mestre de camp d'un régiment de cavalerie et d'un d'infanterie : lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Thionville et bailly de Bar-sur-Seine, fut tué devant le château de Mucy en Lorraine, en 1655.
- 8525. Lenoncourt (Charles-Antoine-Joseph de), tué en Hongrie au service du roy sous Louis XIV.

Maison illustre de Lorraine, dont une branche vint s'établir dans le bailliage de Chaumont, où elle posséda des seigneuries importantes. L'archevêque de Reima qui sacra François ler, étoit Robert de Longmount se c'est à son neveu, comme lui abbé de Saint-Remy et cardinal, que l'an devoit le magnifique tombeau de saint Remy, dont les restes font encore aujourd'hui l'admiration des connoisseurs. — Armes: d'argent à la crain engrelée de gueules. Cri: Lenoncourt. — Il reste une famille de ce nom dans la flaute-Saône. Nous la croyons issue des Lenoncourt, qui prés èdent, puisqu'elle en porte les armes.

- 8526. Lens (Baudoin de), sire d'Annequin, chevalier, conseiller, chambellan ordinaire du roy, capitaine de cent hommes de ses ordonnances, grand mattre des arbalétriers de France, ambassadeur en Angleterre, gouverpeur de Lille, d'Orchies et de Doüay, fut tué à la bataille de Cocherel en 4364.
- 8527. Lens (Christophe de), chevalier, tué à fla bataille d'Azincourt en 1415.
- 8528. Lens (Henry de), son frère, aussy chevalier, tué à la même hataille.

Famille de l'Artois: Ecartelé d'or et de sable, — d'autres famille à même nom en Belgique, dans le Hainaut et la Flandre.

- 8529. Lentzeourg (François-Pierre de), lieutenant dans le compagnie colonelle de Castellas-suisse, au service de Franc, tué au siège de Pignerol.
- \*8530. Lentzbourg (Simon-Pierre de), son frère, lieutenss au régiment de Pfiffer, blessé à la bataille de Nerwinde et 1693.
- 8531. Lentzbourg (Joseph de), fils du précédent, enseigne dans la compagnie d'Offry au régiment de Villars, tué à la bataille de Ramillies en 4706.
- 8532. LENTZBOURG (Jean-Antoine de), son autre fils, lieutenant au régiment de Hessi, blessé à la jambe gauche au siége de Landau en 4743.
- 8533. Lentzbourg (Joseph-Paneratz de), son frère, lieutenant au régiment de Waldnes, reçut deux blessures à la bataille de Rosback en 4757, l'une à la tête, l'autre au bras gauche.
- 8534. Lentzbourg (Simon-Nicolas baron de), chevalier commandeur de l'ordre de St-Lazare, lieutenant au régiment suisse de Bourgui, depuis Castellas, puis aide de camp du comte de Courten dans l'armée d'Italie, fut blessé d'un coup de feu à travers le corps à l'attaque des retranchements de Montalban en 4744.
- 8535. Leobal (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Montpellier en 1622.
- 8536. Léobrau (le s' de), capitaine au même régiment de Piémont, tué à la défense de la Somme.
  - 8537. LEONARD (Liger), dit le capitaine la Planche, fut

nommé par le roy religieux-lay de Clarrefontaine, le 47 août 4609, en considération des services qu'il lui avoit rendus dans les derniers troubles, tant au pays de Laon qu'en plusieurs autres lieux sous la charge du s' du Menil, où il avoit reçu plusieurs coups, entre autres à la tête dont il avoit été trépané, et de plus encore, deux coups de pique dont il avoit été fort blessé, et avoit eu le pouce abattu. (Titres de l'abbaye de Clairefontaine, près Rambouillet.)

- 8538. Leriger (Jean-Élie), seigneur de la Faye, membre de l'Académie des sciences, capitaine aux gardes françoises et chevalier de Saint-Louis, par lettres du 47 may 4744, motivées sur les blessures qu'il avoit reçues, mourut le 20 avril 4748.
- 8539. LERIGET (Jean-François), dit le marquis de la Faye, seigneur de Condé, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment Royal-comtois, mourut à Gennes, d'une blessure qu'il reçut à l'attaque du village de Rivarda, le 22 may 4747 entre les troupes qui défendoient cette ville et celle de l'impératrice reine.

Leriget de la Faye, maison qu'on trouvoit établie dans le Dauphiné, l'Angoumois, et l'Île-de-France : d'azur à la bande d'or, chargée de trois aiglettes de gueules.

- 8540. Lerin (Dom-James de), tué en 4488, à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, servant dans le parti du roy. Il étoit fils du comte de Lerin-Catalan.
- 8541. Lermont (le s' de), capitaine et major du régiment de Languedoc, est blessé à l'attaque des forts de l'isle Sainte-Marguerite, en mai 1737; il est nommé gouverneur d'Ardres, en récompense de sa belle défense de Leucate. Il s'empare du château d'If qu'il fait raser; se distingue le 25 janvier 1641 contre un parti ennemi qui s'étoit porté aux Flaquettes, près de Guisnes; est encore blessé au passage de la rivière de

Colme, en juin 4645; se signale dans l'expédition du maréchal de Gassion, sur le quartier du comte de Broué, près Gand: est de nouveau frappé quelques jours après, au siège de Coutray, et meurt de ses blessures le 4 août 4646.

- 8542. Lescail (le s' de), lieutenant au régiment de Florin ville (Normandie), est blessé le 8 septembre 1641, au siège de Cosni.
- 8543. Lescail (le s' de), lieutenant dans le régiment de Normandie-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg. 25 octobre 1760.
- 8544. Lescale (Antoine de), seigneur de Villotte, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie, reçut plusieurs blessures au service, entre autres à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 8545. Lescalette (le s' de), enseigne de vaisseau, est blessé de trois coups de mousquet, dans le combat de nuit, devant Vigo, entre le comte de Châteaurenaud et l'armée navale des Anglois, 18 novembre 1702.

Il est dit qu'avant cette rencontre il avoit été nommé lieutenant de vaisseau, en considération de la valeur qu'il avoit montrée dans un combat contre un vaisseau anglois en mai 1694.

- 6546. Lescaris, capitaine dans le régiment de Bourbonnois, est blessé le 11 août 1676, dans Maestrick.
- 8547. Lesche (le s'), capitaine et major du régiment de cavalerie de Prouville, est tué à la bataille Sintzim, juillet 1674.
- 8548. LESCHELLE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Lens en 1648.
- 8549. Lescolorre (le s' de), lieutenant, est blessé en chassant les ennemis d'une redoute aux environs de Messipe, 30 septembre 1647.

- 8550. Lescot (le a<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Enghien, est blessé dans une escamourche avec les Rapagnols, devant Perpignan, février 1642.
- 2551. Lescot (le s' de), frère du président, lieutenant des gardes du duc d'Enghien, est blessé à la bataille de Rocroy, le mai 1643. Il est tué au siége de Thionville le 4 août de la même année.
- 8559. Lescurium (Jacques de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 4445.
- 8553. Lescun ((le s'), capitaine au régiment de Rohan, depuis Béarn, blessé à la bataille d'Ettingen en 4743.

Famille de Guyenne: Écartelé au 1° et 4 à trois bandes de gueules aux 2 et 3 d'or à neuf lossanges de gueules.

- 8554. Lescure (François-Alphonse, marqués de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp, lieutenant du régiment Dauphin-dragons, et menin de monseigneur le Dauphin, fut tué en 1746 à la hataille de Plaisance où il commandoit tous les dragons de l'armée.
- 8555. Lesing (le s' de), commandant une frégate du roi, est brûlé avec son vaisseau, dans l'expédition du comte d'Estrées contre Tabaco, mai 1677.
- 8556. Lesines (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Plcardie, tué au siège de Montauban en 1621.
- 8557. LESMERIE (Jacques-Philippe), marquis d'Echoisy, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal-Piémont puis guidon des gendarmes anglois, avec rang de lieutenant-colonel, tué à la bataille de Minden en 1739.
- 8558. LESPINAY DE MARTEVILLE (N.... de), capitaine au régiment ) Commissaire-général, tué à la bataille de Fleurus en 4690,

- 8559. Lespinay (le s<sup>r</sup> de), chevau-léger de la garde du m, blessé à la bataille d'Ettingen en 4743.
- 8560. LESPINAY (le s' de), officier aux gardes-françoises, tué à l'attaque de Karick-Fergus en Irlande, le 21 février 4760.
- 8561. LESPINAY (Jacques de), son frère, seigneur de Martville dit le comte de Lespinay-Marteville, lieutenant-colonel du régiment de Villeroy, puis mattre de camp d'un régiment de cavalerie, maréchal de camp et chevalier de Saint-Louis par lettres du 20 janvier 1703 motivées sur plusieurs blesures qu'il avoit reçues, mourut le 13 mai 1728.
  - Il y avoit des Lespinay en Picardie: d'argent à trois losanges de gueules. En Anjou, d'argent à la fasce de gueules, au lion de sable brochant sur le tout; et en Bretagne; d'azur au chesne arraché de sinople. On voit qu'il n'y a pas lieu de confondre les Lespinay avec les d'Espinay (Voy. ce nom) dont les armes étoient; d'argent au chevron d'azur chargé de onze besans d'or.
- 8562. LESPINE (le s'), chevalier de Saint-Louis, lieutenantcolonel du régiment d'Orléans, blessé à la bataille de d'Ettingen en 4743.

Deux familles de ce nom : l'une, en Picardie : d'or à une épine de trois racines de Sinople ; l'autre, en Périgord ; d'argent à trois roses mal ordonnées de gueules, tigées et feuillées de sinople.

- 8563. Lesquen (Marc de), chevau-léger de la garde du roy. tué au service en Picardie, sous le règne d'Henry IV.
- 8564. Lesquen (Jean de), capitaine de chevaux-légers, tué à l'attaque d'un poste à Pierrefontaine en Flandres en 1667.
- 8565. Lesquen (Jean-Laurent de), dit le chevalier du Val, capitaine au régiment de Chârot, tué à la défense de la citadelle de Liège en 4701.
- 8566. Lesquen (Jacques de), son frère, dit le marquis de Villemeneust, seigneur de Lesquen et de la Villemeneust, co-lonel·lieutenant du régiment d'Orléans-infanterie en 4706,

chevalier grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier commandeur de celuy de Saint-Lazare et maréchal de camp que le régent appeloit toujours son brave colonel, fut presque enterré par l'effet d'une mine au siège de Landau en 4743; et fut encore blessé à celui de Barcelonne en 4746: il mourut le 29 décembre 4732.

- 8567. Lesquen (Alexandre-Gabriel de), capitaine au même régiment, tué à la bataille de Guastalla en 4734.
- 8568. Lesquen (René-Jean de), seigneur de Kerohant, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bouzols depuis Mailly, blessé au siège de Fribourg en 4744, le fut encore à la bataille de Raucoux en 4746.
- 8569. Lesquen (N... de), lieutenant au même régiment, blessé à la bataille de Rosback en 4757.
- 8570. Lesquen (N... de), lieutenant de cipayes, blessé sur le Sphynx le 20 juin 4783, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes contre l'amiral Hugues.
- 8571. Lesquen (Alain-Jean de), seigneur de Karmence, capitaine au régiment d'Orléans, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare et de celuy de Saint-Louis dès l'âge de 19 ans, en récompense des belles actions et des blessures qu'il avoit reçues au siège de Barcelone en 1714, qui lui méritèrent une pension de 2.000 fr.: ayant été présenté à Louis XIV en 1713 lorsqu'il obtint la commission de capitaine au régiment d'Orléans, ce monarque lui dit: Vous êtes bien jeune pour être déjà capitaine!

  —C'est, répondit-il, qu'on ne vieillit point dans votre régiment d'Orléans. Il fut depuis chartreux à Auray en Bretagne où il mourut le 22 octobre 1755.

D'Hozier a donné la généalogie de la famille de Lesquen de Menardais. originaire de Bretagne: De gueules à un épervier d'argent... à laquelle plusieurs des mentions qui précèdent peuvent appartenir; toutesois les

Lesquen, marquis de Villemeneust également de Bretagne, parisse d'une autre maison et portoient; De sable à trois jars d'argent, beopte et membrés de gueules.

- 8572. Lessar (le s' de), officier au régiment de Champagn, blessé en 1627 à la descente des Anglois dans l'isle de RM, (Mercure de 1627.)
- 8573. Lessart (de), enseigne de vaisseau du port de Bret, mort à Siam, le 17 septembre ou novembre 1690.
- 8574. Lesseques (le s<sup>r</sup> de), officier auxiliaire, blessé sur le Sphynx-dans le combat du bailly de Suffren aux indes contre l'amiral Hugues, le 20 juin 1783.

LESSEUX (de). V. Bazelaire.

- 8575. Lessevennant, capitaine au régiment de Normasde, est blessé au siège de Salces, le 19 juillet 1639.
- 8576. Lessour (le s<sup>r</sup>), mousquetaire est blessé au siège de Maëstrick, juillet 1678.
- 8577. Lestancourt (le s' de), lieutenant d'artillerie, ést tue au siège de la citadelle de Besançon, mai 1674.
- 8578. Lestand (le s'), officier au régiment de Navarre, blessé à la bataille de Cassel en 1677.
- 8579. Lestang (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à Cayenne, le... 1683.

LESTANG Voy. Etang (de l').

- 8580. Lestelle (le s'), maréchal du logis des dragotts-Dauphin, est tué à la bataille de Cassel, 27 avril 1677.
- 8581. Lestorne (le s' de), lieutenant au régiment de Condé, est tué à la défense du fort de Waart, attaqué par les troupes du prince d'Orange, 29 octobre 1672.

- 8582. Les rounville, lieutenant aux gardes, est tue le 25 uillet 1673 au siège de Maëstrick.
- 8583. Les tourville (le s' de), est tué le 21 juillet 1676 à ouverture de la tranchée devant la ville d'Aire.
- 8584. Lestrade de la Cousse (François de), dit le chevalier PArcelet, gentilhomme de la Reine Marie de Médicis, fut tué levant Nancy.
- 8585. Lestrade (Gaspurd de), dit le chevalier de la Cousse, tué au siège de Saint-Jean-de-Losne en 1661.
- 8586. Lestrade de la Cousse (Jacques de), son petit neveu, baron d'Arcelot, capitaine aux régiments de Tournon et de Poitou et doyen de la chambre de la noblesse de Bourgogne, fut dangereusement blessé au siège de Nice sous Louis XIV, il mourut en 1762 à l'âge de 89 ans.
- 8587. Lestrade de la Cousse (Jacques-Joseph dit le marquis de), baron d'Arcelot, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Poitou-cavalerie, fut grièvement blessé à l'attaque de Château-Dauphin en 1744 et quitta le service en 1746.

MM. de Lestrade de la Cousse que d'Hozier auroit peut-être dû placer au mot Estrade, quoique sans lien de parenté avec la maison d'Estrades, priginaires de l'île de-France, portent : D'or à la faces d'azur chargé de trois étoiles d'argent et accompagné de trois mouchetures d'hermine de sable. Il y a des représentants dans la Dordogne et à Paris.

## Lestade (de). V. Estrade et Estrades.

- 8588. Lesure (le s' de), lieutenant de grenadiers au régiment de Pièmont, fut blessé au bras, d'un coup de feu au siège de Doüay en 1710.
- 8589. Lesvat (Jean-Guy de), seigneur de Saint-Martin, garde du corps du roy, puis brigadier de la noblesse du ban ét arrière-ban de la Bourgogne en 1589, fut blessé au combat de Senef en 1674 : mort le 5 mars 1713.

Famille de Flandres, de sinople à la tour d'argent, ajouré és sable.

- 8590. Leudricour (le s'), écuyer de M. La Mothe Houdrascourt, est blessé près de lui le 48 janvier 1642, au combat de Vals.
- 8591. Leusse (Melchior de), enseigne au régiment de la Porte, tué au siège de Montpellier, où il se couvrit de gloire.
- 8592. Leusse des Cotes (Louis de), capitaine au régiment de Sault-infanterie, depuis Dauphin, tué à la bataille de Saint-Denis en 4678: eût deux frères tués pareillement au service.
- 8593. Leuze de Villaret (Jean-Antoine), chevalier de Saint-Louis, major du régiment d'Eu, blessé à la bataille de Fontenay en 1745.

Famille du Dauphiné: De gueules à deux brochets adossés d'argent, accompagnés en chef et en flanc d'une croix de Malte d'or. Devis: CREDULA TURBA SUMUS.

- 8594. Levemont (le s<sup>r</sup> de), aide de camp dans l'armée du comte de Warcourt, est blessé au siège de l'île Sainte-Marguerite, 1639.
- 8595. Levemont (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du Roy, tué au siège de Maëstrick en 1673.
- 8596. Levezou de Vezins (Joseph), chevalier de Saint-Louis, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, et premier capitaine au régiment d'Orléans-cavalerie, se retira criblé de blessures après 40 ans de services.
- 8597. Levezou de Vezins (Pierre de), son frère, aussy chevalier de Saint-Louis et capitaine de grenadiers au régiment de Condé avec rang de major, se retira en 1768 pareillement couvert de blessures, ayant servi 40 ans, entre autres

blessures, il en avoit reçu une au pied à la bataille de Minden en 1759.

- 8598. Levezou-de-Vezins (Charles de), frère des précédents, mousquetaire de la garde du roy, fut tué à la bataille d'Ettingen en 4743.
- 8599. Levezou-de-Vezins (François de), autre frère, lieutenant au régiment de la vieille marine, mourut dans les guerres d'Italie.

Ancienne famille de Rouergue: Écartelé au 1er et 4 d'azur au lion d'argent, armé et lampassé de gueules aux 2 et 3 divisions.

- 8600. Levignan (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps, est blessé à l'affaire d'Ettingen, 43 juillet 4743.
- 8601. Lévis (Jean de), seigneur de Mirepoix, se trouva en l'ost de Bouvines, servant en 4340 sous le duc de Normandie et fut tué dans une sortie de la ville de Bergerac, assiégée par les Anglois en l'an 4342.
- 8602. Lévis (Gilbert de), comte de Ventadour, baron de la Voute, pannetier du roy, blessé dangereusement à la bataille de Marignan en 4545, mourut en 4527.
- 8603. Lévis (Jacques de), comte de Quélus, l'un des favoris de Henri III, mort le 29 mai 4578, des suites des blessures qu'il avoit reçues en un combat singulier, avec Entraguet, seigneur de Dunes.
- 8604. Lévis-Léran (Jean-Claude de), chef des réformés au pays de Foix, blessé grièvement au mois de juillet 4625, par l'explosion d'une poudrière près de Pamiers, fait prisonnier par les troupes royales aux environs de Toulouse et décapité comme ennemi de l'État et couronne de France.
- 8605. Livis (Gilbert de), duc de Ventadour, pair de France, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa

chambre, blessé dangereusement à la défaite des Espagnisse au pont d'Asture en Piémont, mourut en 1591.

8606. Lévis (François de), comte de Vauvert, tué dans a combat naval contre les Rochelois en 1625.

8607. Levis, comte de Brion, est blessé le 1<sup>st</sup> septembre à l'affaire de Castelnaudary, en combattant pour le partide Monsieur, 17 septembre 1631.

8608. Levis, baron de Mirepoix, capitaine au régiment de Mavailles, est tué dans l'expédition du comte de Gassion, près de Mirecourt, en Lorraine, nov. 4635.

8609. Lévis (Alexandre de), marquis de Mirepoix, maréchi de la Foi, sénéchal de Carcassonne et de Béziers, tué à l'attaque des lignes de Leucatte en 4637.

8610. Levis (Barthélemy de), tué au combat de Sendie... 1674.

8611. Levis (le chevalier de), capitaine de grenadiers au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Fonteaux en 1745.

On sait l'illustration et l'ancienneté de la mainon de Levis. Le P. Anselme donne sa filiation depuis Philippe de Lévis, chevalier, vivant en 1197 et père de Guy 1er qui se rendit célèbre par ses exploits dans les guerres contre les Albigeois. La maison s'est divisée en un grand nombre de branches dont l'Annuaire de la noblesse, année 1846, a donné les principales, touter éteintes aujourd'hui à l'exception de celle du marquis de Léran, d'où sortoit Louis-Marie-François-Gaston, marquis de Lévis-Léran qui, bien que ne comparoissant pas dans nos listes, n'en fut pas moins célèbre par sa bravoure et ses nombreux exploits, et qui, ayant hérité de la totalité des biens du maréchal Mirepoix, son oncie maternel à la mode de Bretague, prit le titre de marquis de Lévis-Mirepoix. Son fils, député de la noblesse de Paris aux États généraux, périt sur l'échefaud révolutionnaire le 27 mai 1794 : c'étoit l'aleul de II. le marquis de Lévis-Mirepoix, duc de Fernando-Luis, pore du représestant actuel de cette grande maison. - Armes : D'or à trois chevrons de sable. Devise: Dieu and au becond chretien.

2612. Levision (le s'), enseigne au régiment du comte de Pre, est blessé au siège de Damvilliers, 8 octobre 1637.

- 8613. Leviston (le s<sup>r</sup>), capitaine, est blessé d'un coup de mousquet à la tète, au combat de Crémone, juillet 1648.
- 8614. Leviston (le s<sup>r</sup>), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maestrick en 1673.
- 8615. Lezembord (le s'de) capitaine au régiment de Rouërgue, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8616. Lersem (Philippe-Achille de), capitaine au régiment de Rougé, fut tué au service en 4760, universellement regretté de tous les officiers généraux de l'armée.
- 8647. Leyssin (Antoine de), seigneur de la Maison-Forte d'Aouste, capitaine au régiment de Bresse, reçut plusieurs blessures au siège de Casal qui nécessitèrent l'amputation d'une jambe : d'après une or lonnance de M. de Lesdiguières, il fut dispensé du service à l'arrière-ban : il eut aussy deux frères tués dans les guerres d'Italie.
- 8648. Leyssin (François de), capitaine, tué pendant les guerres civiles.

Famille du Dauphiné: D'azur au sautoir d'or.

- 8649. Leveserrat (le seigneur de), lieutenant du capitaine Pierre, est cité dans l'Histoire des troubles, impr. à Bâle en 4578, parmi les braves et vaillans hommes de la France, du parti catholique, qui furent tués au siège de la Rochelle en 4573.
- 8620. Lezignem (Hugues sire de), surnommé le Diable, fit le voyage de la Terre sainte en 1101 et assista à la journée de Rames, le 16 may 1102, où il mourut après s'y être signalé par sa valeur.
  - 8621. Liabri (le s' de), capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.

- 8622. Liabel (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment d'Avvergne-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg, ke 25 octobre 4760.
- 8623. Liata (Ambroise), officier suisse au service du roy, tué au combat de Marciano en 1554.
- 8624. LIBERGE DE GRANCHAIN (N....), chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel du régiment de Vatan, depuis Vexis, blessé au visage à la bataille de Minden en 1759, obtint a retraite en 1779.
- 8625. LIBERTAT (Jean de), capitaine de galères, tué a siège de Barcelonne sous Louis XIV.

Famille que l'on trouvoit établie en Provence et dans la Corse. Coapé au 1er d'azur à la tour d'argent, accompagné de trois fieurs de lis sel ordonnées d'or; au 2e de gueules au lion léopardé d'or.

- 8626. Libressac (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans le régiment de Normandie-infanterie, est blessé au combat de Rhinberg, le 25 octobre 4760.
- 8627. Lichi du Vignaux (le s'), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 4691.
- 8628. Lideguerke (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 8629. Lidenas (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Champagne, blessé au siège de Maëstrick en 4748.
- 8630. Lieder (le s' de), lieutenant au régiment Colonelgénéral, tué à la bataille de Minden en 4759.
- 8631. Lucce (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué au siège d'Arras en 1634.
  - 8632. Lucce (le s' de), corvette, est blessé à la défaite d'un

convoi considérable qu'une escorte de 700 Espagnols conduisait à Menène, le... septembre 1646.

- 8633. Lierville (le seigneur de), mestre de camp, est dangereusement blessé au siège de Ham en 1595 (de Thou).
- 8634. Liestat (le s'), capitaine et major du régiment de la Mesleray, est blessé au siège de Thionville, le 29 juillet 4643.
- 8635. Lièvre (Philippe le) de la Grange, seigneur de Méréville, tué le 25 octobre 4445, à l'âge de plus de soixante-dix ans, à la bataille d'Azincourt, où son fils Robin II, grand bailly de Sens, commandoit la noblesse de son bailliage.
- 8636. Lièvre (Pierre-François le), marquis de la Grange et de Fourilles, chevalier de l'ordre de St-Lazare et guidon des gendarmes écossois, eut le bras cassé à la première charge de la bataille de Cassel en 1677, et quoique hors d'état de combattre, il rallia sa compagnie, fit tête aux ennemis, et termina glorieusement sa vie, mais après l'avoir chèrement vendue.

Les Le Lièvre de la Grange et de Fourilles, de l'Île-de-France et du Bourbonnais : Ecartelé au 1<sup>er</sup> d'azur à l'épée d'argent garnie d'or, au 2 et 3 de sable au griffon d'or armé et lampassé de gueules, celui du 3 contourné; au 4 d'azur au senestrochère, arm. d'argent mouv. de dextre surmonté de la lettre E sur le tout les armes anciennes de Lelièvre de la Grange. — Mons. le marquis de la Grange, membre de l'Institut, représentant.

- 8637. Ligs (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Champagne, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 8638. Lignac (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé au combat d'Oudenarde en 4708.
- 8639. Lignereux (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Parme en 4734.
  - 8640. Ligneris (le s<sup>r</sup> de), chevau-léger de la garde du roy, ué au siège de Mons en 4694.

8641. LIGNERIS (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment du roi, et blessé au siège de Maëstrick, le... juillet 4673. Il est tué à bataille de Nerwinde, le 12 août 1693.

Famille de la Beauce : De gueules, fretté d'argent, su cante d'e, chargé d'un lion de sable surmonté d'un lambel d'azur.

- 8642. Lignese (le s'), lieutenant au régiment de Brisse, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 8643. Lignemes (le s' de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, est blessé au siège du fort St-Philippe, le juin 1644.
- 8644. Lignières (le s' de), cornette, est blessé à la bataille de Rothel, le... janvier 4654.
- 8645. LIGNIÈRES (le s<sup>r</sup> de), fils du gouverneur de St-Quentin, est tué en voulant s'évader après la prise de la ville et du pont de Cé, 9 mars 1652.
- 8646. Lignitais (le marquis de), est blessé à la tranchés devant Stenay, le 4 juillet 1654.
- 8647. Lignières (le s' de), est tué le 2 octobre 1657, au siège de Mardick.
- 8648. Lignières (le chevalier de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, est tué la nuit du 41 au 42 août 4658 à la tranchée devant Gravelines.
- 8649. Lignières (le marquis de), colonel, est blessé au siège de Candie, le... août 1669.
- 8650. Lignières (le s<sup>r</sup> de), aide de camp, est tué le 27 novembre 1691 au siége de Montmélian.
- 8651. Lignières (le s' de), mestre de camp d'un régiment de cavallerie, fut blessé au côté en 1644 au siège de Grave-lines. (Mercure de 1644.)

8652. Lignières (le s'), exempt des gardes du corps, sut blessé à la bataille de Senef en 1674.

Nom porté par plusieurs familles celle de Cambresis: d'argent et d'azur à la croix ancrée de l'un et l'autre: elle a ses représentants:—en Picardie: D'argent à la croix ancrée de gueules: En Artois; D'azur au lion d'argent, à la bordure engrelée de sable. En Ponthieu: D'argent à la bande de gueules. En Berry, où elle a pareillement des représentants: D'or au chef de vair, au lion de gueules couronné d'or brochant sur le tout. En Artois encore: D'azur à trois fleurs de souci d'or.

- 8653. Lignon (le s' du), capitaine au régiment de Beauvoisis, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8654. Lignoux (le s<sup>r</sup> de), mort en septembre 1589 d'une blessure qu'il reçut au talon dans une affaire contre les ligueurs près de Rouen.
- 8655. Ligny (Henry de), tué à la bataille de Courtrey en 4302.
  - 8656. Ligny (Michel de), tué à la bataille de Cassel en 4398.
- 8657. Ligny (le s' de), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Maëstrick en 1676.
- 8658. Ligny (le s<sup>r</sup> de), enseigne aux gardes-françaises, tué au siège de Stenay en 1054.
- 8659. Ligny (le chevalier de), lieutenant au même régiment, tué à la prise de Mardick en 4657, par Turenne.

LIGNY (de). V. de LEIGNIES.

Plusieurs samilles de ce nom au pays de Liége, dans le Barrois et au Soissonnois.

- 8660. Ligondès de Rocheront (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Dunkerque, tué sur le Blacoual, le 2 octobre 4706.
  - 8661. Licondès (Antoine de), seigneur de Châteauboideau

et de la Garde, capitaine de cavalerie, tué au siège de Turis (l'on présume que ce fut à celuy de 4640.)

- 8662. Licondès (de), lieutenant de vaisseau, du port de Toulon, tué aux Cévennes, le 4 mars 1704.
- 8663. LIGONDES (N... du), capitaine de grenadiers dans les troupes de la marine, tué en 1704 dans un combat contre les Camisards. (Hist. des Camisards).
- 8664. Licondes (Jacques du), exempt des gardes du corps et capitaine d'une compagnie de dragons, tué à la bataille de Ramillies en 4706.
- 8665. Licondes (le chevalier du), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Parme en 4734, fut tué en 4743, à l'affaire de Dingelfingen.
- 8666. Ligondes (N... du), son neveu, sous-lieutenant au même régiment, fut tué aussi dans cette dernière affaire.
- 8667. Ligondès (le comte du), chevalier de St-Louis et capitaine de vaisseau, eut le pouce de la main droite emporté et reçut une balle dans le bras gauche à bord du *Triton* de 64 canons qu'il commandoit dans le combat qu'il soutint, au mois de novembre 4778, contre un vaisseau et une frégate ennemis. Il mourut de ses blessures.

Famille d'Auvergne: D'azur semé de molettes d'or, au lion du même, armé et lampassé de gueules brochant sur le tout. Elle a ses représentants dans la Creuse.

8668. LIGONNIER DE MONTEUQUET (Henry de), chevalier de St-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Touraine avec rang de major, fut blessé à la bataille de Minden en 4757.

LILAY (de). V. de Lisiac.

8669. LILLE (le s' de), officier au régiment de Bourbons, nois, blessé en 4747, à l'affaire d'Exiles.

8670. LILLEMARAIS (Jacques-Maure de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de Hainaut, fut blessé au service en 1744.

LIMAILLE (de la). V. Robert.

- 8674. Limans (le s<sup>r</sup> de), officier de grande réputation, dit de Thou), fut tué au siége de Sommières en 4573.
- 8672. Limar (le s' de), capitaine au régiment de la Marck, tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 8673. Limans (le s'de), lieutenant au régiment de Piémont, tué au siège de Turin en 4706.
- 8674. Limbaut (le s' de), lieutenant-colonel du bataillon de Vendôme, est blessé au siège de Fribourg, le... novembre 4677.
- 8675. Limery (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Malplaquet en 4709.
- 8676. Linoges (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, tué dans la Valteline, dans un combat contre les Espagnols en 4625.
- 8677. Lmoges (Jean-Baptiste de), comte de Renneville, chevalier de St-Louis, llieutenant des gardes du corps, maréchal de camp et grand bailly au pays de Caux, blessé au combat de Leuze en 1691, mourut le 1° septembre 1708.

Plusieurs familles de ce nom : en France : D'hermine à la bordure de gueules. En Beauce et Bretagne : D'azur au lion d'orarmé et lampassé de gueules. En Normandie : D'argent à six tourteaux de gueules.

- 8678. Limont (le s'de), lieutenant au régiment de Moutier-cavalerie, tué à la bataille de Minden en 4759.
- 8679. Limousin d'Aleien (Jean-Baptiste, baron de), baron du St-Empire, chevalier de St-Louis, capitaine au régiment d'Al-

sace, blessé au bras gauche au siège de Prague en 4742 et au genou gauche à la retraite de Pfossenhossen en Bavier en 4765, le sut encore très-dangereusement au col à la betaille d'Hastembeck en 4757.

- 8680. Limurs (le s' de), enseigne aux gardes-françoises, tré au combat de Steinkerque en 4692.
- 8684. Linard (le s' de), officier au régiment de Bourbonnois, blessé en 4747 à l'affaire d'Exiles.
- 8682. Lincé (Walter de), chevalier de St-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Condé, puis major de Wefel en 4761, ensuite de la ville et du château vieux de Bayonne, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 8683. Lindau (le s<sup>r</sup> de), colonel de chasseurs, tué en 1761 à l'attaque de Luynen.
- 8684. Lindenbaum (André-François de), baron du Saint-Empire chevalier de Saint-Louis, mestre de camp commandant le régiment des hussards Chamborant, brigadier des armées du roy, blessé d'un éclat de bombe à un bras su siège d'Eyra en 1742, reçut en la même année, au siège de Prague, un coup de fusil à la jambe, et à la bataille de Laufeldt en 1747 un coup de pistolet au bras, il mourut en 1785.
- 8685. Lindois (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de cavalerie de Merinville, se trouve à l'affaire du 5 octobre 1616, près de Lérida. Il est tué à la levée du siège de cette place.
- 8686. Lindsay (Gautier de), chevalier, tué à la bataille de Verceil, en 1434.

Maison d'Ecosse, célèbre dans les annales de ce pays.

8687. Linières (Guillaume de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

8688. Linières (le s' Antoine de), lieutenant en pied sur la frégate la Concorde, fut blessé à la tête dans le combat qu'il soutint en 1779 contre une frégate angloise à son retour de Saint-Domingue.

Famille de Bretagne : D'argent à la fasce de sable.

- 8689. Linser (Jean) de Soleure, officier suisse au service du roy, tué à la bataille de Dreux en 1562.
- 8690. Linser (Jean), aussy officier suisse au service de France, tué au siège de Die en 4545.
- 8691. Linslot (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, tué à la balaille d'Ettingen en 4743.
- 8692. Linteiul (le sieur) capitaine au régiment Lyonnais, est blessé à la bataille de Cassel, 27 avril 1677.
- 8693. Livelle (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment d'Archiaocavalerie, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 8694. Lion (François-Michel de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Noailles-cavalerie avec rang de lieutenant-colonel, fut grièvement blessé à la bataille de Fontenoy en 4745.
- 8695. Lionneum (de), lieutenant au régiment de Beauvais, blessé à la défense de Mayenne en septembre 1689.
- 8696. Lionnière, lieutenant, est dangereusement blessé au combat de Fribourg, août 1644.
- 8697. Liota (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé en 4644 au siège de Fribourg. (Mercure de 4644.)
- 8698. Liotard (le s<sup>r</sup>), lieutenant des grenadiers au régiment de Normandie, blessé au siège de Maëstrick en 4748.

Famille de Dauphiné: De sinople à trois lapins d'or.

- 8699. Liothery (le s'), capitaine au régiment de la Mard, blessé en 4757 à la bataille de Rosback.
- 8700. Lioux-Cailar (le s'de), premier capitaine au régiment de Vitri, est tué le 28 mars 1637, à l'attaque des forts de l'isle Sainte-Marguerite.
- 8701. Lippes (Perau de), tué à la bataille de Verneul en 1424.
- 8702. Lirec (le s<sup>r</sup> de), garde de la marine, blessé à la jambe droite sur *le Conquérant*, dans le combat du comte de Grasse au mois d'avril.
- 8703. Liscort (Yves du), seigneur du Liscoët, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, maréchi de ses camps et armées et gouverneur de Quintin, fut tué au mois de novembre 4591, en assiégeant le port des Espagnola dans la paroisse du Crodou, près de Brest. « C'étoit, dit de Thou, un fort brave homme et qui avoit bien servi le roy pendant toute la guerre. »

Famille de Bretzgne: Vicomte des Planches: D'argent au chef de gueules, chargé de sept billettes du champ, 4 et 3.

8704. Listac ou de Lilay (le baron de), lieutenant dans les troupes de la marine, tué en 4704, dans un combat contre les Camisards. (Histoire des Camisards.)

LISLE (de), V. de Lille et Isle (de l').

- 8705. Lison (le s<sup>r</sup> du), lieutenant au régiment de Trassycavalerie, blessé en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 4644.)
- 2706. Lissac (le s<sup>r</sup> de), capitaine dans les troupes de la marine, tué en 1704 dans un combat contre les Camisards. (Histoire des Camisards.)

8707. Lisse (le s' de la), lieutenant au régiment de Champagne, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Parme en 4734.

Famille d'origine hollandaise ou de Flandres.

- 8708. Liste (le s' de la), sous-lieutenant au régiment de Navarre, tué au combat de Senef en 1677.
- 8709. LITLETON (le s<sup>r</sup> de), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué à la bataille d'Ensheim en 1671.

Famille angloise, venue en France à la suite des persécutions contre les catholiques : D'argent au chevron de sable accompagné de trois coquilles du même. Devise : UNG DIEU ET UNG ROY.

- 8710. Livarderie (le s' de la), lieutenant au régiment de Normandie, blessé au siège de Cosni en 1641.
- 8711. LIVAROT (le marquis de), est blessé à la bataille de Fleurus, 8 juillet 1690.
- 8712. Livernaud (le s<sup>r</sup> de ), lieutenant dans le régiment de Normandie, est blessé le 8 septembre 1641, au siège de Cosni.
- 8713. LIVERNIÈRE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Poitou meurt des blessures qu'il avoit reçues au siège de Bergues, en Catalogne, 20 novembre 1655.
- 8714. Liverno (le s<sup>r</sup> de), capitaine de Normandie, est tué dans un combat donné près d'Orbitello en Italie, le 27 juin 1646.
- 8715. Liverville (le s' de), est blessé à la bataille de Staffarde en 4690.
- 8716. Liver (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Champagne, blessé en 4703, à l'attaque des retranchements d'Homberg.

Famille du Poitou : D'azur à l'ancre d'argent.

- 8717. Livieres (le s' de), chevalier de Malte, est blessé motellement dans un combat donné le 29 janvier 1558 près à Sicile, contre un vaisseau turc.
- 8718. Livourne (le marquis de), reçoit trois blessures me combat de Senef, août 1674.

dans les armées de S. M. où il s'est toujours signalé, et a donné de preuves éclatantes de courage, est agréé par le roy en la charge de lieutenant-capitaine des gendarmes écossois.» (Rapp. du 25 fauvier 1678)

8749. Livourne (le marquis de), brigadier de cavalerie, set au siège de Valenciennes, mars 1677, et est blessé au siège de Cassel le 27 avril suivant.

Peut-être ne faut-il faire qu'un seul article des deux.

- 8720. Livron (Nicolas de), vicomte d'Aubiac, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et enseigne de la compagnit des gendarmes du duc de Mayenne, tué à la bataille de Montcontour en 4569.
- 8724 Livron (Érard de), baron de Bourbonne, souverais de Vauvillars, chevalier de l'ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé, grand chambellan, premier gentilhomme de sa chambre, grand mattre et surintendant des finances d'Henry, duc de Lorraine et gouverneur de Coiffy, fut blessé à la même bataille.
- 8722 Livron (Nicolas de), marquis de Bourbonne, sous-lieutenant des gendarmes anglois et lieutenant général au gouvernement de Champagne, tué à la bataille de Senéren 1674.

Les Livron de Bourbonne, qu'on trouvoit en Champagne, au Quercy et au Limousin, et dont si reste des représentants : D'argent à trois fasces de gueules, au canton coust du champ, chargé d'un roc d'échiquier de sable.

- 8723. Luzes (Nicolas de), chevalier de Saint-Louis, capitaine, ayde-major au régiment de Proissac, depuis royal-Champagne, blessé deux fois dans la guerre de 1734, le fut une troisième fois en 1744.
- 8724. Lizines (de), capitaine de vaisseau, du port de Rochefort, tué à Tabago le 3 mars 4677.
- 8725. Lobière (le seigneur), guidon de la compagnie des gendarmes du comte de Brienne, mort des blessures qu'il reçut au siège de Sancerre.
- 8726. Loss (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 4747, le fut encore au combat de Warbourg en 4760.
- 8727. LOBIT DE MONTVAL (N..... de), chevafier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Navarre, major à Cassel, puis lieutenant-colonel, ensuite colonel au 2° du régiment d'Armagnac et maréchal de camp, fut blessé à la bataille de Raucoux en 4746, et mourut en 4785.
- 8728. Lochmann (Jean-Ulrich baron de), colonel du régiment de Lochmann-suisse et maréchal de camp, blessé au combat de Warbourg en 1760.

Il étoit probablement de la même famille que les suivants.

- 8729. Locemann (le s'), colonel d'un régiment suisse, est blessé au siège de Tortone en 1648.
- 8730. Lochmann (Jean-Henry), de Zarich, colonel au régiment de Lochmann, et capitaine aux gardes-suisses, blessé à Camarac, à Lerida, au siège de Tortone en 1648.

Les Lochman ou Lokmann venoient de Nuremberg, où cette famille occupoit un rang distingué. Il y avoit anns i une famille de ce nom en Hollande, que l'on trouve iniscrite dans la noblesse néerlandaise.

- 8734. LOCHMER (le s'), chevalier de Saint-Louis, chef de cadron au régiment hussards de Chamborant, puis lieutement colonel de celuy d'Esterhazy, fut blessé cinq fois en differentes actions, et eut aussy plusieurs chevaux tués ou blass sous luy.
- 8732. Lock (le s<sup>r</sup>), ayde de camp du chevalier de Nicoli. fut blessé à la bataille de Rosback en 4775.
- 8733. Lorre (André-Gilles de la), chevalier de Saint-Lorie premier capitaine aux régiments de la Noue et de Durint dragons, eut un cheval tué sous luy à l'affaire de Willemstadt, le 24 juin 1582, n'étant encore alors que sous-listement au régiment de Choiseul.
- 8734. Loge (le s' de la), capitaine au régiment de Picardis, tué d'un coup de canon en 1688, au siège de Philisbourg, à l'attaque du fort du Rhin.

Famille de Bourgogne : D'azur à un ours d'or, surmonté de très pommes de pin du même.

- 8735. Loger (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment d'Auvergne, et blessé au siège de Luxembourg en juin 4684.
- 8736. Loges (le s' des), chevau-léger de la garde du roy, blessé à mort au siège de Mons en 1691.
- 8737. Loges Coqueray (des), enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué aux Cévennes le 14 mars 1701.

Nous croyons cette famille de Bretagne: D'azur au lion d'or. — Il ya dans le tome III, de Tallemant des Réaux, une madame des Loges, dest l'historiette est curieuse; nous ne savons si ces des Loges avoient la même origine.

Logre-de-Francourt. V. de Francourt, sans doute de cette famille.

8738. Loignac (le s<sup>r</sup> de), capitaine aux gardes-françoises, tué au siége d'Arras en 1654.

- 8739. Louville (le s' de) capitaine d'infanterie, tué au siège de Gironne en 4741.
- 8740. Louville (le s' de), aussi capitaine d'infanterie, tué au siège de Denain en 1712.
- 8741. Lonville (le s' de), pareillement capitaine d'infanterie, tué à la bataille de Parme en 4734.
- 8742. Loinville (le s' de), neveu du précédent, chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment Dauphin-infanterie, blessé d'un coup de feu à la cuisse au-dessus de la rotule à la bataille de Berghen, en 4759.

Famille ancienne de la Beauce, sur laquelle on trouve une intéressante notice dans l'histoire de l'ordre de Saint-Louis de Lafortelle.

- 8743. Lorré (chevalier de), mort des blessures qu'il avoit reçues dans un combat contre quelques vaisseaux algériens, en avril 4665.
- 8744 et 8745. Loisel, lieutenant-colonel du régiment de Piémont, tué à Luzara, le 45 août 4702, ainsi qu'un autre Loisel dont on ne donne pas le grade.
  - Les troupes du prince Eugène s'attribuèrent à tort la victoire, car Piémont eut l'honneur de camper sur le champ de bataille et le lendemain nos troupes s'emparèrent de Luzzara, dont le roi avoit voulu se rendre maître, sachant que tous les magasins de l'ennemi s'y trouvoient; mais on doit être persuadé qu'un si furieux choc mit beaucoup de monde au tombeau, entre lesquels fut M. de Loisel, lieutenant-colonel de Piémont, qui perdit la vie à la tête de son régiment. » (Hist. du règ. de Piémont.)
- 8746. Loisy (le s' de), chevalier de Saint-Louis capitaine au régiment de Navarre puis dans celuy d'Armagnac, blessé d'un coup de feu à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 8747. Lox (le s'), aide de camp du chevalier de Nicolaï, est blessé à la bataille de Rosback, novembre 4757.
  - 8748. Lolagnier (Joseph-Louis de), capitaine au régiment

de Champagne, tué à la bataille de Fillinghausen en 4761.

- 8749. Loure (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant colonel du régiment de Bourbonnois, brigadier des armés du roy, lieutenant de roy de la citadelle de Strasbourge commandant au fort de Kell, fut blessé à la bataille de Fredelinghen en 4702.
- 8750. Lonagne (Antoine de), baron de Terrides, vicoste de Gimois, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de comb hommes d'armes de ses ordonnances, maréchal de ses casp et armées et gouverneur de Quercy, fut mis à mort par ordre du comte de Montgommery, chef des protestants, après la prise d'Orthés en 4569.
- 8754. Lonagne (Jean de), dit Terrides, archer des guies du corps du roy puis gouverneur de Tartas, perdit un bus à la bataille d'Ivry en 4590 où il combattit à côté d'Henry! avec une valeur incroyable; ce prince ne l'appela depuis que mon brave Béarnois.
- 8752. Lomagne-Terrides (Étienne de), dit de Montlong, mourut au siège de Candie en 1669 d'un éclat de bombe qu'il reçut à la tête après y avoir donné des marques de la plus grande valeur.
- Père, seigneur de Floris, dit le vicomte de Terrides-Fibris, chef de bataillon au régiment de Champagne avec rang de colonel, puis brigadier des armées du roy et commandant en Franche-Comté, ayant été chargé de la prise de Fauconnier dans les Vosges, il y reçut un coup de fusil dont il mourut le 12 juillet 1674, à Remirement où il fut transporté après sa blessure.
  - 8754. Longone (Jacques de), dit le chévalier de Terrides,

et du maréchal de Luxembourg dans celle d'Allemagne, fut obligé de quitter le service à raison d'une blessure considérable qu'il reçut au combat d'Espaville en Catalogne, et mourut le 14 juillet 1706.

8755. Lomagne (Jacques de), dit le vicomte de Terrides, che-valier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment du roy, blessé à la bataille de Laufeldt en 1767, mourut de ses blessures à Cassel le 17 décembre 1760.

La maison de Lomagne issue des comtes d'Armagnac a eu l'honneur, ainsi que la maison de Foix-Candale, de s'allier plusieurs sois avec la maison de France.— Beartelé au 1 et 4 d'argent au lion de gueules, au 2 d'azur treillissé d'or, de quatre pièces, clouées du même: au 3 de gueules-à trois besans d'or. Chazot de Nantigny a donné un Abrègé de la généa-logic des vicomtes de Lomagne, divisée en trois races, avec une dissertation sun la branche de Candale de la maison de Foix.

- 8756. Lombard (François de), seigneur de Gourdon et de Couronne, major du régiment royal de la marine, perdit un bras à la bataille de Rocroy.
- 8757. Lousand (César de), son frère, capitaine au régiment de Normandie, tué à la bataille de Nortlingue, en 1665.
- 8758. LOMBARD (le s' de), capitaine de cavalerie, est tué d'un coup de canon devant Epinal, 4 octobre 1670.

Deux familles de ce nom en Provence, l'une : D'or à trois immortelles, de sinople, tigées du même; l'autre : D'or ou chevron de gueules accompagné de trois fieurs de lis de sable au chef d'azur.

- 8759. Lombard du Castelet (le chevalier), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort de ses blessures, commandant le Trident, le 3 août 1711.
- 8760. Lousand (Vincent de), du Castellet, chevalier de Malte, tué dans un combat navel en 1712.
- 8761. Lombard (le s' le), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Guastalla en 4734.

8762. Lombard (Pierre de), du Castellet, aussy chevalier de Malte, tué aussy dans un combat naval en 4735.

Plusieurs familles de ce nom dans les Flandres, en Lorraine et en let tagne.

- 8763. Lonbart de Bouvart (le s'), capitaine au régiment de Rouërgue, fut blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 8764. Lonbart (le s<sup>r</sup>), lieutenant d'artillerie, fut grièvement blessé au siège du fort Saint-Philippe en 4756.
- 8765. Lombescure (le s' de), lieutenant-colonel du régiment de cavalerie de la reine, est tué le 19 août 1746, dans une escarmouche avec un parti ennemi sous les ordres du prince Charles de Lorraine.
- 8766. Lomenie de Murat (N... de), tué au camp de Ross en 1693, servant dans la compagnie des chevau-légers de la reine.
- 8767. Lonenie (Joseph-Henry de), seigneur de Bochadie et de Rosteingt, capitaine au régiment du roy et lieutenant de royà Oleron, reçut trois blessures au combat de Senefen 1671: fut encore blessé à celuy de Saint-Denis en 1678, ainsi qu'il l'avoit déjà été aux batailles d'Alost et de Trèves dès 1667 et 1675, et reçut deux autres blessures au siège de Maëstrick en reprenant une demi-lune et en y entrant le premier.
- 8768. Lomente (Pierre de), lieutenant de grenadiers au régiment de Blaisois, tué d'un coup de fusil au siège de Rativa, en Espagne, en 4707.
- 8769. Lomenie (Athanase-Louis-Marie de), son frère, comte de Brienne, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, en 1780 ministre de la guerre et cy-devant colonel du régiment d'Artois, fut blessé en 1744 à l'attaque des lignes de Weissembourg, étant alors capitaine au régiment de Chabot-dragons.

8770. Louenie (N... de), marquis de Brienne (frère de Cordoue, ministre sous Louis XVI), colonel du régiment d'Artois, tué à l'attaque du col de l'Assiette, le 19 juillet 1747.

Cette famille dont plusieurs membres ont occupé des charges importantes, mais qui eut ses hauts et ses bas, est originaire du Limousin. Le titre de comte de Brienne que prit le secrétaire d'Etat Henri-Auguste de Loménie lui avoit été apporté par Louise de Luxembourg qu'il épousa en 1623, et dans la famille de laquelle la terre de Brienne étoit de temps immémorial: D'or à l'orme de sinople au chef d'azur chargé de trois losanges d'argent.

- 8771. Londe (le marquis de la), capitaine lieutenant des gendarmes de Gaston, duc d'Orléans, fut tué au siège d'Étampes.
- 8772. Londe (le s' de la), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Fridelinghen en 4702.
- 8773. Londe (le s' de la), lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille d'Ettingen en 4743.
- 8774. Londeix de la Brosse (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Armagnac, fut blessé en 1782 au combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney.
- 8775. Londigni (le s<sup>r</sup> de), cornette, est tué à la défaite des impériaux entre Mayenne et Coblentz, par le cardinal de la Valette, 1635.
- 8776. Long (Hercules-Antoine, dit le chevalier de), capitaine au régiment de Morangis, fut blessé sous Louis XIV à l'attaque du fortin de Vindana en Italie, et mourut de cette blessure.
- 8777. Long (Jacques-Philippes le), seigneur du Dreneuc, dit le comte de Dreneuc, chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises et maréchal de camp en 1780, fut trèsgrièvement blessé d'un coup de feu au bras à l'affaire Reichwaux en 1744.

Les Le Long de Dreneuc, issus de Bretagne: D'or à la quintebuille de sable.

- 8778. Longa (le seigneur de), fut tué au combat de la licoque en 1522: on le croit le même que Bertrand de Lur, seigneur de Longa, qui en 1484 avoit épousé Catherine de Contaut de Biron.
  - 8779. Longanire (le s' de), est blessé au siège de Cardie, mars 1669.
  - 8780. Longaunay (Hervé de), seigneur de Longaunay, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de manche, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordennances et son lieutenant général en basse Normandie, fut tre d'un boulet de canon à la bataille d'Ivry en 4590, étant igé de plus de 76 ans.
  - 8781. Longaunay (dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de dragons au régiment de la Vrillière, blessé d'un coup de mousquet dans le corps à la bataille de Staffarde en 1690, mourut le 1<sup>er</sup> octobre 1712.
  - 8782. Longaunay (Antoine-François, dit le marquis de), capitaine au régiment du Maine et gouverneur de Carentan, blessé d'un coup de mousquet à la bataille de Fleurus en 1690.
  - 8783. Longaunay (N... de), ayde de camp du maréchal de Villars, fut tué au service du roy, en Allemagne, en 4708.
  - 8784. Longaunay (le comte de), ayde-major général des logis de l'armée, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Fontenay, 29 mai 4745.

La samille de Longaunay ou Longaulnay, barons de Dampierre, originaire de Normandie portoit : D'azur au sautoir d'argent.

8785. Longausson (le s' de), lieutenant, est blessé le 4 avril 4637 dans un combat donné près de Saint-Amour.

- 8786. Longemaisne-Bullion (de), enseigne de vaisseau du port de Brest, périt sur le Magnanime le 22 janvier 4712.
- 8787. Longchamp (Étienne de), tomba mort aux pieds du roy Philippe-Auguste d'un coup d'épée qu'il reçut dans l'œil à la bataille de Bouvines en 1214; les historiens en parlent comme de l'un des seigneurs les plus estimés de l'armée françoise.
- 8788. Longchamp (le s' de), exempt des gardes du duc d'Enghien, est tué à la bataille de Rocroy, mai 4643.
- 8789. Longchamp (le s' de), capitaine de grenadiers au régiment de Bourbonnais, blessé à la bataille [de Steinkerque en 4692.
- 8790. Longchamp (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de vaisseau sur l'Opiniâtre, est blessé dans le combat du 24 octobre 4757, entre l'escadre aux ordres du sieur de Kersaint, et une escadre angloise.
- 8791. Longchamp (le s<sup>2</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Picardie, blessé d'un coup de feu au pied à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 8791. Longchamp-Montandre (le s<sup>r</sup> de), est tué à bord du vaisseau le Diadème, dans un combat avec les Anglois, 21 juin 4760.
- 8793. Longchamp (le sieur de), lieutenant de vaisseau, fut blessé sur l'Opiniatre de plusieurs éclats qui lui déchirèrent les muscles de la jambe gauche, dans le combat de M. de Kersaint en 1758: il est probablement le même que le s' de Longchamp de Montendre lieutenant de Jvaisseau, tué en 1760, dans le combat du vaisseau le Diadème.
  - 8794. Longecombe-Thorey (François de), tué dans un com-

bat près de Bordeaux en 1549, durant les troubles de Guyenne.

- 8795. Longecombe (Gabriel de), seigneur de Perroset, des Terreaux et de Boërieu, fut tué au siége d'Orléans où il servoit comme volontaire; ce dut être en 4563.
- 8796. Longecombe (Maurice de), seigneur de Selignices, capitaine au régiment de Senante, fut blessé d'une moupquetade au bras dans un combat en Catalogne, en 1649.
- 8797. Longecombe (François de), son frère, seigneur de Thouy et de Peysière, capitaine de cavalerie aux régiments de Magalotti et de Créquy, puis maréchal général des logis de la cavallerie sous M. le Prince, en Catalogne, mourut aussy en 4649 des blessures qu'il reçut dans un combat près de Bordeaux, lors des troubles de Guyenne.
- 8798. Longecombe (Maurice de), capitaine au régiment de Créqui-cavalerie, tué d'un coup de pistolet dans la tête au secours d'Arras.
- 8799. Longecombe (Antoine-Balthasar de), marquisde Thouy, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment d'Angoumois puiscommandant à Calais, lieutenant des armées du roy en 1704 et ensuite capitaine général des armées d'Espagne en 1714, fut blessé en 1702 en allant s'emparer du fort d'Hulst, et reçut encore deux blessures à l'assaut de Brihanega en 1710, l'une au pied et l'autre à la main, il mourut en 1726.

Famille du Bugey: D'or à deux ondées d'azur.

- 8800. Longeville (le s' de), ingénieur, est tué la nuit du 24 au 22 octobre 4733 au siége de Kell.
- 8804. Longeville (le s' de), lieutenant au régiment Dauphin, tué à la bataille de Minden en 4759.

Famille de Franche-Comté: D'argent à l'aigle de sable - Autre égale-

ment de Franche-Comté: De gueules à la bande d'or, chargé en chef d'un carreau d'azur. — Une troisième de Champagne: d'azur à deux chaînes d'or, passées en sautoir sur le tout, de gueules à deux fasces d'or.

- 880?. Longeul (Roul de), chevalier, tué à la bataille d'Azin-court en 1415.
- 8803. Longrossé (le s' de), capitaine au régiment de Villequier, est tué le 7 août 4643 (Mercure de cette année), à la défaite de la garnison de Saint-Omer.
- 8804. Longray (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Lorraine, est blessé au combat de Turin, 4640 juillet.
- 8805. Longhoutier (le s' de), lieutenant-colonel, est blessé le 24 août 4643 dans une sortie de la garnison espagnole de Trin.
- 8806. Longraz (le s' de), lieutenant au régiment d'Eu, est blessé à la bataille de Hastembeck, 43 août 4757.

Un autre Longpré, sans doute parent de celui-ci, commandant la brigade Vaubecour, s'étoit trouvé à la prise du château de Heidenheim sur la rivière de Brentz en mai 1648; un autre encore, comme lieutenantcolonel du régiment de Riberpré, contribuoit à la prise de l'église de Clermont, en novembre 1654.

- 8807. Longpré (le s' de), capitaine au régiment de Picardie puis major de Saint-Guilain et de Mont-Louis, blessé au combat de Sénef en 1674.
- 8808. Longpré de Savigny, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur la Friponne le 21 décembre 1750.
- 8809. Longras (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment depuis maréchal de Turenne, blessé d'un coup de seu à travers le corps à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 8810. Longril-Faure, enseigne de vaisseau du port de Toulon, noyé près le détroit sur le Sage, commandé par M. de la Guiche, le 19 avril 1692.

- 8811. Longon (le chevalier de), capitaine de vaissess à port de Toulon, tué sur le vaisseau de Malthe, le... 1710.
- 8812. Longs de Cottentre (de), enseigne de vaissem de port de Brest, périt sur le Magnanime, le 22 janvier 1712.
- 8813. Longre (le s<sup>r</sup> de), commandant de bataillon au régiment de Piémont, tué au bombardement de Bruxelles et 4695.
- 8814. Longue (le s' de la), capitaine au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 8845. Longueil (Geoffroy Marcel de), seigneur de Longueil, vicomte d'Auge, chevalier de l'ordre de l'Étoile et gouverneur de [Pontoise, tué à la bataille de Poitiers le 49 septembre 4356.
- 8846. Longuen (Denis de), fils du précédent, seigneur d'Offrainville, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 8817. Longueil (Guillaume de), frère ainé du précédent, seigneur de Longueil, gouverneur de Caen et de Dieppe, the à la même bataille.
- 8818. Longueil (Robert de), fils du précédent, tué aux côtés de son père à la même bataille.
- 8819. Longueil (Philippe de), seigneur d'Offrainville, troisième fils de Guillaume, tué au siège de Falaise en 1433.
- 8820. Longueil de la Brosse (Noël de), gouverneur de la Charité et de Sancerre, blessé dans le parti du roy à la bataille de Saint-Denis en 4567.
- 8824 Longueil (Dominique de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Picardie, blessé au siége de Spire et mort peu après, le 13 avril 1635.

8822. Longuen (Antoine-Méderic de), seigneur de Bistelles, lieutenant de la compagnie des gendarmes du seigneur d'Racars, tué au siège de Saint-Maixent en Poitou en 1886.

Illustre et ancienne famille de Normandie, a sa généalogie dans L'éloge des présidents du Parlement de F. Blanchard; d'Hozier l'a également donnée: — D'azur à trois roses d'argent et un chef d'or, chargé de trois roses de gueules. — Il y a des représentants.

- 8823. Longuemane (le s'), capitaine, est blessé et fait prisonnier au passage de la Segre en 1645.
- 8824. Longuente (le s'de), capitaine au régiment de Piémont, est blessé le 14 août à l'attaque d'un retranchement que les ennemis avoient fait devant Bruxelles pour défendre les approches de cette ville, 20 août 1695.
- 8825. Longuente (le chevalier de), du port de Brest, capitaine de vaisseau, périt sur le Fougueux, M. d'Amfreville capitaine, le 10 décembre 1696.
- 8826. Longuevat (Aubert de), seigneur de Fremerville et de Croissy-en-Brie, chevalier d'une grande réputation de valeur et de courtoisie, ainsy que s'exprime l'histoire à son sujet, qu'ajoute qu'il fut percé de mille coups dans la guerre d'Arragon en 4285 où il perdit la vie.
- 8827. Longueval (Albéric de), tué à la sbataille de Courtray en 1302.
- 8828. Longueval (Jean, sire de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 8829. Longueval (Alain de), son 'frère, chevalier seigneur de Fauconville, tué à la même bataille. (V. d'Auxy.)
- 8830. Longueval de Proville (N... de), tué au siège de Dourlens en 1595.
  - 8831. Longueval (Jean-Antoine de), son frère, seigneur

d'Haraucourt, chevalier des ordres du roy, maréchal de se camps et armées, capitaine de 50 hommes d'armes de se ordonnances, gouverneur de Dourlens, gouverneur et bally de Clermont en Beauvoisis, blessé au siège de Dourlemes 4595, fut tué à celuy d'Amiens en 4597.

- 8832. Longueval (René de), chevalier de Malte, tué au sier de Montpellier en 1622, est vraisemblablement le même que le sieur de Longueval de Manicamp, capitaine au régiment de Normandie, qui, en effet, perdit la vie à ce siège.
- 8833. Longueval (Achilles de), comte de Manicamp, colored du régiment de Normandie, lieutenant général du roy, commandant à la Fère et à Chauny, blessé au siège de Privas et 1619, à celuy de la Mothe en Lorraine en 1634, et au front, d'un coup de mousquet, à celui de Gravelines en 1644.
- 8834. Longueval (le s' de), major au régiment de Sauvebœuf, se trouve au siège de Danvillers, octobre 4637, et est blessé le 22 juillet 4644, au siège d'Aire.
- 8835. Longueval (le s' de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Sainte-Menehould en 1653.
- 8836. Longueval (le comte de), colonel du régiment des dragons du Dauphin, est blessé le 12 juillet 1678 à la défaite de la garnison de Mons.
- 8837. Longueval (le comte de), lieutenant général mort des blessures qu'il avoit reçues à l'avantage remporté par le duc de Vendôme près Ostalric, sur la cavalerie espagnole, 80 juin 4696.
- 8838. Longueval (le s' de), officier au régiment de Piémont, blessé au siège de Chivas en 4705.

- 8839. Longueval (le s' de), officier de carabiniers, blessé à la bataille d'Ettingen en 1743.
- 8840. Longueval-d'Haraucourt (N... de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut tué d'une balle à la tête dans le célèbre combat de M. de l'Etenduère contre les Anglois le 27 octobre 4747, étant alors capitaine en second du Neptune.
- 8844. Longueval (François de), seigneur de la Font del Nègre de Laquerie, reçut plusieurs blessures au service d'Henry IV, d'après des lettres de ce monarque du 26 juin 4603.

Plusieurs grandes familles de ce nom. Les Longueval de Buquoy, comtes et princes: Bandé de vair et de gueules.— Les Longueval Guéméné de Bretagne: D'argent à trois bandes d'azur. — Les Longueval le Bossu, d'Artois: D'or au trecheur de sinople, au sautoir de gueules brochant sur le tout.— Les Longueval, de Périgord: D'azur à la face d'or accompagné de trois étoiles d'argent.

- 8842. Longuevergne (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.
- 8843. Longueville, tué au passage du Rhin, en 4672, le 2 juin.
- 8844. Longueville (le s<sup>r</sup> de), capitaine de dragons est blessé à la prise de Lewe sur les Espagnols, mai 4678.
- 8845. Longueville (le chevalier de), meurt des blessures qu'il avoit reçues au siége de Philisbourg le 43 novembre 4688.

Peut-être est-ce le même que le précédent.

- 8846. Longwy (Jean de), seigneur de Beaumont sur Cernin, mourut en Hongrie dans la guerre contre les Turcs.
  - Probablement à la bataille de Nicopolis en 1396. Les Longwy de Givry, de Franche-Comté : D'azur à la bande d'or.

- 8847. Louson (Étienne de), capitaine de dragons an risment de Jacot, tué à la bataille de Spire sous Louis XIV.
- 8848. Louos (Bernard de), lieutenant au régiment syldes vaisseaux, tué à la bataille de Donain en 4742.

Les Lonjon, et Les Lonjou de la Prade, originaires de Guiense, potent: D'or à la bande de gueules, au chef du même, chargée d'une pattée, alesée d'argent.

- 8849. Lonzac (le s' de), neveu du maréchal d'Albret et blessé le 46 août à la tranchée devant Gravelines, 4658.
- 8850. LOPEZ DE GALLO (Charles-Joseph), tué à la bataille d'Hochstett.
- 8851. Lors (Pierre de), chevalier de Malte, capitaine au régiment de Castelnau, tué au siège de Bouchain où il faistiles fonctions d'ingénieur en 1676.
- 8852. Loppin de Neufmaison (Jean-Etienne), capitaine au régiment d'Aumont-cavalerie, tué à la bataille de Fontessy en 1745.

Loppin, famille de robe, originaire de Bourgogne, d'où sortent les Loppin de Neufmaison, de Montmort et de Gemeaux : portent d'asser à la croix d'or ancrée : supports : Deux louves ravissantes affrontées de sable. — Il y a des représentants.

- 8853. Loppoi (Ferreis de), chevalier, accompagna le roy Saint-Louis à son expédition de la Terre sainte, et au retour de la bataille de la Massoure en 1219, sut, dit Joinville, blesé par les épaules, tellement que le sang sortoit de ses plaies tous ainsi que d'un tonneau sort le vin.
- 8854. Lopriac (Guy-Louis de), marquis de Donges, colonel du régiment de Soissonnois, mort à Briançon le 25 juillet 1747, à l'âge de 23 ans, de la blessure qu'il reçut à l'attaque des retranchements d'Exiles.

Les Lopriac de Goëtmadène, vicomtes de Donges, famille de Bretagne,

portent : de sable au ches d'argent chargé de trois coquilles de gueules.

8855. Lor (Renaud de), tué en 1328 avant la bataille de Cassel d'un coup de jouclat où de pique.

La Chronique de Flandres, impr. en 1563, et qui le nomme sir Renaud de Lor, dit que c'étoit un chevalier de la province de Champagne.

- 8856. Loras (N... de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Luzara en 4702.
- 8857. Loras (le chevalier de), capitaine au même régiment, blessé aux bataille de Raucoux et de Laufeldt en 4746 et 1747.

Famille de Dauphiné: De gueules à la fasce losangée d'or et d'azur. Devise: Un sour L'AURAS.

- 8858. Lordat (le chevalier de), capitaine au régiment de Piémont, blessé au siège de Prague en 1742.
- 8859. Lordat (le chevalier de), capitaine au régiment de Vogues-cavalerie, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8860. Lordat (Louis de), seigneur de Gensac, chevalier de Saint-Louis, major au régiment de Languedoc-dragons, blessé à la bataille de Plaisance en 4746, mourut à Paris en 4754 des suites de cette blessure.

Famille de Roussillon, qui a ses représentants : D'or à la croix alésée de gueules.

- 8861. Lors (Ambroise de), chevalier, seigneur de Loré, baron d'Yvery, conseiller, chambellan ordinaire du roy, prévôt de Paris et gouverneur de Lagny-sur-Marne, fut dangereusement blessé au combat de Saint-Celleria en 1431.
- 8862. Lors de Joué (Gilles de), maréchal de camp, (l'un des descendants du précédent) fut tué en 1390, généralement regretté de toutes les troupes (de Thou).



7

8863. LORENCHET (Jacques-François), lieutenant au répendent de Champagne, blessé à la bataille de Parme en 1731, mourut en 1759 à l'armée du Bas-Rhin.

Famille de Bourgogne: D'azur à la fasce d'or, accompagnée en de de trois merlettes rangées d'argent, et en pointe d'un chat du misse

- 8864. Lorencin de Persange (le comte de), mort de den blessures reçues au siège de Berg-op-Zoom en 46... Il this lieutenant-colonel, commandant du régiment d'infanterie le Normandie et avoit été nommé à la lieutenance du roy de Phalesbourg quelque temps avant sa mort : il ne jouit pes de cette faveur.
- 8865. Lorencin de Maynal (le comte de), frère du préddent, dangereusement blessé au même siège: mort capitaine des grenadiers à l'Ille-de-France où il commandoit un betaillon du régiment de Normandie en 4773, ses services hi avoient déjà mérité le brevet de lieutenant-colonel et me pension.
- 8866. Lorençon (le s<sup>r</sup> de), lieutenant dans le régiment des dragons d'Armenouville, est tué au siège d'Egra, le 5 mi 4742.
- 8867. Lorge (le comte de), lieutenant général des arméss du roy, fut légèrement blessé, et eut son cheval tué d'un coup de canon au combat d'Altenheim en 1675.

Famille du Loiret: D'argent à la bande d'azur, à moins qu'il se faille attribuer cette mention à la maison de Durrorr-Duras de Lorge. Voy. ce nom.

- 8868. Lorgeril (Simon-Marie-Joseph de), seigneur d'Orguelan, lieutenant au régiment du roy, tué à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 8869. Lorgeril (Louis-François-Nicolas de), son frère, seigneur de Lorgeril, chevalier de Saint-Louis, capitaine de

vaisseaux, blessé sur le Neptune dans le combat de M. de l'Etenduère contre les Anglois, le 27 octobre 4747.

Famille de Bretagne, qui a de nombreux représentants : de gueules au chevron d'hermine, accompagnée de trois molettes d'or.

- 8870. Lorgery (le s' de), lieutenant au régiment de Boisgelin, depuis Béarn, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Johansberg en 4762.
- 8871. Lorme (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Beauvoisis, est blessé et pris à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8872. Lormel (le s' de), lieutenant au régiment de Mailly, tué à l'affaire de l'Assiette en 4747.
- 8873. Lornemart (le s<sup>r</sup>), lieutenant, est blessé dans une rencontre avec un parti ennemi, près de Thionville, en 4650.
- 8874. Lorraine (Raoul, duc et marquis de), tué à la bataille de Crécy en 4346, tenant le parti du roy.
- 8875. Lorraine (Ferry de), comte de Vaudémont, seigneur de Joinville, tué à la bataille d'Azincourt en combattant vaillamment pour la France, en 1415.
- 8876. Lorraine (François de), comte de Lambesc et d'Orgon, tué à la bataille de Pavie le 24 février 1524, à peine agé de dix-huit ans.
- 8877. Lorraine (Louis de), comte de Vaudémont, chevalier de l'ordre du roy, tué au siége de Naples en 4528.
- 8878. Lorraine (Claude de), duc de Guise, pair et grand veneur de France, comte d'Aumale, baron de Joinville, marquis de Mayenne et d'Elbeuf, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cinquante lances de ses ordonnances, gouverneur de Bourgogne, de Champagne et de Brie, fut criblé de blessures en 4345 à la bataille de Marignan où il fut tiré de



desseus un tas de corps morts et de blensés; il mourth 12 avril 1354. — Il avait épousé Anthoinette de Bourba sœur d'Antoine de Navarre et de Louis de Bourbon, print de Condé,

8879. Lorsum (François de), duc de Guise et d'Amel, prince de Joinville, marquis de Mayenne, pair, grand-mits, grand chambellan et gouverneur de France, chevalier & l'ordre du roy, capitaine de cent hommes d'armes dess ordonnances, gouverneur de Dauphiné, de Champagne et à Brie, et se disant lieutenant général de l'Etat, fut très gibe ment blessé en 1545 au siège de Boulogne d'un comé lance dont le ser ui entra sort avant entre l'œil et le me, ce qui le sit appeler le belafré; ce sut un médecin de l'adone qui lui arracha le fer et le bout de la lance avec se termille de maréchal, opération que les historiess dissi qu'il soufirit avec une intrépidité incroyable. Ce prinché encore blesse d'un coup de pierre au visage dans la journé que les huguenots appelèrent le manacre de Vany en 1981, et fut lichement assassiné au siège d'Orléans le 24 févrit 1343 d'un coup de pistolet que lui tire Poltrot et qui s fut mortel que parce que les balles étaient empoisonnées.

8880. Lorran (Claude de), duc d'Aumale, pair et grad veneur de France, chevalier de l'ordre du roy, colord général de la cavalerie légère et bientement général au gravernement de Bourgogne, blessé en 4562 dans un combit près de Metz, fut renversé de son cheval à la bataille de Dreux en 4562 et eut la jambe gauche rompue par cette chu:e: il fut tué d'un coup de fauconneau au siège de la Rochelle, le 5 mars 4573.—Il avoit épousé dès 4546, Louise de Brezé, filie de Diane de Poitiers.

8884. Lornaux (Cherles de), duc de Mayeane, pair, amiral

- # et grand chambellan de France, chevalier des ordres du roy,
- capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gou-
- verneur de Bourgogne et chef de la Ligue après la tragédie de Blois en 1589; blessé au siège de la Rochelle en 1573, et mort le 3 octobre 1611.

3

- 8882. Lorrane (Henry de), duc de Guise, prince de Joinville, pair et grand-maître de France, chevalier des ordres du roy, généralissime de ses armées, conseiller en son conseil privé, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Champagne et de Brie, blessé à la bataille de Montcontour, en 4569 d'un coup dont il resta longtemps boiteux, le fut encore très-grièvement au combat de Château-Thierry en 4575, d'un coup d'arquebuse à la mâchoire gauche, et la cicatrice qui lui en resta le fit appeler le balafré. Tué, par ordre du roy, aux états de Blois en 4588. Il avait épousé Catherine de Clèves, sœur de la duchesse de Nevers.
- 8883. Lorrane (Henri), duc de Mayenne et d'Aiguillon, pair et grand chambellan de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de l'Ille-de-France et de Guyenne, né à Dijon le 20 décembre 1578, créé duc d'Aiguillon en 1599, fut tué au siège de Montauban d'une mousquetade qu'il reçut dans l'œil le 20 septembre 1621. Il avoit épousé en 1599 Marie de Gonzagues, deuxième fille de Louis de Gonzagues duc de Nevers et d'Henriette de Clèves, de laquelle il n'eut point d'enfants.
- 8884. Lorrame (comte de Rieux, de la branche d'Elbeuf), est tué le 4er septembre 1632 à la journée de Castelnaudary en combattant pour le parti de Monsieur.
- 8885. Lorrame (Louis de), duc de Joyeuse, grand chambellan de France, et colonel de cavalerie, blessé au bras d'un

coup de carabine, dont il mourut peu après dans les retrachements de Mouchy-le-Preux, près d'Arras en 4654.

- 8886. LORRAINE (Charles de), duc d'Elbeuf, pair de France, comte de Harcourt, de Lillebonne et de Rieux, chevalier de ordres du roy, et gouverneur de Picardie, blessé au siège de Saint-Jean d'Angely en 1621, eut encore, à celui de Turin et 1640 son chapeau percé d'une mousquetade qui lui effleun a peau, il mourut le 5 novembre 1657.
- 8887. Lorraine (François-Marie de), comte de Lillebonne, damoiseau de Commercy, lieutenant général des armées de roy, blessé à la bataille de Nortlingue en 4645, le fut encort d'un coup de mousquet au bras gauche dans une affaire entre Dixmude et Nieufdom en 4647, il mourut le 44 janvier 4694.
- 8888. Lorraine (le chevalier de), volontaire, est blessé le 24 août 1667 au siége de Lille.
- 8889. Lorrame (Louis de), duc de Joyeuse, pair et grand chambellan de France et colonel de la cavalerie légère, mourut le 27 septembre 1754; d'une blessure qu'il reçut au bras droit en chargeant, un parti des ennemis près d'Arras, le 22 août précédent.
- 8830. Lorraine (le chevalier d'Harcourt), est blessé le 12 janvier 1675, à bord du vaisseau du duc de Vivonne dans le combat de ce général contre l'escadre espagnole à la vue de Messine.
- 8894. Lorraine (César de), comte de Montauban, dit ke prince d'Harcourt, mort en Allemagne d'un coup de canon le 34 juillet 1655.
- 8892. Lorraine (César, comte de Monilaur), fils du comte d'Harcourt, meurt le 1er août 1675 à Brusel du coup de ca-

1

- non qui lui fracassa l'épaule gauche le 27 juillet; il s'étoit signalé dans tout le cours de cette campagne.
- 8893. Lorraine (le chevalier de), est blessé à la bataille de Cassel, le... 4677.
- 8894. Lorraine (Henry de), duc d'Elbeuf, pair de France, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Picardie, d'Artois et du Hainaut, de la ville et citadelle de Montreuil, eut la cuisse cassée au siége d'Ipres en 1678.
- 8895. LORRAINE (Jean-Paul, dit le prince Paul de), fils du prince de Lillebonne, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, fut tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 8896. Lorraine (Philippe de), d'abord chevalier de Malte, abbé de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, de Saint-Benott-sur-Loire, de Saint-Pair-de-Chartres et de la Trinité de Tyron, appelé depuis le prince de Lorraine, maréchal de camp et nommé chevalier des ordres du roy, fut blessé à la bataille de Cassel en 1677, et mourut le 8 décembre 1702.
- 8897. Lorraine (Louis-Alphonse-Ignace, dit le bailli de), chevalier de Malthe et chef d'escadre des armées navales, est tué d'un coup de canon reçu dans le combat naval livré, le 24 août 1704 par le comte de Toulouse, aux escadres réunies d'Angleterre et de Hollande, entre Malaga et Gibraltar.
- 8898. Lorraine (François-Marie de), dit le prince de Maubec, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, blessé à la bataille d'Hochstett en 4704, mourut à Guastalla en 4706.
- 8899. Lorrame (Philippe de), prince d'Elbeuf, brigadier des armées du roy, tué d'un coup de pistolet, près de Chivas en Piémont, le 18 juin 1705.
  - 8900. Lorrame (Jos.-Innocent-Eman.-Félicien-Constant de),

mort le 25 août 1705, des suites des blessures qu'il reçut a combat de Cassano, en Italie, le 16 du même mois.

- 8901. Lorrance (Jacques-Henry de), prince de Lixin, che valier des ordres du roy, brigadier des armées de Sa Majesté et mestre de camp d'un régiment de cavalerie, est tué le 2 juin 1734 devant le fort du pont de Philisbourg, dans la 37° année de son âge. Il étoit grand maître de la maison de duc de Lorraine.
- 8902. Lorraine (Louis de), prince de Lambesc, comte de Brionne, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, brigadier des armées du roy, gouverneur d'Anjou, de la ville d'Angers et des ponts de Cé, grand sénéchal, héréditaire de Bourgogne, reçut trois conps de sabre sur la tête à la bataille de Malplaquet em 1709, mer le 9 septembre 1743.

La maison de Lorraine à laquelle les protestants du XVI siècle cessèrent de reprocher son origine, avoit déjà cependant payé asses chèrement le droit de se dire française. On voit par les mentions qui précèdent que dès le XIV siècle, les princes lorrains versoient leur sang à Crécy, puis au XVe, à Azincourt, et que depuis ils ne les ménagèrent pas. — Armes: d'or à la bande de gueules chargée de trois alériess d'argent posés dans le sens de la bande à la bordure de gueules, chargée de huit besans d'or.

- 8903. Lort (Gratien de), seigneur de Pesqué, fut dangereusement blessé en 1528 au siège de Naples où il avoit suivi le duc de Nemours.
  - 8904. Lort (Guillaume de), marquis de Sérignan, maréchal de camp et commandant en chef l'armée de Catalogne en 1641, fut obligé de quitter le service le 6 décembre de cette année à raison des blessures qu'il avoit reçues en plusieurs occasions.

Le Càbinet historique, année 1857, p. 69, a publié une longue et intéressante notice sur ce personnage.

- 8905. Lort (N... de), dit le chevalier de Sérignan, capitaine au régiment d'Eu, tué en 1747 sur la brèche à Berg-op-Zoom.
- 8906. Lort (N... de), seigneur de Farlet, chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, mort de la suite de ses blessures.
- 8907. Lort (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé à Lérida en 1646.

C'est, pensons-nous, le même que le sieur de Sérignan (Guillaume) qui, à la bataille de Leucate, eut deux chevaux tués sous lui.

## Lort de la Lauzade (de). V. Laur.

La maison de Lort de Sérignan, qui a ses représentants, originaire de Guyenne, porte : d'azur au lion d'or, surmonté d'une étoile d'argent. Devise. Quo non ascendam.

- 8908. Lortalmet (le s<sup>r</sup> de), fut blessé à la bataille de Jarnac en 1569, d'après les manuscrits de Brienne qui portent qu'il étoit attaché à M. le Duc (le duc d'Anjou, depui roy Henry III).
- 8909. Lassay de l'Esparre (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, fut tué ou mourut des blessures qu'il : reçut à la bataille de Rosback en 1757.
- 8910. Losse (le comte de), est blessé au siège de Candie en 1669.
- 8341. Losse (le chevalier de), capitaine dans Anjou, se trouve à la bataille d'Einsheim, il y tua d'un coup de pique un officier ennemi qui l'avoit blessé d'un coup de pistolet dans le ventre en 4674.

Famille de Guyenne: d'azur à neuf étoiles d'or, 3, 3 et 4.

8912. Losses (Jean de), seigneur de Losses, chevalier de l'ordre du roy, et gentilhomme ordinaire de sa chambre,

tué dans un combat après le siège de la Rochelle en 1573.

- 8913. Lostanges (Louis de), marquis de Saint-Alvaire, baron de Vigan, sénéchal et gouverneur de Quercy, perdit un œil à la bataille de Senef en 1674, et se noya en passant la Dordogne en 1705.
- 8914. Lostanges (François-Louis de), marquis de Béduer. colonel du régiment des milices de Rouergue, blessé en 1674, et fait prisonnier près de Francfort, mourut en 1692.
- 8915. Lostanges (Louis-Henry de), son fils, comte de Béduer, seigneur de Coin, chef d'escadron au régiment royal, blessé à la bataille de Fleurus en 4690.
- 8916. Lostanges (le s<sup>r</sup> de), enseigne des gardes du corps, est tué le 6 avril 1691 au siège de Mons.
- 8917. Lostanges (Laurent de), baron de Bullac, son autre fils, cornette au régiment de Vivans, tué à la bataille d'Hocshtett en 4703.
- 8918. Lostanges (Emmanuel, marquis de), son autre fils, capitaine au régiment de Vaillac-cavalerie, tué au service de Flandres en 1702.
- 8919. Lostanges (Jacques de), son autre fils, dit le chevalier de Béduer, capitaine de cavalerie au régiment de Vivans, tué à la bataille de Fridlinghen en 1702.
- 8920. Lostances (Laurent, marquis de), autre fils, capitaine, au même régiment depuis Beaujeu, blessé au combat de Lessingue en 1708.
- 8921. Lostanges (Laurent de), autre fils, dit le chevalier de Béduer, seigneur de Jarniost dans le Lyonnois, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Lannoy, puis lieute-

nant-colonel de celui d'Aquitaine-cavalerie, et brigadier des armées du roy, blessé à la bataille de Malplaquet en 4709, mourut en 1747 des blessures qu'il reçut à celle de Laufeldt.

- 8922. Lostanges Saint-Alvains (Alexandre-Rox, comte de), marquis de Codrieu, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal, puis colonel de celui de dauphin-dragons et maréchal de camp en 1770, fut blessé de treize coups de sabre en avant de Giremberg en 1760, et mourut en 1778.
- 8923. Lostanges (N... de), cornette au régiment d'Anjou, puis dans les cuirassiers, mort à la bataille de Lutzelberg en 1758.
- 8921. Lostances (le chevalier de), major de vaisseau, fut blessé à la tête sur la Surveillante dans le combat que cette frégate soutint le 7 octobre 1779 contre une frégate angloise.

MM. de Lostanges, du Limousin, dont il reste des représentants : d'argent au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'azur, accom pagné de cinq étoiles du second, rangées en orle.

Nous empruntons à l'état présent de la noblesse française cette notice des services et honneurs de cette maison: trois chevaliers croisés, un sous Louis VII; deux capitaines, un de 50, un de 100-hommes d'armes; un gentilhomme ordinaire de la Chambre sous Charles IX; cinq sénéchaux et gouverneurs de Quercy, dont deux titrés de grands sénéchaux; un premier écuyer de Mme Adélaide de France, un évêque, un contreamiral, deux lieutenants généraux, deux maréchaux de camp, un général de brigade, quatre chevaliers de l'ordre du roy, un commandeur et huit chevaliers de Saint-Louis, etc., etc.

- 8925. Lostelno (le s' de), est tué au siège de Candie en 1669.
- 8926. Lotin de Montjoye (le s'), capitaine au régiment d'Aumont, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 8927. Louanes (le s' de), sous lieutenant aux gardes-françoises, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

- 8928. Louratières (le chevalier de), l'un des plus expérimentés ingénieurs de son temps et qui rendit les services les plus importants à la République de Venise, à la défense de Candie en 1668, fut tué d'un éclat de canon, après avoir reçu plusieurs autres blessures.
- 8929. Lours (le s' de), lieutenant de la flotte du marquis de Châteaurenard, est tué dans un combat engagé le 16 mai 1694 contre des vaisseaux marchands anglois réfugiés dans l'anse de Porto-Magno, près Carthagène.
- 8930. Loubiers (le s' de), capitaine au régiment de Broglie, est blessé à l'attaque du fort de Barcelone en 1655.
- 8931. Lousois (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de Navarre, blessé au siège de Charleroy en 1693 d'un coup de feu dans la cuisse; le su encore à la bataille de Malplaquet en 1709, et au siège de Landau en 1713.
- 8932. Loucelles (Jean de), seigneur de la Nève, cornette, puis maréchal de logis de la compagnie de chevau-légers du seigneur de la Boulaye, fut blessé au bras gauche dans la campagne de 1676 et en demeura estropié.
- 8933. Loucelles (Jean-Baptiste de), tué d'un coup de canon à la hauteur de Cherbourg en 1757 servant comme volontaire sur la frégate la Marie-Victoire du Havre-de-Grace.
- 8934. Loucelles (Robert de), son frère, lieutenant au régiment d'Apchon-dragons, tué aussi d'un coup de canon au combat de Hesse-Cassel en 1758.

Famille de Normandie : de gueules à la quinteseuille d'argent au chef d'hermine.

- 8935. Loudun (le s' de), lieutenant aux gardes-françoises, tné au passage de Saint-Nicolas en Lorraine en 1645.
- 8936. Lour (le s' de Cauvisson), commandant les Gardes, est blessé au siége de Candie en 4669.
- 8937. Louer de Murat de Nogaret de Cauvisson (Louis), dit le chevalier de Cauvisson, chevalier de Malte, capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Consarbrick en 1675.
- 8938. Lover (le s'), marquis de Nogaret, sert volontaire au siège de Philisbourg, il est blessé le 27 juillet 1689 en chargeant un parti ennemi venu près du camp du maréchal de Humières en Flandres, colonel d'un régiment d'infanterie et lieutenant général du haut Languedoc, il est tué à la bataille de Fleurus en 1690.

Louet de Nogaret, marquis de Cauvisson (m'ai 1644), originaire du Languedoc : palé d'azur et de gueules, semé de roses d'or, brochant sur la division des pals; sur le tout de Nogaret qui est d'argent au noyer arraché de Sinople.

- 8939. Lougaunay, aide-major au régiment de Vexin, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 8940. Lour (Claude le), seigneur de Belleneuve, colonel d'un régiment d'infanterie, tué à la bataille de Nortlingue en 1645.

Famille du Bourdonnois : d'azur au loup passant d'or.

8944. Loupiac de la Devèze (de), deux de cette famille, i capitaines au régiment du roy-infanterie, furent tués au combat de Senef en 1674.

Famille de Quercy : d'argent à trois fasces d'azur, au chêne de Sinople arraché, brochant sur le tout, et au loup de sable passant au pied du chêne.

8942. Loupian (le capitaine Peyret), espagnol, étant venu, (dit l'Histoire de Languedoc), servir dans cette province avec

des troupes de sa nation contre les religionnaires, sut tel d'un coup d'arquebuse dans une escarmouche en 1562 près de Montpellier. De Thou en parle comme d'un fameux brigand.

- 8943. Louper (le seigneur de), tué au siège de Naples & 1528.
- 8944. Lournerrogier (le s' de), capitaine de frégate, a l'Ille de Hédic en 4656.
- 8945. Louroy (le seigneur de), tué à la bataille d'Azir-court en 1445.
- 8946. Lousteau (le s' de), premier capitaine des grenadiers du régiment de Bourbonnois, est blessé au siège de Philipbourg en 1734.
- 8947. Loustelnau (le s<sup>r</sup>), aide de camp, est blessé à la bataille de Lens en 1648.
- 8948. Louvar (le s'), lieutenant au régiment de Moutier cavalerie, blessé à la bataille de Minden en 4759.

Famille du Bugey: d'azur au lion passant d'or.

- 8949. Loussac, cornette de dragons, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 8950. Loussel (de), capitaine au régiment d'Anjou, tué au siège de Mayence, en septembre 1689.
- 8951. Louvain, capitaine au régiment du Plessis, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 8952. Louvel, enseigne de vaisseau du port de Port-Louis, mort de ses blessures au Port-Louis, le... mai 1746.

- 8953. Louvien (le s<sup>r</sup> de), fut blessé jen 1644 au siège de Gravelines. (Mercure de 1644.)
- 8954. Louvient (le s' de), est blessé d'un coup de canon au siège de Charleroy en 4673.
- 8955. Louvigny (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, et maréchal de camp, blessé à la bataille de Parme en 4734.
- 8956. Louvigny (le marquis de), brigadier, sert au siège de Gerta d'Adda et à celui de Milan, il est blessé au combat de Parme et à la bataille de Guastalla en 4734, il est fait lieutenant général et commande la troisième division de l'armée du roy, partie de Daneldorf pour se rendre en Bohême.

Paroît être le même que le précédent.

8957. Louvigny (le s'), cornette au régiment de Lameth, est blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Famille de Normandie : d'argent au cheval de sable accompagné de trois têtes de loup du même.

8958. Louville (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment Dauphin, est blessé au siège de Maëstricht 1678.

Famille du pays Chartrain: Armes: Fascé d'argent et de sable. Son nom est d'Allouville d'où sortoient le marquis de Louville, diplomate dont on a la correspondance et les Mémoires, et le chevalier de Louville, d'abord officier de marine puis colonel de dragons: Plus tard astronome distingué, de l'académie des sciences.

8959. Lowendal (Voldemar, comte de), comte du Saint-Empire, maréchal de France, chevalier des ordres du roy et de ceux de Saint-Alexandre Newsky et de Saint-Hubert, précédemment général des armées de l'impératrice de Russie, fut blessé d'un coup de feu à la tête au siège de Fribourg en 1744 où l'on craignit pour sa vie.

D'origine saxonne et d'une haute naissance, Lowendal servit tour à tour en Pologne, comme simple soldat, en Danemarck, en Hollande sous le prince Eugène, cn Autriche, en Prusse, en Russie puis enfin en France, appelé par Maurice de Saxe, son ami. Après de brillants succès

et la reddition de Berg-op-Zoom, qui surprit et consterna les emmis de la France, le maréchal de Saxe émerveillé dit au rei : « Sire, il sylpas de milieu, il faut pendre Lowendal ou le faire maréchal de France — Il fut en effet élevé à cette dignité, le 23 septembre 1747.

- 8960. Loyac de-la-Bachellerie (le chevalier de), chevier de Malte, lieutenant de vaisseau, eut le tendon pectral coupé sur le Centaure, dans le combat du chevalier de la Clüe en 1759: il mourut à Malte en 1764.
- 8964. Loyac-de-Miegemont (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine d'artillerie, tué à la bataille de Guastalla 4734.
- 8962. Loyac-la-Chassaigne, capitaine au régiment de mege, est tué en forçant les barrières d'un faubourg du Cetelet, 1638.

Loyac de la Bachellerie, famille du Limousia, d'azur au chevren d'assurmenté d'un croissant d'argent accompagné en chef de deux étais d'or et en pointe d'un cygne d'argent becqué et membré de guesies.

8963. LOYAL (le s'), est tué au siège de Candie, 1669.

8964. Loynes (Jean), seigneur du Bois-Thierry, tué au service, en Allemagne, en 1676.

Famille de l'Orléanais: Coupé au 1 de gueules à la fasce gironnée d'or et d'azur, de six pièces, accompagnée de doux guivres d'argent, i en chef, 1 en pointe: au 2 d'azur à sept besans d'or, 4 et 2. — Encore représentée.

- 8965. Lovs (Joseph de), capitaine au régiment de la Force, tué au siège de Gironne sous Louis XIV.
- 8966. Lors (Jacques de), officier au régiment d'Orléensinfanterie, tué à la bataille de Parme en 1734.

Famille de Lorraine, encore représentée: D'argent à l'arbre de simple surmonté d'une trangle de gueule, soutenant un chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or.

8967. Lozandure (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la même bataille de Parme.

- 8968. Lozeran (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, zrièvement blessé à la bataille de Dettingen en 1763.
- 8969. Lozieres-s'Asmer (le s'de), chevalier de Saint-Louis, ingénieur en chef à Toulon et brigadier des armées du roy en 1719, avoit reçu une blessure à la tête au siège de Turin.
- 8970. Lubersac-de-Livron (Charles-François de), chevalier de Saint-Louis et mestre de camp de cavalerie, reçut plusieurs blessures au service, qu'il quitta en 4764.

Grande et ancienne famille de Guyenne, dont les généalogistes se sont occupés : encore représentée.—Un loup d'or passant sur fond de gueules.

- 8971. Lubières (le s'de), lieutenant de galère, a une cuisse cassée dans un combat donné contre un vaisseau hollandois, pris sur les côtes d'Ostende 4702. Il est fait capitaine de galère en 4713.
- 8972. Luc (le s' du), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Creweldt en 1758.
- 8973. Luc (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la Tour-du-Pin, depuis Béarn, blessé au combat de Corback en 4760.
- 8974. Luc (le s' du), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosback en 4757,
- 8975. Luc-Majour (le chevalier de), capitaine de grenadiers, au même régiment et chevalier de Saint-Louis, mourut en 4743 des suites d'une blessure qu'il reçut à la même bataille.
- 8976. Luc-Majour (Pierre de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Rohan, depuis Béarn, blessé à la bataille de Dettingen en 1743 d'un coup de feu dont il perdit la vue quelque temps après.

Dans le Vendômois, une famille de ce nom.

8977. Lucan (le lord), capitaine des gardes du corpsdu Roi

Jacques II, maréchal de camp, est blessé à la bataille de Mewinde en 1693. Il reçoit un coup de fusil dans le poignet l'assaut donné le 11 septembre 1714 à la ville de Barcelon.

- 8978. Luce (le s' de), lieutenant de grenadiers au régiment de Rochefort, tué en 4756 au siège du fort Saint-Philippe.
- 8979. Luchem (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment suisse de Woldner, blessé, le 24 août 1762, à l'affaire de Grebenstein près de Cassel.
- 8980. Luchsinger (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Brendlé-suisse, reçut un coup de fusil à travers le corps au siège de Douay en 1712.
- 8981. Luciner (le s' de), lieutenant-colonel du régiment de Champagne, blessé à la descente de l'Isle de Rhé en 1625, perdit un bras en 1627 à la seconde descente qu'y firent les anglois; fut encore blessé à la bataille d'Avéin en 1635, et fut tué au siège d'Arras en 1640.
- 8982. Lucinge (Gilbert de), dit de Sintriez, lieutenant de la Colonelle au régiment royal-Piémont, fut tué dans un combat contre les Espagnols, en Flandres, sous Louis XIV.
- 8983. Lucinge (François de), vicomte de Lompas, capitaine au régiment de Conti, mort à Saint-Jean de Losne en 4665 des blessures qu'il reçut à la bataille de Nortlingue.
- 8984. Lucinge (Louis de), seigneur des Alinées et de la Mothe, capitaine au régiment royal-infanterie, eut le bras cassé d'un coup de mousquet, à la même bataille de Nortlingue, et eut l'autre bras cassé au siège de Dunkerque, depuis, commandant l'escadron de la noblesse de Bresse, de Bugey et de Gex, et mourut le 10 septembre 1706, âgé de 77 ans.

8985. Lucinge (Laurent-Marie de), son fils, capitaine au 'Egiment d'Albaret, fut tué à la bataille d'Hochstett en 4704.

Grande famille, briginaire de Bresse: Écartelé aux 1 et 4, bandé d'argent et de gueules, aux 2 et 3 d'argent à trois fasces de sinople. Devise: Usque quo.

8986. Ludes (le s' du), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Douay en 4740.

LUGEAC. Voy. Guérin.

- 8987. Lugny (le s' de), cornette au régiment de Beauvilliers, tué à la bataille de Rosbach en 4757.
- 8988. Luillier (Alexandre), seigneur d'Orgeval, tué au siège de Montpellier en 4622.
- 8989. Lullin (le s<sup>r</sup>), capitaine de grenadiers au régiment de Diesbach (frère du comte de Châteauvieux, colonel du régiment de ce nom, maréchal de camp et commandeur de l'ordre du mérite), fut tué à la bataille de Sundershausen en 4758.

Lullin de Châtcauvieux, famille suisse: Cinq points d'or équipoliés à quatre d'azur.

- 8990. Lully (Jean et Griffon de), frères, chevaliers, tués à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 8991. Lunagne (Jean-Antoine de), colonel d'un régiment d'infanterie allemande, mourut au bout de six jours de la blessure qu'il reçut, au siège de Carthagène, le 16 septembre 1707.

Originaire de l'Île-de-France: D'azur à trois limaçons d'argent, à la fleur de lys d'or en chef.

8992. Lunas (le s<sup>r</sup> de), Provençal, s'étant trouvé au siégé de Sommières en 4573, les assiégés le firent prisonnier et le pendirent ensuite. (*Histoire du Languedoc.*)

8993. Lune (le s' de la), lieutenant au régiment d'Auverge, blessé d'un coup de fusil à l'épaule à la bataille de Kinde en 1759, le fut encore à celle de Clostercamps en 1760.

ŀ

8

- 8994. Lurs (le s<sup>r</sup> de), premier capitaine au régiment de la marine, est tué en chassant les Espagnols des environs de Constantine en 4647.
- 8995. Lupré (le seigneur de), guidon de M. de Lautre, fut blessé grièvement au combat de Saint-Jean de Lus 4523.
- 8996. LUPPE DE LA MOTHE (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, fut blessé aux reins d'un cosp de canon, sous Louis XIV, à l'enlèvement qu'il fit sur le vaisseau hollandois le Castricum.
- 8997. Lupps de la Motte, capitaine de vaisseau du port de Brest, mort aux Isles, commandant l'Achille, le 25 septembre 4706.

Maison de Guyenne, encore représentée: D'azur à trois bandes d'E. Devise: Elupis vasconiz.

- 8998. Lur (Louis de), vicomte d'Uza, chevalier de l'ordre du roy, chambellan du duc d'Anjou, vice-amiral, chef et capitaine général des navires de l'armée navale, pour le siège de la Rochelle, est cité, dans une Histoire des troubles imprimée à Bâle en 4578, parmi les braves et vaillants hommes de la France qui furent tués au siège de cette ville, en 4573.
- 8999. Lur de Saluces (N... de), vicomte d'Oreillan, mestre de camp d'un régiment, tué au siège de Saluces, sous Louis XIII, où il combattit avec beaucoup de valeur.
- 9000. Lur d'Uza, (Pierre de), dit le marquis de Saluces, chevalier de Saint-Louis, mestre de camp du régiment de

Laluces-cavalerie, puis maréchal de camp, blessé en 4744 à prise de Weissembourg, reçut encore six coups de sabre sur la tête à la bataille de Rosbach en 4757, et plusieurs coups de feu dont un lui perça le bras, dont il demeura estropié.

9001. Lur (Henry-Hercules-Joseph de), son fils, appelé aussi marquis de Saluces, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Penthièvre et maréchal de camp en 1770, reçut à la même bataille de Rosbach deux coups de sabre si violents sur la tête qu'il en sortit de grosses esquilles: baigné dans son sang, il resta comme mort sur le champ de bataille, où il fut ramassé par les ennemis qui le firent prisonnier.

La maison Lur de Saluces, encore représentée, que l'on trouve en Limousin, en Auvergne, Périgord et Guyenne, porte : Aux 1 et 4 de gueules, à trois croissants d'argent, aux 2 et 3 d'argent au chef d'azur, qui est de Saluces.

- 9002. Lusancy (le s'), capitaine aux gardes, est tué au combat de Senef en 1674.
- 9003. Lusange (Guillaume), écuyer, tué à la bataille de Poitiers, le... 1356.
- 9004. Lussan (le s' de), aide de camp et capitaine au régide Harcourt, est blessé à la levée du siège de Lérida en 4646.
- 9005. Lussan Paine (le s' de), tué au siège de Montpellier en 4622.
- 9006. Lussan (le chevalier de), capitaine, est tué devant Besançon en 4674.
- 9007. Lussan (le chevalier de), capitaine au régiment de mestre de camp général, a le bras emporté d'un coup de canon à la bataille de Cassel en 1677.

9008. Lussan (le s' de Limport), lieutenant-colonel du signment de Jonsac, est tué le 44 août 1676 à la défense de Maëstricht.

Voy. Esparais. Nom auquel ces cinq dernières mentions peuvent appartenir.

- 9009. Lusser (le s' de), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Fleurus en 4690.
- 9010. Lusseraye (le s<sup>r</sup> de), capitaine de vaisseau, se distingue au combat de Castelamat. Il est tué le 10 août 1648 à la prise de Vietri dans le royaume de Naples.
- 9011. Lustrac (Charles de), garde du corps du roy, mont à Lille le 9 juin 1745 des blessures qu'il reçut à la bataille de Fontenoy où il eut le bras cassé.
- 9012. Lustrac (Jean-Joseph de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de la Tour-du-Pin depuis Béarn, puis dans celuy d'Agénois, ensuite lieutenant-colonel au régiment du maréchal de Turenne, fut blessé au siège de Munster en 4759.

Ancienne maison de Gascogne d'où sortoit la maréchale de Saint-André, Marguerite de Lustrac, que ses prodigalités envers le prince de Condé est rendue célèbre au XVI e siècle. —Écartelé au 1 et 4 de gueules à trois fasont d'argent, aux 2 et 3 d'azur au lion d'or couronné de même, armé si lampassé de gueules.

- 9013. Luternau (Jérôme de), officier suisse au service de roy, tué au siège de Die en 1575.
- 9014. Luth (le chevalier du), lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort, tué sur l'Excellent, M. Rochalar étant capitaine, le 24 aoust 4704.
- 9013. Lutière (le s' de la), sous-lieutenant dans les grensdiers royaux de Chantilly, tué à la bataille de Minden en 1759.

- 9016. LUTTAUX (M. de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, ayant été blessé dangereusement à la bataille de Fontenoy en 4745 et son ayde de camp
  luy ayant représenté d'aller se faire panser : le service du roy,
  lui répondit-il, m'est plus cher que la vie. Etant donc retourné
  au combat, il reçut deux coups mortels, auxquels il succomba
  peu de moments après dans des douleurs inexprimables.
- 9017. Luzzer (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Salis-suisse, fut très-grièvement blessé en Italie à l'attaque de la Bouquette en 1746.
- 9018. Luxbourg (le s' de), mestre de camp d'un régiment, fut tué, sous Louis XIV, dans un combat près de Valenciennes.
- 9019. Luxembourg (Jean de), roy de Bohême, fut tué dans le parti du roy à la bataille de Crécy en 1346.
- 9020. Luxembourg (Charles de), comte de Beaufort, vicomte de Martigues, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué d'un coup de mousquet au siège de Hesdin en 4553.
- 9021. Luxembourg (François de), homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du duc de Guise, fut tué dans la guerre d'Italie sous Henry III.
- 9022. Luxembourg (Sébastien de), comte de Martigues, duc de Penthièvre, pair de France, marquis de Baugey, seigneur de Lamballe, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent lances de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé, colonel général de l'infanterie françoise et gouverneur de Bretagne, dit le chevalier sans peur, en raison de sa valeur et de son intrépidité, fut blessé d'un coup d'arquebuse à la tête au siège de Saint-Jean-d'Angely, dont il mourut le 19 novembre 1569.

La maison de Luxembourg l'une des plus illustres d'Eurepe, appenduit cinq empereurs dont trois ont été rois de Bohême. Elle a prédé de grand biens en Allemagne et en France, où l'on a vu des se gneurs de cette maison connétables, maréchaux, grands beuteilliers à France, ducs et pairs et chevaliers du roi. Elle a donné naissance i se reines et à plusieurs princesses dont l'alliance a relevé l'état de grand nombre de maisons illustres. — La maison de Luxembourg-Signé, celt à branche souche, a formé les branches de Luxembourg-Signé, celt à luxembourg-Saint-Paul, celle de Luxembourg-Brienne éteinte en se d'où sortit la branche de Luxembourg-Martigues et Luxembourg-Fieurs. — La branche Luxembourg-Piney qui en s'alliant à la maison de Monisorency en 1661, transféra à celle-ci, avec ses biens et ses titres, le se de Luxembourg, a donné lieu à la branche des Montmorency dacs à Luxembourg. — La maison de Luxembourg portoit : D'argent à des fasces d'azur, au lion de gueule couronné d'or brochant sur le teal.

Le nom de Luxembourg est encore aujourd'hui porté par une famille de Normandie qui a pour armes: D'argent au lion contourné de guesles,

la queue sourchée, nouée et passée en sauteir.

9023. Luys (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel, est blessé au siège de la ville d'Alger en 1647.

9024. Luzam (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Rouergus, est tué au siège de Luxembourg en 1684.

9035. Luzignan (Hugues V de), seigneur de Luzignan, tot par les troupes du duc de Guienne le 8 octobre 4060.

9026. Luzignan (Hugues VI), seigneur de Luzignan, dit k Brun et le Diable, fit le voyage de la Terre-Sainte et y sut tot l'an 4110. (Chronique de Maillezaus.)

9027. Luzignan (Guy de), qui fit le voyage d'ou-tremer et fut comte de Jaffa et d'Ascalon, épousa Sibylle, reine de Jérusalem et devint lui-même roi de cette contrée l'an 1185. L'auteur anonyme de Gesta Dei per Francos rapporte qu'il eut quatre fils, tués avec leur mère au siége d'Aire l'an 1190.

9028. Lusignan (Hugues VII de), comte de la Marche, mort en 1249 des blessures qu'il reçut à la descente proche de Damiette.

- 9029. Luzignan (de), enseigne de vaisseau, du port de mort sur le Triomphe, à Trinquemale, le... 4672.
- 9030. Luzignan (le chevalier de), lieutenant-colonel du régiment de la Reine-infanterie, fut blessé de plusieurs coups de sabre à la bataille de Plaisance en 1766.

## Luzignan. V. de Coué de Luzignan.

Luzignan, autrefois Lezignem, illustre maison, qui a pris son nom d'une petite ville du Poitou: renommée par la valeur de ses seigneurs, rois de Chypre, de Jérusalem et d'Arménie, et par les légendes qui se rattachent à son origine.

9031. Luzy (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, blessé à la bataille de Cassel en 1677.

Ancienne maison du Nivernois : De gueules au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or.

- 9032. Lyas (le s' de), commissaire de l'artillerie, est blessé au siège de Porto-Longone en 1646.
- 9033. Lyke de Tonnaucourt (le s' de), lieutenant d'infanterie, tué au siège de Huy, sous Louis XIV.
- 9034. Lyon (Jean de, dit de Bidonnet), seigneur de Bidonnet, chevalier de l'ordre du roy et capitaine de 50 lances de ses ordonnances, obtint du roy Henry II au mois d'août 4554 une gratification de 445 francs, en considération de ses services au fait des guerres, particulièrement dans la campagne précédente, et pour se faire panser d'un coup d'arquebuse dont il avoit été blessé probablement à la bataille de Renti.
- 9035. Lyon (du), lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort, mort sur le Vaillant le... 1692.
- 9036. Lyon (Jean-Pierre du), seigneur de Besle, capitaine au régiment de Guiche-infanterie, depuis Coëtquen, mourut à Strasbourg d'une blessure qu'il reçut à la bataille de Frede-

linghen en 4702 et qui se rouvrit pendant le siège du fort de Kell en 4703.

9037. Lyon (Jacques du), capitaine au même régiment, tue au siège de Lille en 4708.

La famille du Lyon, étoit de l'Île-de-France: D'or semé de croistis de sable au lion du même, armé et lampassé de gueules brochant sur le tout. Le procureur général de ce nom qui, sous le règne de François II, se rendit célèbre par son zèle contre les excès de la presse huguesou, étoit de cette famille.

- 9038. Lyonne (Albert de), tué à la bataille de Patay en 1429. 9039. Lyonne (Jean de), tué à la bataille de Marignan, en 1515.
- 9040. Lyonne (de), capitaine au régiment de Sernon, tué la bataille de Staffarde le 48 août 4690.
- 9041. Lyonne (Henry de), comte de Servan, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, reçut une blessure dans un fourage près de Carignan en 1690, et son fils fut tué sous ses yeux à la bataille de Staffarde en la même année.
- 9042. Lyonnière (le s' de), lieutenant au régiment de Trassycavalerie, blessé en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)
- 9043. Lyons (Jean des), seigneur d'Espaux; tué à la journée de Guinegatte en 1513.
- 9044. Lyons (Jean des), seigneur d'Espaux, homme d'armes des ordonnances du roy, tué dans une rencontre pendant le siège de Thérouenne en 4553.

## M

9045. MA (de la), capitaine au régiment d'Orléans, blessé grièvement à la défense de Mayence, le... septembre 4689.

La ville de Mayence, étoit assiégée par l'armée de l'empereur commandée par M. le duc de Lorraine et désendue par M. le marquis d'Uxelles, qui, manquant d'armes et de poudre, sût obligé de capituler le 8 septembre 1689, après six semaines de tranchée ouverte. Mais cette désense n'en sût pas moins un des plus beaux saits d'armes du marquis d'Uxelles, que le vainqueur laissa mastre des conditions de la capitulation. Le régiment d'Orléans y eut un capitaine (le sieur de la Ma) et cinq lieutenants tués, le comte de Bayeul colonel, sept capitaines et douze lieutenants blessés.

- 9046. Mablanc (le s<sup>r</sup> de, l'ainé), capitaine des grenadiers au régiment de Champagne, blessé au siège de Luxembourg en 4684, mérita des éloges du grand Dauphin, témoin de sa valeur au siège de Philisbourg en 4688, et fût tué en la même année à celui de Manheim.
- 9047. MABLANC (le chevalier de), frère du précédent, capitaine au même régiment de Champagne, blessé pareillement au siège de Luxembourg, et tué à la bataille de Fleurus, le 1<sup>er</sup> juillet 4690.
- 9048. Macave (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, est blessé au siège du Luxembourg en 4584.
- 9049. Macdermott (N...,), chevalier de Saint-Louis, aidemajor du régiment de cavalerie Fitz-James, est blessé à l'affaire du 24 juin 1762 auprès de Cassel.
- 9050. Macé (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Luxembourg en 4684.

La Gazette mentionne le sieur Macé, ingénieur, blessé au siège de Luxembourg, c'est sans doute celui de d'Hozier. 9051. MACHAULT DE BELLEMONT, capitaine de vaisseau, de port de..., mort au service à la Martinique, le 7 janvier 1708.

La Gazette mentionne un sieur Machault commandant le vaissent roi le Laurier, dans l'expédition du comte, vice-amiral d'Estrées, sur le bago en mai 1677.

Peut-être que ces deux mentions se rapportent à la maison de Machault d'Arnouville, d'où sortoit le contrôleur général des finances sous Louis II.

- 9052. Machaut (le s' de), capitaine, est blessé légèrement dans le combat du 12 mai 1689 entre le comte de Châteaure nart et le vice-amiral Herbert, dans la baie de Bantrit.
- 9053. Machave (le s' de), lieutenant au régiment de Navare, blessé au combat de Senef en 1674.
- 9054. Machecou (le sire de), tué en 1347 au combat de la Roche-Derien contre les Anglois.

Ancienne maison de Bretagne, qui devroit avoir ici plus d'une mention et dont il semble rester des descendants: De gueules à trois chevrons d'argent.—Cependant le sire de Machecol ou Marchecou porté en l'Armeriel de Giles-l'-Bouvier de 1450, et en l'Armerial du XIV siècle, publié par le Cabinet historique, a pour armes: d'argent à 3 quevrons (chevrons) de gueules.

- 9055. Macher (le s') guidon des gendarmes anglois, est tué à la bataille de Cassel en 4677.
- 9056. MACHET (Jean-Barthelemy), chevalier de Saint-Louis, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine lieutenant commandant la compagnie générale des Suisses et Grisons, et conseiller du grand conseil de la ville de Soleure, blessé aux batailles de Senef et de Saint-Denis en 4674 et 4678, mourut le 15 juin 1695 àgé de 63 ans.
- 9057. Machinot (le s'), lieutenant au régiment de Navarre, tué au siège de Landau en 4713.
- 9058. Macillon (Jean), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.

- 9059. Maclines (Henry), lieutenant de roi et colonel du régiment de Piémont, depuis maréchal de camp, blessé à la défense de Maëstricht en 4676.
- 9060. Mackarti (le s' de), est blessé au siège de Philisbourg en juin 1734.

Un autre Mackarti, officier de marine et commandant le Rubis. se distingue dans le combat du 16 juin 1747 près du cap de Finistère contre l'amiral Anson, et est nommé capitaine de vaisseau en avril 1757.

- 9061. Maccarty-Rech (N...), colonel d'un régiment, fut tué au service ainsi que son frère, sous Louis XV.
- 9062. Mac-Nemara (le s<sup>r</sup>), originaire d'Irlande, vice-amiral, reçût trois blessures à Rio-Janeiro, sur l'Atalente, dont une un coup de fusil à travers le corps et fut prisonnier 25 mois.

La Gazette renscigne ainsi son état de service: enseigne de vaisseau en 1727, lieutenant en 1738, capitaine en 1746, chef d'escadre en 1748, lieutenant-général des armées navales en 1752, nommé vice-amiral et grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, mort à Rochefort le 18 octobre 1756.

- 9063. Macqueville (le s' de), chevalier de Saint-Louis, enseigne des gardes du corps, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 9064. MADAILLAN (Louis de), seigneur de Saint-André, maréchal de camp et confident intime du maréchal de Damville, fût tué au siège de Pouzols en 1576.
- 9065. Madaillan (Louis de), seigneur de Montataire, de Roberval et de la Châtellerie de Pont de Sainte-Maxence, chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, sous-lieutenant général dans les Cévennes, gouverneur du Pont Saint-Esprit et mestre de camp des compagnies françoises d'infanterie entretenues en Languedoc: tué aussi au même siège.
- 9066. Madaillan (Jean de), seigneur de Montataire, capitaine-lieutenant de la compagnie de 200 hommes d'armes du

prince de Condé, et désigné cordon bleu, fût blessé au combin d'Arques en 4589, d'un coup de pistolet dans le genon, dont il resta estropié.

9067 (MADAILLAN (le s' de), lieutenant au régiment de l'arrenne, est tué le 18 juin 1658 à l'attaque de la contrescarpe de Dunkerque. La mail che blanc et a Madre)

- 9068. MADAILLAN DE L'ESPARRE (Réné de), capitaine au régiment d'Enghien-cavalerie, tué à l'âge de 47 ans dans une action en Bourgogne.
- 9069. MADAILLAN-DE-L'ESPARRE (Louis de), son frère, marquis de Montataire, chevalier de Saint-Louis, capitaine, lieutenant des chevau-légers de Bourgogne et depuis maréchal de camp à l'âge de 22 ans, reçut trois blessures à la bataille de Lens; de l'une desquelles il resta estropié d'un bras : mort âgé de 79 ans, le 47 mars 4708.
- 9070. Madaillan-de-l'Esparre (Armand de, fils du précédent), marquis de Lassay, chevalier des ordres du roy, enseigne des gendarmes de la garde et lieutenant-général au gouvernement de Bresse de Bugey et de Valromey, blessé en 4674 à la prise de la contrescarpe de Besançon, le fut encore de trois coups à la bataille de Senef en 4676 où il eut aussideux chevaux tués sous lui, et le fut encore depuis au siège de Namur en 4692, il mourut le 22 février 1738.

C'est le fameux marquis de Lassay dont Saint-Simon, d'Argenson, Maurepas, MM. Sainte-Beuve et Paulin Paris ont raconté la vie et les nombreuses aventures.

- 9071. MADAILLAN (N... de), lieutenant au régiment royal de la marine, fut blessé d'un coup de bayonnette à la jambe à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 9072. MADAILLAN (le s' Lesparre de), lieutenant au régiment de Piémont, est tué à la bataille de Rosbach, 1757.

La baronic de Madaillan, en Agénois, a donnéson nom à cette famille. Les Nadaillan, sires de l'Esparre, en Médoc, figurent dans nos annales dès le temps de croisades, auxquelles ils prirent part; ils se divisèrent en plusieurs branches: Les seigneurs de l'Esparre, de Montataire, de Montviel, marquis de Lassay, comtes de Chauvigny. Plusieurs des Montataire suivirent le parti anglois dans les guerres du XVe siècle. L'un d'eux, Lancelot de Madaillan, après la reddition de Bordeaux en 1451, ayant persisté dans la révolte, fut fait prisonnier et décapité à Poitiers en 1454. Les services rendus depuis par les Madaillan à la couronne de France ont racheté la faute de Lancelot.—Armes: écartelé au 1 et 4, tranché d'or sur gueules, aux 2 et 3, d'azur au lion d'or, couronné de même.

- 9073. Madière (le chevalier de), sous-lieutenant au régiment de Castra, est tué au siège de Puicerda, juin 1678.
  - 9074. Madron (le s'), est blessé au siége de Maëstricht, 1678.
- 9075. Maes (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Marck, puis lieutenant-colonel du régiment de recrues de Strasbourg et commandant à la porte d'Haguenau, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 9076. Maeshachy (Patrice), lieutenant au régiment de Dillon, tué à l'attaque de la Grenade en 1779.
- 9077. Magallon-de-la-Morlieu (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de la marine, tué en 1753 dans un détachement contre les sauvages.
- 9078. Magallon (N...), son frère, dit le chevalier de la Morlieu, major, avec rang de lieutenant-colonel, dans la légion de Flandres et chevalier de Saint-Louis, blessé d'un coup de pistolet dans la hanche près des bois de Sababor, dans un détachement de troupes légères qu'il commandoit. Sa première blessure à la tête lui occasionna par la suite un dépôt dont il mourut à Carcassonne en 1766.
- 9079. Magdelaine (François de la), marquis de Ragny, baron de Châteauneuf, chevalier des ordres du roy, maréchal

de ses camps et armées, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouverneur de Nivernois et lieute nant de roy des pays de Bresse et de Charolois, fut blessé au siège de la Rochellle en 1573 et à celui d'Autun en 1591: il mourut vers 1626 àgé de plus de 80 ans.

- 9080. Magdelaine-de-Ragny (François de la), blessé à mot au siège de Candie en 1668.
- 9081. Magdelaine (N... de la), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé en 1644 au siège de Fribourg. (Mercure de 1644.)
- 9083. MAGDELAINE (N...de la), sergent-major du régiment de Normandie, fut grièvement blessé au siège de Saint-Afrique en 1628.

Les La Magdelaine de Ragny, qu'on trouvoit en Beaujolois, en Niverais, en Bourgogne et en Picardie portent : D'hermine à trois bandes de gueules, celle du milieu chargée de cinq coquilles d'or, et les dessautres de trois.

- 9083. Mace (le s<sup>r</sup>), juge à Villefranche, est blessé au siège de cette ville par les croquans de Rouergue, 1643.
- 9084. MAGEINVILLE (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Béarn, blessé en deux occasions en 1746, fut tué à la bataille de Laufeldt en 4747.
- 9085. Magendie (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Briqueville, fut grièvement blessé au siège du fort Saint-Philippe en 1756.

Magnac (de). V. Arnolphini.

9086. Magnan (le capitaine), reçut au siège de Rochefortsur-Loire en 1592 une blessure dont il resta estropié (de Thou).

- 9087. Magnan (le s'), lieutenant de frégate, est tué dans le combat du 14 juin 1747 contre l'amiral Anson près du cap Finisière.
- 9088. Magnanne (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment Bourbonnois, blessé au siège de Mayence en 4689.
- 9089. Magnières (le s<sup>r</sup> de), cornette, tué en 1638 au siége de Fontarabie. (Mercure de 1638.)
- 9090. Magnière (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps, est blessé à la bataille de Fontenoy, 4745.
- 9091. Magnin de Montroux (Joachim), capitaine au régiment de Catinat, tué au service du roy en Allemagne en 4692.
- 9092. Magnin de Gaste (Antoine), enseigne de vaisseau et lieutenant d'une compagnie franche de la marine, tué dans la guerre des Cévennes en 4704.
- 9093. MAGNIN-DE-MONTROUX (Laurent), chevalier de Saint-Louis, capitaine de dragons au régiment de Rohan, puis major de celui de Dauphin avec rang de lieutenant-colonel, fut blessé d'un coup de feu à travers le corps le 4 mars 1746 dans une attaque qu'il soutint, pendant 6 heures, avec 200 dragons de tous les piquets de l'armée du roy de Sardaigne, dans un poste avancé près d'Asti en Piémont.
- 9094. Magnin (Barthélemy), seigneur de la Tour, servit 45 ans dans le régiment de Luxembourg-infanterie et mourut aux Invalides des suites d'un coup de mousquet qu'il reçut à la tête dans une action sous Louis XIV.

Les Magnin de Gaste, du Comtat venaissin, Dauphiné, portoient : D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles de même: mais it y avoit dans le Dauphiné d'autres Magnin avec des armes différentes.

9095. Magnou (le s' du), chevalier de Saint-Louis, chef

d'escadre des armées navales et commandant à Rochest, fut blessé dans tous les combats où il se trouva et mours en 1706. (L'historien de Saint-Louis le nomme du Magnon l'Etat de France de 1702 le nomme toujours du Magnon.)

9096. MAGNY (Renaud de), tué au siége d'Acre en 1191.

Nous ne pensons pas que M. de Magny, l'insigne généalogiste de notre temps qui s'intitule marquis de Magny, chambellan intime (or meriere segreto) sic, du seu pape Grégoire XVI et de sa sainteté le per régnant Pie IX, noble agrégé à la noblesse de Toscane, commander de l'ordre royal du Christ du Portugal, chevalier des ordres de Saint-Grégoire le Grand et de Saint-Sylvestre, chevalier et juge d'arms se néalogiste pour le royaume de France, de l'ordre souverain hospitair et militaire de Saint-Jean de Jérusalem (Malte), secrétaire général de collége héraldique et archéologique de France, descende directement du preux chevalier dont le nom précède, non plus que de l'ossicie de marine qui suit.

- 9097. Magny (le s<sup>r</sup>), enseigne au régiment de Suibecksuisse, blessé au combat de Denain en 1712.
- 9098. Maignand (François), seigneur de la Vaupalière, enseigne aux gardes-françoises, tué au siége d'Aire en 1611.
- 9099. MAIGNARD (Jacques), capitaine au même régiment, chevalier de Saint-Louis, et brigadier des armées du roy, tub à la bataille de Ramillies en 4706.
- 9100. MAIGNARD DE LA VAUPALIÈRE (Jacques), son frère, mestre de camp du régiment de la Vespalière, tué au siége de Vernou en 1705.
- 9101. Maignard de Bernières (Nicolas), chevalier de Saint-Louis, major des gardes-françoises et brigadier des armées du roy, tué à la bataille de Ramillies en 1706.

Les Maignard de la Vaupalière, de Normandie : D'azur à la bande d'argent chargée de trois quinteseuilles de gueules.

Voy. De Bernières.

- 9102. MAIGNEN (Jean-Baptiste), capitaine au régiment de Provence, tué d'un coup de fusil à Cassel en 1762.
- 9103. MAIGRE DE LAULONIER (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, maréchal des logis de la compagnie des chevau-légers de Bourgogne au corps de la gendarmerie, tué à l'affaire du 1<sup>er</sup> août 1759.
- 9104. MAILLANE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de vaisseau, blessé le 5 septembre 1781 devant la baye de Chésapeak au combat du comte de Grasse contre l'amiral Howe.
- 9105. Maillard (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Moutier-cavalerie, blessé à la bataille de Minden en 1759.
  - 9106. MAILLARD (de). V. de Landreville; si cette citation concerne cette famille qui a encore des représentants.
  - 9107. Maillardoz (Pierre-Etienne de). lieutenant au régiment de Pfiffer-suisse, tué à la bataille de Cassel en 1677.
  - 9108. Maillardoz (Georges de), officier suisse au service du roy, tué au siège d'Ypres.
  - 9109. Maillardoz (Protais de), chevalier de Saint-Louis, officier au régiment de Diesback-suisse, blessé dans la guerre de Flandres en 1746, mourut en 1762.
  - 9110. Maillardoz (Jean-François de), de Fribourg, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Monnia-suisse, tué au siège de Berg-op-Zoom, où il figuroit comme lieutenant-colonel et commandant ledit régiment.

Famille suisse au service de France, établie depuis en Savoie : D'argent à la bande d'azur, chargée de deux maillets d'or. Devise : Feriendo Triumphat.

9111. MAILLART (le s'), capitaine au régiment de Touraine, blessé à la bataille de Minden en 1759.

- 9112. Manle (le s'), lieutenant au régiment de Hainaut tué au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 9113. MAILLE (Jacquelin de), chevalier du Temple, natif de la Touraine, vivoit au XII siècle et périt à la bataille sanglante de Nazareth contre les infidèles.
  - « Il combattit avec tant de valeur auprès de Gérard de Bedfort, grand-mattre de son ordre, que les Arabes crurent qu'il y avoit en lui quelque chose de divin, et qu'ils ramassèrent avec superstition, la poussière arrosée de son sang, pour s'en frotter le corps.
- 9114. MAILLÉ (Hue de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9115. Maille (Moreau de), seigneur de Crévant, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 9116. Maillé-de-la-Tour-Landry (Jean de), mort dans les guerres d'Italie sous Henry II.

Le titre de seigneur de La Tour-Landry, étoit entré dans la maison de Maillé par le mariage de Hardouin de Maillé X° du nom, avec Françoise de La Tour en 1494.

- 9447. MAILLE (Philippe de), seigneur du Verger et de Verneuil, capitaine des gardes du corps et gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué devant Cambray en 4553.
  - 9118. MAILLE (Louis de), tué au siège de Landrecies.
- 9119. Maillé (Jacques de), seigneur de Bénéhart, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Vendôme et du Vendômois, et gentilhomme de la chambre du duc d'Alençon, doit être le même que Maillé Beuchart qui, étant lieutenant de la compagnie des gendarmes du seigneur de Lignerolles, fut blessé à la bataille de Montcontour en 1569. Jacques de Maillé fut décapité en 1589.

- 9120. Maillé-de-la-Tour-Landry (Louis de), comte de Chateauroux, sut tué au massacre d'Anvers en 1583.
- 9121. MAILLE (Claude de), seigneur de Brezé et de Milly, baron de Vernon et de Saumoussay, dit le marquis de Brezé, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et lieutenant de la compagnie des gendarmes du seigneur de Puygaillard, fut tué en 1587 à la bataille de Coutras où il portoit la cornette blanche.
- 9132. MAILLÉ (César de), mort au siège de Saint-Antonin en 1622.
- 9123. Maillé (Jean de), marquis de Gillebourg, comte de Châteauroux, baron de la Tour-Landry et de Saint-Chartier, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et conseiller d'Etat d'épée, mort des blessures qu'il reçut au siège de Négrepelisse en 1635.
- 9424. MAILLE (Armand de), duc de Fronsac et de Caumont, pair de France, lieutenant général des armées du roy, grandmattre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, mestre de camp d'un régiment, gouverneur de Broüage, des isles de Rhé et d'Oléron, de la Rochelle et du pays d'Aunis et ambassadeur en Portugal, fut tué d'un coup de canon le 44 juin 1646 dans le combat sanglant qu'il livra aux Espagnols sur les côtes de Toscane.

Il n'étoit âgé que de 27 ans et deux mois. Il avoit servi dès l'année 1638, comme mestre de camp d'un régiment en Flandres; en 1639, il avoit commandé les galères du roy; en 1640, il avoit été fait général de son armée navale du Ponant et il s'étoit signalé par la défaite de l'armée navale à la vue du port de Cadix; en 1641, il avoit été envoyé avec une armée, ambassadeur extraordinaire en Portugal; en 1642, il avoit passé en la mer du Levant et il avoit battu en deux combats la flotte d'Espagne qui venoit au secours de Perpignan; en 1643, il contraignit celle qui vouloit jeter du secours dans Rozes de se retirer; en 1644, il fit le siège de Taragone par mer.

- 9125. MAILLE (René de), capitaine aux gardes-françoise, tué au service.
- 9126. MAILLE (Charles-Sébastien de), marquis de Carmant colonel du régiment de Navarre, tué d'un coup de mousque au front, au siége de Nimègue, le 4 juillet 1672.
- 9127. MAILLE (Donatien-Antoine, de), son frère, capitaine au même régiment, tué à la bataille de Senef en 1674.
- 9128. MAILLÉ-BREZÉ (François-Antoine, dit le comte de), che valier de Saint-Louis, chef de bataillon au régiment de la Tour-du-Pin, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747, à la suite de laquelle il obtint sa retraite.
- 9129. Maillé-de-la-Tour-Landry (Charles-François, dit k comte de), chevalier de Saint-Louis, colonel-lieutenant at régiment de Condé, puis maréchal de camp, fut blessé at genou à la bataille de Minden en 1759.

Illustre et ancienne famille qui possédoit autresois la terre de ce son première baronie de Touraine, laquelle sut acquise depuis par le constable de Luynes, et érigée en duché sous le nom de Maillé-Luynes. Divisée en plusieurs branches dont quatre subsistent encore. Armes: D'or à trois sasces nébulées de gueules.

- 9130. MAILLERET (de), lieutenant au régiment de Beauvais, tué au siège de Mayence le... septembre 1689.
- 9131. MAILLET, sous-officier au régiment des gardes-francoises, blessé à l'affaire de Fleurus le 1<sup>er</sup> de juillet 1690.
- 9132. MAILLET (Joseph), capitaine au régiment de Mirabeau, mourut à Mantoue en 1703, des suites de ses blessures.
- 9133. MAILLET (N... de), major de Longwy, puis lieutenant de roy de Dinan et chevalier de Saint-Louis, mourut à Bar-le-Duc en 1715 criblé de blessures, a près avoir commandé long-

temps le régiment royal sous les ordres du marquis de Pierrefitte.

- 9134. MAILLET (Antoine de), officier au régiment de Nor- mandie, mort à Spire le 3 décembre 1735 des suites d'une blessure qu'il reçut au service.
- 9135. MAILLET (Benoit chevalier de), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Mailly, depuis Talaru, dangereusement blessé en plusieurs batailles et entre autres à celle de Rosbach en 1757, mourut à Wezelle, 10 mars 1748, des suites de la blessure qu'il avoit reçue au bas-ventré.
- 9136. Maillet (Benott-Jacques-Christophe, chevalier de), son neveu, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Flandres, puis lieutenant-colonel commandant le bataillon des garnisons d'Austrasie et maréchal de camp en 1791, fut blessé au siége de Cassel en 1760 et à la bataille de Fillinghausen en 1761 : il est mort à Nancy le 20 février 1809, agé de 69 ans.

Un assez grand nombre de familles ont porté ce nom de Maillet, en Cambrésis, en Picardie, en Normandie, en Lorraine et dans le Bourbonnais.

- 9137. MAILLEUR (le s<sup>r</sup> le), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 1673.
- 9138. Mauloc (Pierre de), capitaine au régiment de Balagny, tué en 1626 dans la guerre de la Valteline.
- 9139. Mailloc (Adrien de), son frère, capitaine au régiment du baron de Lesque, tué dans la même guerre.
- 9140. Mailloc (le marquis de), aide de camp du prince de Soubize, est blessé devant Namur le... juillet 1692.

Les Mailloc, originaires de Normandie: De gueules à trois maillels d'argent, ils se qualificient anciens barons de Normandies

- 9141. Mailly (Simon de), mourut des blessures qu'il regul à la bataille de Rosebecq en 1382, au moment où le ri Charles VI l'envoyoit chercher pour le faire chevalier.
- 9142. Mailly (Eustache de), chevalier, tué au siège de Carthage en 1390.
- 9143. Mailly (Jacques de), thé, avec un de ses frères de troisième lit, à la bataille de Nicopolis, gagnée par Bajazet sur la noblesse françoise, conduite en 1396 par Philippe d'Artois, connétable de France, et Jean, comte de Nevers, dit depuis Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
- 9144. MAILLY (Jean de), tué avec un de ses frères, pareillement d'un troisième lit, à la même bataille.
- 9145. MAILLY (Colart, sire de), chevalier, l'un des seigneurs chargés en 1410 du gouvernement du royaume, pendant la maladie du roi Charles VI, tué à la bataille d'Azinceurt en 1115.
- 9!46. MAILLY (Colart de), son fils, chevalier, tué à la même bataille.
- 9147. MAILLY (Jean de), seigneur d'Hauteville et de Wauraus que Monstrelet, à l'occasion de la bataille d'Azincourt, nomme Jean d'Autheville, seigneur de Warins, tué à la même bataille.
  - 9148. MAILLY (Louis de), chevalier, tué à la même bataille.
- 9149. Mailly (Jean de), chevalier, seigneur d'Auvillers et de Catheu, tué à la journée de Mons-en-Vimeu en 1421.
  - 9150. Mailly (Jean de), tué à la même journée en 1421.
- 9151. Mailly (Ferry de), baron de Conty, conseiller, chambellan ordinaire du roi, capitaine du château d'Arques, mou-

rut en Italie des blessures qu'il reçut au siège de Milan en 4543.

- 9452. MAILLY (Antoine de) seigneur d'Haucourt, tué au combat de la Bicoque en 4522.
- 9153. Mailly (Antoine de), seigneur de Ruménil, capitaine des légions de Picardie, tué au siège de Pavie en 4524.
  - 9154. MAILLY (Hutin, le bâtard de), tué au même siège.
- 9155. Mailly (Jean de), baron de Conty, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tué au siège de Naples en 1528.
- 9156. Mailly (Antoine de), seigneur d'Auchy, vicomte de Lapigny, capitaine des légionnaires de Picardie, fut tué d'un coup d'arquebuse au siège d'Hesdin en 1536. De Langey observe dans ses mémoires que la France fit une grande perte par sa mort.
- 9457. Mailly (Jean Baton de), tué au siège d'Hesdin en 4553.
- 9158. MAILLY D'HAUCOURT (Edme de), seigneur de Saint-Léger et d'Haucourt, gouverneur d'Yvoy et capitaine de mille hommes de pied de la légion de Picardie, tué au siège de Romans en 1562.
- 9159. MAILLY D'HAUCOURT (Denis de), chevalier de Malte, tué au siège de Rouen en 1562.
- 9160. Mailly (René, baron de), chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, conseiller en son conseil privé et gouverneur de Montreuil, reçut plusieurs blessures à la bataille de Moncontour en 4569.

- 9161. MAILLY (François de), seigneur d'Haucourt, chevaiier de l'ordre du roy, capitaine de 50 hommes d'armes de 22 ordonnances, fut tué d'un coup de canon au siège de la Fère en 1580.
- 9162. MAILLY (Louis-Charles de), marquis de Nesle et & Montcarvel, prince d'Orange, reçut trois grandes blessures à la bataille de Nortlingue en 1645 et mourut, le 26 mars 1788, âgé de 90 ans.
- 9163. MAILLY D'HAUCOURT (Nicolas de), seigneur de Saint-Léger, tué au siège de Dixmude en 1647.
- 9164. Mailly (Jacques de), tué au siège de Maëstrick en 1673.
- 9165. MAILLY (Louis, marquis de) et de Nesle, colonel du régiment de Condé, puis maréchal de camp, eut la jambe emportée d'un coup de canon au combat de Senef en 1671, et mourut le 18 novembre 1688 d'une autre blessure qu'il reçut au siège de Philisbourg.
- 9166. MAILLY (Jean-Baptiste de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, tué au siége de Mayence en 1689.
- 9167. Mailly, capitaine de cavalerie au régiment de Jeuffreville, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 9168. MAILLY (Jean-Baptiste de), seigneur d'Haucourt, capitaine d'une compagnie de cuirassiers, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 9169. Mailly (Louis, comte de), seigneur de Rubempré, maréchal de camp et mestre de camp, général des dragons, blessé d'un coup de sabre à l'épaule au siège d'Ostalric en 1694, y eut aussi un cheval tué sous lui; il mourut le 6 avril 1699.



- 9170. Mailly (le s<sup>r</sup>), tué d'un coup de mousquet au siège de Verüe en 1704.
- 9171. Mailly (Louis, marquis de) et de Nesle, prince d'Orange et de l'Île-sous-Montréal, comte de Bohain, de Beauvoir et de Bernon, chevalier des ordres du roy, brigadier de ses armées et capitaine lieutenant des gendarmes écossois, blessé au bras d'un coup de sabre à la bataille de Ramillies en 1706, le fut encore grièvement à celle de Malplaquet en 1709.
- 9172. Mailly (Joseph-Augustine, comte de), marquis d'Haucourt, baron de Saint-Armand, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur d'Abbeville, lieutenant général et commandant en Roussillon, blessé d'un coup de sabre à la tête à la bataille de Rosbach en 4757 : mort sur la fin du dernier siècle.
- 9473. Mailly (Louis, marquis de), comte de Rubempré, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment royal Piémont-cavalerie, puis colonel du régiment de Périgord, et ensuite de celui de Mailly, maréchal de camp fut blessé en 4747 à l'attaque des retranchements de l'Assiette, et mourut à Paris le 7 octobre 4774.

## MAILLY (Livet de). V. Livet (de).

Grande maison qui descend directement des anciens comtes de Dijon, issus d'Otto-Guillaume dont on fait remonter l'origine à la dinastie mérovingienne. C'est d'Anselme de Mailly que sont provenues toutes les branches de cette famille, établies féodalement en Picardie, en Artois, en Flandres, en Vermandois et en Normandie. Elle s'est divisée en plusieurs branches, l'une d'elles a produit les sires et hauts barons d'Orsignol et de Conti, dont l'héritage est entré dans la maison de France; d'une autre sont venus les marquis de Nesle, successivement sires et marquis de Mailly, de Montravel et d'Hocquincourt. La dernière branche, seule existante aujourd'hui, est celle des comtes de Mailly Rayneval, marquis d'Haucourt. — Armes: D'or à trois maillets de sinople.

- 9474. Mainai. (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie-infanterie, blessé au combat de Rhimberg, le... or tobre 4760.
- 9175. Mainblanc (le s' de), capitaine au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674.
- 9176. Maincourt (le s' de), sous-lieutenant au régiment de Picardie, blessé à la même bataille de Senef.
- 9177. MAINE (François du); mestre de camp du régiment de la reine, tué à la bataille de Furnes en 1643.
- 9178. Maine (du), capitaine de vaisseau, du port de Rochefort, mort aux Indes, en août 1671.
- 9179. MAINE (Gabriel du), son frère, vicomte de Monticat, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, mourut d'une des blessures jqu'il reçut à la bataille de Nortlingue en 1645, laquelle blessure se rouvrit en courant la poste, le sang l'ayant suffoqué subitement.
- 9180. MAINE (Philippe du), son autre frère, comte du Bourg, vicomte de Monticat, baron de l'Espinasse et de la Garde-Bioux, commandant les chevau-légers étrangers du cardinal Mazarin, fut tué à la bataille des Dunes en 1658.
- 9181. Maincottière (le s' de la), chevau-léger de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 9182. Maintenant (Edme de), tué sur la brèche, à l'assaut de Pontoise en 1441.

Il avait épousé Jacqueline d'Avène dont il eut :

- 9183. MAINTENANT (Edme de), tué à la bataille de Montlhéry en 1465.
- 9184. MAINTENANT (Étienne de), son frère, tué à la même bataille.

- 9485. MAINTENANT (Michel de), fils d'Edme qui précède, tué en Italie dans l'armée du roy Charles VIII.
- 9486. MAINTENANT (Edme de), tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557.
- 9187. MAINTENANT (Remy de), tué au siège de la Rochelle en 4573.
- 9188. Maintenant (Georges de), son frère, tué au même siège.
- 9489. Maintenant (Oger de), seigneur de Lévremont, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du seigneur d'Estrées, fut estropié au siége de Dourlens en 4595 de cinq coups d'arquebuse; il obtint en conséquence un certificat, le 29 janvier 4609, portant qu'il étoit employé dans l'état du receveur des deniers destinés à l'entretien des pauvres gentilhommes et capitaines qui avoient été estropiés au service du roy.
- 9150. Maintenant (Claude de), tué au siège de Luxembourg en 1684.
  - MM. de Maintenant, seigneurs de Levremont, élection de Montdidier; famille originaire de Picardie, dont la maintenue de noblesse est au cabinet des titres, portent: De gueules à une hure de sanglier d'or, deux lo sanges d'argent en chef, et une en pointe.
- 9191. Mainville (le s<sup>r</sup> de), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Stenay en 1654.
- 9192. Mainville (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Senef en 4674.
- 9193. MAINVILLE (le s<sup>r</sup> de), commandant du bataillon de l'índe, tué à l'affaire de Vandavachi, contre les Anglois, à 3) lieues de Pondichéry, le 30 septembre 4759.
- 9194. Mainvilliers (le s' de), lieutenant, est blessé à la levée du siège de Lérida en décembre 1646.

9195. Maipas (le s<sup>r</sup> de), lieutenant du sieur de Manicamp, gouverneur de Colmar, est blessé le 10 août 1637 dans un action très-vive entre le duc de Weimar et le général Jens de Verth sur les bords du Rhin et de la rivière d'Eltz.

Ce peut être le même qui sous le titre de colonel, contribua au mis d'août 1650 à la prise de Villefranche.

- 9196. Maire (François le), capitaine au régiment de Rambures, tué au siège de la Rochelle sous Louis XIII.
- 9197. Maire-de-Boulan (Antoine le), seigneur de Parisy-Fontaine, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps et maréchal de camp, blessé au combat de Leuze en 1691, le fut encore grièvement à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 9198. Maire-de-Dampierre (le s' le), officier au régiment de Piémont, fut blessé en 1759 à la prise de Fridberg.
- 9199. MAIRIE (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au siège de Woërden en 1672.
- 9200. Maisauboun (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, tué à Altenheim en 1675.
- 9201. MAISONBLANCHE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Turenne, est tué à la bataille de Sintzim en juin 1674.
- 9202. Maisonfort (de la), le cadet, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur la Parfaite le 11 mars 1732.
- 9203. Maisonnée (le s<sup>r</sup>), gendarme de la garde du roy, tué au combat de Leuze en 4694.
- 9204. MAISONNEUVE, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, tué à Pondichéry par les Maures sur le Bon, com mandé par M. des Augiers, le 17 novembre 1699.

- 9205. MAISONNEUVE (le s<sup>r</sup> de), colonel, est tué au siège de Rhinberg en juin 1673.
- 9206. MAISONNEUVE (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment d'Houdancourt, est blessé le 5 septembre 1637, en poursuivant les troupes de Jean de Werth.
- 9207. MAISONNEUVE (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment du prince Maurice, est blessé le 6 mars 1653, à la défaite du marquis d'Aubeterre dans le Périgord par les troupes du roy.
- 9208. MAISONNEUVE (le s<sup>r</sup> de), commissaire au régiment de Sainte-Mesmes, est tué le 16 juillet 1653 en se défendant courageusement au hameau de Lombart, près Saint-Séver en Limousin.
- 9209. Maisonneuve (le s' de), est blessé au siège de Candie en mars 4669.
- 9210. Maisonneuve (le chevalier de), après avoir commandé dans les Indes un vaisseau du roy et armé ensuite pour son compte un petit bâtiment en Provence, avec lequel il avoit piraté dans la mer Rouge, est tué avec ses officiers par son équipage révolté, dans la baie de Saint-Augustin, port de l'île de Madagascar, en 1680.
- 9241. Maisonneuve (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Bourgogne, est tué au siège de Luxembourg en juin 4684.
- 9212. Maisonneuve (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué au combat d'Oudenarde en 4708.
- 9243. MAISONNEUVE (le s' de), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

Le dossier du Cabinet des Titres relatif à la famille de Maisonneuve ne contient que cette note du généalogiste: N... Maisonneuve étoit aydemajor de la compagnie d'Harcourt avant 1712. En 1722, après le sacre du roi, il fut fait brigadier d'armée et en 1725, lorsqu'on créa un deu-

xième ayde-major qui supprimé plus tard, il eut cette nouvelle di-

- 9214. Maisonrouge (le s' de), capitaine au régiment de Pièmont, tué en 1703 devant Ostiglia.
- 9215. Maisonrouge (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Saint-Cast en 1758.
- 9216. Maisons (Hugues des), seigneur de Bonne et de Vignal, commandant une bande de 50 hommes, reçut pirsieurs blessures à la bataille de Pavie en 1525.
- 9217. Maisons (le s<sup>r</sup> des), major du régiment de Bourbonnois, tué au siège de Montauban en 1621.
- 9218. Maisons (Mathieu des), seigneur du Palaut, du Reynaud et de Beaune, capitaine de dragons au régiment de Fontbassard et vice-sénéchal de Limousin, reçut plusieurs blessures au siège de Barcelone en 1657.
- 9219. Maisons (le s<sup>r</sup> de), du régiment de la Sarre, est dangereusement blessé à l'attaque du fort de Bondanella, en janvier 1703.

Un autre des Maisons, peut-être le fils du précédent, lieutenant-colonel de la brigade de Créqui du régiment royal-carabiniers, avec rang de mestre de camp, est fait brigadier de cavalerie en 1748.

9220. Maissonnade (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Brissac, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

Sous ce nom plusieurs samilles avec armes dissérentes: en Bretagne, en Picardie, en Normandie, dans l'Île-de-France, en Provence, en Belgique.

9221. MAISTRE (Jean de), capitaine au régiment de Granges, fut tué au siège de Portolongone sous Louis XIV.

L'auteur n'a point cherché à reconnoître les familles qui ont porté les noms de Maistre, Le Maistre, Maître, le Maître, qu'il mentionne indistinctement et seulement par ordre de date.

Cependant, comme il y a eu autant de familles distinctes sous ces divers noms, nous croyons devoir les replacer au rang, que nous sup-

- posons leur appartenir. Les de Maistre (comte de), originaires de Savoie, à la famille desquels appartenoient les célèbres Xavier et Joseph de Maistre, portoient: D'azur à trois semées d'or avec la devise: Fors l'honneur nul souci. D'autres de Maistre en Languedoc: D'argent à deux fasces de gueules, surmontées de cinq mouchetures d'hermine de sable rangées en chef.
- 9222. Maistre-des-Brosses (Claude le), garde de la marine, tué dans un combat naval en 4704 (probablement à celui de Malaga).
- 9223. Maistre-de-Beaumont (François le), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, obtint en 1740 une pension de 800 fr., sur l'ordre de Saint-Louis, en considération des blessures qu'il avoit reçues au détroit de Gibraltar.
  - 9224. Maistre (Guillaume le), seigneur des Coudreaux, mort au siège d'Arras en 1654.
  - 9225. MAISTRE (Charles le), seigneur de la Maisonfort, capitaine au régiment de Picardie, tué aussi au service devant Arras.
  - 9226. Maistre (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment suisse d'Eptingen, blessé le 24 août 1762 à la journée de Grebenstein.
  - 9227. Maistre (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Brissac, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
  - 9228. Maisy (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Picardie, blessé en 1734, aux batailles de Parme et de Guastalla.
  - 9229. MAITRE (Claude-Antoine), seigneur de Vauxelles, servit plusieurs années dans le régiment de la Sarre, d'où il ne se retira qu'à cause de ses blessures.
  - 9230. MAITRE (Charles-Joseph), son frère, lieutenant au régiment de Champagne, tué en Bavière.
    - Nota. Ces deux articles (celui-ci et le précédent) pris sur des lettres patentes du roy du mois de janvier 1710 qu'obtint Frédéric Maitre leur frère, seigneur de Châtilon.

- 9231. MAITRE (Pierre le), seigneur châtelain de Vaux et de Montsabert, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine d'une compagnie de carabiniers, fut blessé au siège de Laon en 4594.
- 9232. MAITRE (Isaïe le), fut tué au temps de la Ligue, servant dans le parti du roy.

Les Le Maître de Lazge (du Bourbonnois): D'or à la croix onérée & gueules.

- 9233. Maits-de-Gompy (Louis de), tué au siège d'Arras.
- 9234. Maits-de-Gompy (François du), son frère, capitaine at régiment de Picardie, tué au service en Allemagne.
- 9235. Maits-de-Goimpy (Charles du), son autre frère, tué à l'expédition de Gigery en 4664.
- 9236. Maîts-de-Gompy (François-Louis-Edme-Gabriel du), dit le comte du Moîts, seigneur de Bilancourt en Picardie, chevalier de Saint-Louis, de la Société militaire de Cincinnatus et chef d'escadre des armées nouvelles, fut blessé à l'œil, dans le combat du comte de Guichen près de la Martinique contre l'amiral Rodney en 1780.
- 9237. MAJANCOURT (le s' de), colonel d'un régiment d'infanrie, blessé au siège de Chatte en septembre 1651.

Chatte, canton de Saint-Marcellin (Isère).

- 9238. Makinalyon (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Piémont, tué à la prise d'Yorie en 4704.
- 9239. Malabiou-de-la-Fargue (Jean de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Guyenne puis maréchal de camp, fut blessé de trois coups de feu et de plusieurs coups de pierre à la tête, à l'affaire de l'Assiette en 1747.
- 9240. Malachanes (le s' de), lieutenant au régiment d'Uxelles, est blessé le 14 mai 1645 au siège de la ville de Roses.

- 9241. Malacreda, sous-lieutenant au régiment de Stoup, blessé au combat de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 9242. Malansat (le s<sup>r</sup>), capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, le 5 novembre 4757.

Malaret (de). V. Fontannes (de Malaret de).

- 9243. Malarmey (Léon de), comte de Roussillon, seigneur de Savoyeux et de Veroux, lieutenant-colonel du régiment de Boselli-dragons, puis lieutenant provincial d'artillerie avec rang de colonel et gouverneur de Saint-Etienne-en-Ferron, blessé à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 9244. MALARTIC (le s<sup>r</sup> de), ayde-major au régiment de Béarn, blessé à la défense du fort Carillon au Canada, à l'affaire du 8 juillet 4798: 1}56

Nous trouvons un Malartic, major au royal-Comtois, nommé en cette qualité au régiment de Vermandois, le 13 juin 1763. Peut-être est-ce le même officier.

- 9245. Malartic (Amassieu de), premier consul d'Agen, ayant voulu maintenir le parti du roy dans cette ville, mourut le 17 septembre 1650 des blessures qu'il reçut la veille dans une sédition qu'il avoit tenté d'apaiser.
- 9246. Malartic-de-Mauris (Jean-Vincent de), seigneur d'Artigues, comte de Montricoux, chevalier-commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, lieutenant de roy de Perpignan et commandant en Roussillon, précédemment major du régiment de la marine, reçut plusieurs blessures au service d'après des lettres du roy du mois de février 1690 : mort en 4724.
- 9247. MALARTIC (Alexandre-François-Marquis, dit le marquis de), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment

de Béarn, puis, lieutenant colonel de celuy de Vermandois, le blessé d'un coup de feu au pied gauche au combat de le bourg en 1760.

9218. MALARTIC (Anne-Joseph-Hippolyte, dit le contest chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp, commandati la Guadeloupe et précédemment major du régiment multicomtois et colonel de celuy de Vermandois, fut blessé du coup de seu au genou gauche, à l'affaire de Carillon en Canton en 1738; eut un cheval tué sous luy à la prise de Québec 1759 et sut encore blessé d'un coup de canon à mitraille à poitrine à la bataille de Québec en 1760; il avoit été un major-général en Canada.

Les Malartic, ancienne famille de l'Armagnac dont il reste des reptsentants: D'argent à la croix pommetée de gueules, cantonnée mi d 4 d'une molette de sable.

9219. MALARE (le s' de), aide-major du régiment de Piénos, est blessé à la bataille de Rosbach en novembre 1757.

MALATESTA. V. Montalto (Malateste de).

- 7250. MALAUZAT (le s<sup>r</sup>), capitaine de grenadiers au régiment de Piémont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach en novembre 4757.
- 9251. MALAUZAT (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Rosbach en 4757.
- 9232. Malbec-de-Montioc (Louis de), mousquetaire de la garde du roy, mort d'une blessure qu'il reçut au siège de Candie en 4699.
- 9253. Malcorps (Jean-Jacques de), chevalier de Saint-Louis, capitaine et premier ayde-major au régiment de Waldaensuisse, blessé à la bataille de Berghen en 1759.

- 9254. Maleden (le s' de), capitaine au régiment de Chamgagne, blessé à la bataille de Fellinghausen en 1761.
  - 9255. Maleissey, capitaine au régiment des gardes-fran-Coises, est blessé à la bataille de Cassel en avril 1677.

Un Maleissey, également capitaine aux gardes, étoit gouverneur de Pignerol en 1633.

- 9256. Malestroit (le sire de), tué à la bataille d'Auray en 4364.
- 9257. Malestroit (Geoffroy de), tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 9258. MALESTROIT (Jean de), que Monstrelet appelle improprement Maletrouet, tué à la même bataille.
- 9259. Malestroit (Godefroy de), seigneur de Malestroit, tué à la bataille de Verneuil en 1424.

Les Malestroit, de Bretagne, avoient pour devise: Que numerar nummos non malestricta domus: de gueules à neuf besans d'or.

- 9260. Maler (Jean), seigneur de Coupigny, tué à la bataille de Rosebecq en 1382. Trois frères de cette maison furent tués à la bataille de Verneuil en 1424: de ce nombre doit être Guy Malet, chevalier, sire de Graville, conseiller, chambellan ordinaire du roy; il est fait mention en effet du seigneur de Graville, à l'occasion de cette bataille, dans le 2° volume des Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, page 15 verso.
- 9261. Malet-de-Coupigny-du-Péage (Gabriel-Joseph), capi taine au régiment de la vieille-marine, tué à l'affaire de Saverne en 4744.

Les Malet de Coupigny, de Flandre: D'azur à l'écusson d'or en abyme (Coupigny) au chef de gueules, chargé de trois fermaux d'or, 2 et 1.

926%. Malet-de-Graville (Louis-Ferry de Valsemé), cheva-

lieu commandant de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieu tenant des armées du roy, capitaine-lieu tenant des chevallégers d'Orléans et commandant en Provence et au comté de Nice, reçut plusieurs blessures à la tête et à la cuisse à bataille de la Marsaille en 1693, et mourut au mois de décembre 1707.

- 9263. Maler (le s<sup>r</sup> de), comte de Graville, maréchal de camp, se trouve au siège de Tournay 1745, se distingue bearcoup à la tête de la brigade de Normandie, et est blessé dens un avantage remporté le 8 juillet de la même année par le marquis du Chayla, sur un parti ennemi entre Ninove et Gand.
- 9264. Maler (Louis-Robert-Charles), dit d'abord le marquis de Valsemé, puis, le comte de Graville, chevalier des ordres du roy, lieutenant général des armées et commandant en Roussillon, ancien officier supérieur de gendarmerie et méstre de camp, lieutenant du régiment d'Orléans-cavalerie, sut blessé d'un coup de seu à la tête dans un combat en 1713, il mourut en 1777.
- 9265. Malet (Louis-Robert-Charles), dit le narquis de Graville, chevalier de Saint-Louis, aussi officier supérieur de gendarmerie, blessé au bras d'un coup de feu à la bataille de Minden en 1759.
- 92.6. Malet (Louis, dit le baron de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau, reçut plusieurs blessures sur le Sceptre dans le combat du 12 avril 1782 entre le comte de Grasse et l'amiral Rodney.

La maison Malet qui posséda la sierie de Graville jusqu'au XVIe siècle commence à paroître dans l'histoire en 1066 à la bataille d'Hastings. Voir l'intéressante notice de M. Borel d'Hauterive en son annuaire de 1844. Elle se divisa en plusieurs branches : 1° celle des seigneurs de Plannes qui s'éteignit en 1363; 2° des sires de Graville, qui fournit entreautres grands personnages, un grand pannetier, un grand fauconnier et un grand arbalétrier, et l'un des compagnons d'armes de Jeanne-d'Arc et

- de Charles VII, éteinte en 4516, par la mort de Louis Malet de Graville, gouverneur de Picardie et de Normandie; 3º des seigneurs de la Jorie encore existants et desquels sont sortis de nombreux rameaux. Armes: De gueules à trois anneaux d'or.
- 9267. Malézieu (de), lieutenant au régiment de Jarzé, blessé à la défense de Mayence, le... septembre 1689.
- 9268. Malherbe-Bouillon (le s' de), enseigne dans le régiment des gardes, meurt de blessures reçues au siège de la Bassée en septembre 1617.
- 9269. Malherbe (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué à la bataille de Berghen en 4759.
- 9270. Malherbe (le s' de), capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 9271. Malherbe (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de frégates auxiliaires, blessé sur *le Brillant*, dans le combat du Bailly de Suffren aux Indes, près de Negapatam, le 6 juillet 1782, contre sir Edward Hugues.
- 9272. Malherbe (le s' de), enseigne au régiment d'Auvergneinfanterie, blessé au combat de Rhinberg, le 25 octobre 1760.

La maison de Malherbe, originaire de Normandie et d'où sortoit le prince des poëtes françois, selon l'expression de ses contemporains, portoit: D'hermine à six roses de gueules. — Le recueil des lettres de Malherbe à Peiresc en contient plusieurs à l'adresse de son cousin Malherbe-Bouillon. Mais notre poëte n'étoit que de la branche cadette, dont les afnés portoient: D'or à deux jumelles de gueules, surmontées de deux lions affrontés du même.

- 9273. Malicorne (le seigneur de), tué à la bataille de Verceil en 4624.
- 9274. Malicorne (le s' de), maréchal des logis des mousquetaires de la garde du roy, blessé à mort au siège de Maëstrick en 1673.
  - 9275. Malignon (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la

reine, est blessé à la prise du fort de Link, en juillet 1643.

9276. Malipiero (le s<sup>r</sup>), officier commandant, tué d'un coup de canon en 4571 à la bataille de Lépante (de Thou).

Famille vénitienne: D'argent à la main d'aigle de sable.

- 9277. Malissis (le s' de), capitaine aux gardes-françoises, blessé au cou, au siège de Sommières en 1622.
- 9278. Malissis (le s<sup>r</sup> de), également capitaine aux gardesfrançoises, est blessé à la bataille de Cassel en avril 4677.

Les Malissis ou Mallésies de l'Île-de-France: D'azur à trois piles d'œ se réunissant vers la pointe.

- 9279. Mallaret (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Piémont, est blessé à la bataille de Todenhausen en août 4759.
- 9280. Maller Epinette (Jacques de), chevalier de Saint-Louis, capitaine dans les chasseurs de Lorraine, fut blessé de plusieurs coups de sabre, en refusant de se rendre prisonnier, à l'affaire du 40 juillet 4764.
- 9281. Mallet (le s<sup>r</sup>), brigadier des mousquetaires de la garde, blessé au siége de Maëstricht en 1673.
- 9282. Malleville (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, tué à la bataille de Berghen en 1759.
- 9283. Malleville (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Enghien, blessé au bras droit dans le combat du comte de Guichen contre l'amiral Rodney près de la Martinique en 1780.
- 9284. Malosse ( de), colonel, frère de Mme de Poitiers, tué en avril 1744, dans l'armée du prince de Conty, à l'affaire de Montalban contre le roi de Sardaigne.
- 9285. Malporx (le s' de), capitaine au régiment de Navare, tué à la bataille de Raucoux en 1746.

- 9286. Malras (le s<sup>r</sup> de), fut blessé d'un coup d'épée au cou et reçut trois autres blessures dans la guerre contre les rebelles de Languedoc en 1628 (*Mercure de* 1628). V. d'Armenis.
- 9287. Maltot (de), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort à Saint-Domingue sur l'Envieux, commandé par M. de Montségur, le 3 octobre 1691.
- 9288. Maltot de la Cour, enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué aux isles du Cap-Vert dans la descente de M. Cassard à Santiago, le 5 mai 1712.
- 9289. Maltzen (François-Thiébaut, baron de), chevalier de Saint-Louis, ayde-major avec rang de colonel dans la légion de Lorraine, puis colonel en 2° du régiment de Bourgogne et maréchal de camp en 4794, obtint en 4772 une pension de 500 fr., motivée sur blessures reçues au service.
- 9290. Malvaux (de), lieutenant de vaisseau aux colonies, mort à la Martinique commandant les troupes, le... 1710.
- 9291. Malville (de), enseigne de vaisseau du port de Brest, a mort sur l'Ardent le 22 février 4741.

Peut-être seroit-jl mieux à Malleville.

- 9292. Malvin (Jean de), seigneur de Boussères, mourut au siège de la ville de Lisle en Périgord étant enseigne de la compagnie de Pierre de la Tour, seigneur de Fontiron, d'après une enquête du 29 may 1595.
- 9293. Malvin-de-Montazet (Jean-Louis de), seigneur de Boussères, lieutenant-colonel du régiment de Ponisegut-cavalerie, tué à la prise de Campredon, en 1689.
- 9294. Malvin-de-Montazet (Louis de), sous-lieutenant au régiment de Soissons-infanterie, tué à la même prise.

9295. Malvin (Antoine-Marie de), comte de Montazet, che valier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier de l'Aigle blanc de Pologne, lieutenant général des armées du roy, gouverneur du fort l'Escarpe en Flandres et ministre plenipotentiaire à la cour de l'Empire où il reçut plusieurs coups de sabre sur la tête dans une mêlée de cavelerie où il se signala, à la bataille de Hochkirchen en Luzze et mourut en.....

9296. Malvin (Joseph-Charles de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Berry-cavalerie, obtint en 1782 une pension de retraite de 1200 fr., motivée sur ses services et ses blessures.

Les Malvin-de-Montazet, du Languedoc: D'azur à trois étoiles d'argent Le siège archiépiscopal de Lyen sut occupé, de 1758 à 1788, par M. Antoine de Malvin-de Montazet.

- 9297. Malvoisin (Guy de), seigneur de Rôny, chevalier, sut grièvement blessé dans l'armée du roy Saint-Louis en 1250; Le preudome et hardin Messire Guy Malvoisin (dit Joinville) sut sort blecie en son corps.
- 9298. Malvoisin (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la couronne, est blessé au siège de Luxembourg en juin 1684.
- 9299. Malvoisin (Gabriel-François, baron de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de la Rochefou-cauld et brigadier des armées du roy, fut blessé en 1761 dans l'armée de Broglie à la poursuite des Prussiens, après la levée du siège de Cassel, étant alors capitaine dans la légion royale.

Les Malvoisin-Rosny, de Normandie : D'or à deux fasces de gueules.

9300. Mames (Raoul de), chevalier, seigneur de Mames, tué à la bataille d'Azincourt en 1415. Monstrelet le nomme improprement de Manne, ainsi qui son père.

9304. Mames (Lancelot de), son frère, tué à la même bataille.

ŀ

- 9302. Mamille (le s' de la), mousquetaire du roy de la 20 compagnie, blessé au siège d'Ypres en 1678.
- 9303. Manassé (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment de Vaillac, est tué au siège de Tortone en décembre 1642.
- 9304. Mancini (le comte), mestre de camp du régiment de la marine et capitaine lieutenant des chevau-légers de la garde (neveu du cardinal Mazarin), mort des blessures qu'il reçut au combat de la porte Saint-Antoine en 1652.
- 9305. Mancini (le s' de), est blessé au siège de Saint-Ghilain en août 1655.

Mancini-Mazarini: d'azur à deux poissons d'argent, rangés en pal.

- 9306. Mandel (Guillaume-Philippe de), sous ayde-major au régiment des hussards-Chamborant, fut blessé d'un coup de sabre dans le pays d'Halberstat.
- 9307. Mandelot, enseigne de vaisseau du port de Toulon, mort à Toulon le 14 mars 1704.
- 9308. Mandelot de Lancez, qui en 1746 comptoit 60 ans de service et 35 campagnes, avoit pris part à cinq combats, opéré le bombardement de deux vaisseaux, assisté à quatre sièges et à diverses autres affaires, blessé sur l'Heureux Retour, en 1697, au siège et prise de Barcelone et plus tard blessé, brûlé et fait prisonnier en 1701.

Famille de Champagne déjà célèbre au XVI siècle, on connaît surtout de cette maison François de Mandelot, gouverneur de Lyon, sous Charles IXe. D'argent à la fasce d'azur.

9309, Mandone (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Grave en 1674.

- 9310. Mandonner, ingénieur du régiment de Castre, est tel au siège de Puycerda en juin 1678.
- 9344. Mandron (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Vasta, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Todenhausen août 4759.
- 9312. Mangin-de-la-Passetendrie (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Rouërgue, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 9313. Mangotière (le seigneur de), du régiment du comte de Brissac, fut tué à la bataille de Jarnac en 1569 : les manuscrits de Brienne le nomment Mangotiers.
- 9314. Mani (le s<sup>r</sup> de), sous brigadier des chevau-légers de la garde, blessé à mort au siège de Mons en 1691.
- 9315. Maniban (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, sauté en l'air à la Hongue sur le Bourbon le 29 may 1692.

Il étoit de la famille de Bassa de Maniban, du pays d'Armagnac: D'azur à 2 bourdons de pèlerin d'or, passée en sautoir, les pointes basses, accompagnées en chef d'un croissant montant d'or, et en pointe de trois larmes d'argent.

9316. Manican (le s<sup>r</sup> de), est blessé au siège de la Mothe en juillet 1631. Gouverneur de la Haute-Alsace et de Colmar, il enlève Russac aux Impériaux en 1636; surprend dans Gue ville le régiment de cavalerie du colonel Reinac; est blessé le 10 août 1637 en donnant les plus grandes preuves de valeur dans une action très-vive du duc de Weimar contre Jean de Werth, sur les bords du Rhin et de la rivière d'Eltz: reçoit une épée du roy, est encore blessé au siège de Grave-lines 1641 et à la prise des forts d'Hennuin et de Rebus en août de la même année.

Suivant la notice que la Gazette ajoute à ce qui précède, le comte de Manican sut nommé lieutenant général le 10 novembre 4650 et servit avec la plus grande distinction à la prise de Rethel : comme il

- étoit un de ceux qui avoient le plus contribué à délivrer cette ville du joug des ennemis, elle lui donna une épée et s'engagea par un acte public à faire le même présent à tous les ainés de sa famille. Le roi ui fit délivrer des provisions pour un gouvernement sur la frontière de Picardie et un brevet d'assurance d'être compris dans la première promotion des chevaliers de ses órdres, en reconnoissance des grands services qu'il avoit rendus à la prise à la bataille de Rethel en janvier 1651 : reçu gouverneur de la Fère le 22 février 1651.
  - 9317. Manmont (le s' de), gouverneur de Jametz, est blessé dans une rencontre avec l'ennemi, près de Montmédy en novembre 1654.
  - 9318. Manis (le s<sup>r</sup> du), chevau-léger de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
  - 9319. Mannery (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel au régiment de Dillon, est blessé à la bataille de Fontenoy en 1745, fait brigadier d'infanterie en 1748.
  - 9320. Manneville (le s' de), exempt des gardes du corps, est blessé à l'affaire de Dettingen en juillet 1743.
  - 9321. Manneville (Charles-François, marquis de), officier supérieur de gendarmerie, tué à la bataille de Minden ou Todenhausen en 1759.

Il avoit pour sœur et unique héritière la marquise de Colbert Maulevrier, cousine germaine de la duchesse de Mortemart. De sable à l'aigle d'argent becqueté et membré de gueules.

- 9322. Mannlich (Georges), seigneur de Bettens, du canton de Berne, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, biessé aux batailles de Steinkerque, de Nerwinde et de Ramillies en 1692, 1693 et 1706, mourut en 1751 âgé de 91 ans.
- 9323. Mannlich (Jean-Marc), son frère, major du régiment de Villars-Chandieu, tué au siège de Landau en 1713.

II.

bi

9324. Mannlich (N.....), lieutenant aux gardes-suisse, tué à la bataille de Ramillies en 1706.

9325. Mannlich-de-la-Chenelas (Jean-Louis), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Jennes et brigadier des armées du roy, tué à la nuit du 43 juin 4759 à l'attaque de Munster.

9326. Mannoury (Gabriel de), seigneur d'Estat, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du duc de Longueville, mourut en Catalogne dans l'armée du prince de Condé en 1647.

9327 Manny (le seigneur de), tué à la bataille de Verneul en 1424.

Mans (du). V. Dumans.

9328. Mansfeldt (Pierre-Ernest, comte de), commandant mille hommes de cavalerie allemande, fut dangereusement blessé à la bataille de Moncontour en 1569.

ll avoit servi sous Charles Quint contre Henri II: sait prisonnier par ce prince en 1553, il prit depuis parti pour les résormés. L'officier de sortune du même nom qui se sit une si grande célébrité sous Louis XIV étoit son sils naturel. — Voir l'intéressant travail sur Ernest de Mansfeldt, de M. le comte de Villermont.

- 9329. Manson (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment des gardes, blessé le 25 juin 1638, dans une rencontre du parti ennemi près de Saint-Omer.
- 9330. Mansonville (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au combat de Valcour en 1689.
- 9331. Mansort (le s' de), lieutenant d'artillerie, mort des blessures qu'il reçut à l'attaque de Colonno en 1774.
- 9332. Mantz (le s<sup>r</sup>) l'ainé, capitaine au régiment de la Marck, tué à la bataille de Rosbach en 4757.

- 7333. Mantz (le s<sup>r</sup>), frère cadet du précédent, capitaine au même régiment, est blessé à la même bataille.
- 7334. Manurcé (?), lieutenant au régiment de Hainaut, Dlessé mortellement à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
  - 9335. Many (le s'), major-général, est dangereusement blessé devant Landau, la nuit du 4 au 5 août 4713.
    - 9336. Manzer (le s<sup>r</sup>), capitaine-lieutenant au régiment de Diesbach-suisse, tué à la bataille de Fontenoy en 1745.
    - 9337. MAQUART-DE-RULLECOURT (Philippe-Charles-Félix), baron de Rullecourt, chevalier de Saint-Louis, chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Lazare et major de cavalerie, fut tué en 1781 à la surprise de l'isle de Jersey.
  - 9338. Maraboukin (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au combat de Valcour en 1689.
  - 9339. Marais (le chevalier de), capitaine au régiment des gardes, est blessé devant Arras le 25 août 1654.
  - 9340. Marais (le s' de), officier au régiment de Normandie, tué au siège de Grave en 1674.
  - 9344. Marais (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la bataille de Parme en 4734.
  - 9342. Marais (le s' des), tué en 1620 à la déroute du pont de Cé.
  - 9343. Marais (le chevalier du), capitaine aux gardes-francoises, tué par un parti ennemi, en Flandre, en 1655.
  - 9344. Marais (le s' des), officier au même régiment, blessé au même siège.

- 9315. Marais (le s<sup>r</sup> du), brigadier des chevau-légers de le garde, reçut un coup de sabre au siège de Mons en 1691.
- 9346. Marais (le s<sup>r</sup> des), capitaine dans les chasseurs à Navarre, blessé d'un coup de canon en 4764 à la défense de la redoute de Warbourg, mourut à Limoges en 476...
- 9347. Marans (Gabriel de), seigneur de Montru, capitaine au régiment de Piémont, tué sous Louis XIV à une attaque qu'il commandoit au siège de Thionville en 1643.
- 9348. Maran (le s<sup>r</sup>), lieutenant du vice-amiral Duquesne, est blessé mortellement le 10 juillet 1650 dans un combat contre deux frégates d'Ostende.
- 9349. Maran (le s<sup>r</sup>), major du régiment de Jonsac, est tué au siège de Candie au mois de ... 1669.
- 9350. Maran (de), lieutenant au régiment de Beauvais, blessé à la défense de Mayence, le... septembre 4689.
- 9351. Maran (le s'), lieutenant dans les chasseurs de Monet, blessé à la journée de Grebenstein, le 24 août 4762.

La Gazette cite un Maran, lieutenant des chasseurs de Monet, blessé et pris à l'affaire du 24 juin 1762 près de Cassel. Il y a lieu de penser qu'il s'agit dans ces deux mentions du même personnage.

- 9352. Marandé, lieutenant au régiment de Champagne, blessé à l'épaule à la bataille de Fleurus, le 1<sup>er</sup> juillet 1690, l'est encore à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 9353. Marans (le chevalier de), capitaine au régiment de Champagne, est tué à la levée du siège de Lérida en 1646.
- 9354. Marans (le chevalier de), frère du précédent, est tué à la bataille de Lens en 1648.
- 9355. Marans (de), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, noyé, en sortant du Port-Louis le... juin 1705.

- 9356. Marans (Constantin de), capitaine au régiment de Piémont, est tué à la bataille de Rosbach le 5 novembre 1757.
  - Famille du Maine: Fascé contre fascé d'or et d'azur de six pièces, à l'écusson d'argent en absence au chef tiercé en pal.
  - 9357. Maraval (le s' de), officier au régiment de Vaillac, est tué au siège de Tortone en décembre 1643.
    - 9358. Marbet (le s<sup>r</sup>), ingénieur, est blessé au siège de Maëstricht en juin 4673.
    - 9359. Marbeuf (N... de), capitaine au régiment de Champagne, tué à la levée du siège de Lérida en décembre 1646.

Les Marbeuf de Bourgogne et de Normandie: D'or semé de billettes de gueules à la bande d'azur brochant sur le tout. Les services du marquis Charles-Louis-René et du comte de Marbeuf occupent une assez grande place dans les fastes militaires de leur époque: on sait l'influence qu'il exerça comme gouverneur de la Corse sur l'éducation de Napoléon Bonaparte.

- 9360. MARBRING (le s<sup>r</sup>) l'aîné, sous-lieutenant au régiment de la princesse royale au corps des saxons, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 9364. Marcé (François de), seigneur de Champereux, chevalier de Saint-Louis, capitaine et major du régiment de Picardie, puis brigadier des armées du roy et lieutenant de roy de Valenciennes, reçut plusieurs blessures, une entre autres au genou, à la bataille de Senef, en 4674, et fut encore blessé d'un éclat de grenade à la cuisse, à la prise de Limbourg en 4675; il le fut aussy fort dangereusement d'un coup de mousquet à la jambe, au siége de Cambray en 1677, à l'attaque d'une demi-lune qu'il emporta avec beaucoup de valeur, ainsy qu'à l'attaque des retranchements de Seckingen et au siége de Kell: il mourut en 4724.
- 9362. Marcé-de-Champereux (N..... de), capitaine au régiment du roy, tué au combat d'Oudenarde en 1708.

- 9363. Marce (de), brigadier atteint de deux blessures me siège de Cazal.
- 9364. Marcé (N.... de), mousquetaire du roy de la 2 compagnie, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

Les Marcé de Bretagne: De gueules à trois lions d'argent. — D'Anjos, d'argent à six quintescuilles de gueules.

- 9365. MARCEL (Antoine de), hommes d'armes de la compagnie d'ordonnance de François de Bourbon, duc de Châtelleraut, fut tué à la bataille de Pavie en 4525.
- 9366. MARCEL (Pierre de), seigneur du Baztras et en partie de Savasse et de Sauzet, guidon de la compagnie des gendarmes du baron du Poët, son cousin, et gouverneur de Montagnac en Languedoc pourvu par le roy, en considération de plusieurs blessures qu'il avoit reçues à son service, avoit perdu une jambe à la bataille de Moncontour en 4569; mais il servoit pour lors dans le parti protestant.
- 9367. Marcel-Blain (Jean de), tué au siège de la Rochelle en 4573.
- 9368. MARCEL (Raimond de), seigneur du Pavon, capitaine d'infanterie dans les régiments de Tournon et de Grignan, obtint, le 20 juillet 1620, se trouvant estropié par les blessures qu'il avoit reçues au service du roy, l'agrément de se faire remplacer par un autre gentilhomme pour servir l'arrièreban de Dauphiné; depuis encore, de nouvelles blessures et sou grand âge ne luy permettant plus de monter à cheval, il offrit de nouveau un autre gentilhomme pour le remplacer, d'après un certificat qui lui en fut délivré le 49 juillet 1645 par le sénéchal de Montélimart.
- 9369. MARCEL (Louis, dit le Blain de), baron du Poëtcelar, seigneur de Savasse et gentilhomme ordinaire de la chambre

du roy, capitaine de 50 hommes de ses ordonnances et gouverneur du château de Savre, fut blessé dangereusement d'un coup de mousquet à la tête au siège de Pousen.

- 9370. Marcel (Charles de), seigneur de Crochans et de la Tour, capitaine au régiment d'Aiguebonne-infanterie, blessé en 1670 au siège de Valence, en Italie.
- 9371. Marcel-de-Blain (Pierre-Louis de), marquis du Poët, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment royal des vaiseaux, blessé aux batailles de Fontenoy et de Laufeldt en 1745 et 1747, le fut encore au combat de Saint-Cast en 1758.
- 9372. Marcel-du-Poet (Joseph-Constantin de), chevalier de Malte, lieutenant de vaisseau, blessé dans le combat naval du comte d'Aché aux Indes, le 29 avril 1758, alors sur le Zodiaque, fut tué dans l'Inde commandant une frégate.

Deux familles se peuvent disputer ou partager les précédentes mentions : les Marcel du comtat Venaissin : D'argent à la bande de gueules chargé de trois croissants du champ, et les Marcel de l'Île-de-France : Ecartelé au 1 et 4 d'argent à une croix de Lorraine de sable aux 2 et 3 d'or à la bande d'azur chargé de trois étoiles du champ.

- 9373. Marcelange (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la bataille de Parme en 1734.
- 9374. Marchadier (Pierre), chevalier, tuć à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9375. Marchadier (Heliot), son frère, tué à la même bataille.
- 7376. MARCHAIS DE BLAIGIS (François-Noël de), chevalier de Saint-Louis au régiment de Clermont-cavalerie, puis dans la légion de Condé et ensuite au 41° régiment des chasseurs, fut blessé à la retraite de Vècle à Cheremberg, et eut une



cuisse cassée à la bataille d'Hastembeck le 26 juillet 4757, étant alors lieutenant au régiment d'Enghien.

- 9377. Marchand (le s' de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de brûlots, étoit déjà couvert de blessures, lorsqu'en 4699 dans un combat particulier contre deux chaloupes espagnoles qui coulèrent à fond, il eut le bras droit emporté d'un coup de canon.
- 9378. Marchand (le s' le), officier des troupes de la marine, blessé à la tête au siège de Pondichéry en 1748, par l'éclat d'une bombe qui tomba à ses côtés.
- 9379. MARCHAND DE LOUVAGNY (le s' le), chevau-léger de la garde du roy, tué à la bataille d'Ettingen en 4743.
- 9380. MARCHAND DE MÉES, sous-lieutenant de galiote et d'artillerie du port de Toulon, tué à Nice le 17 mai 1706, lors de la prise de cette ville par Berwick.
- 9381. Marchand, lieutenant du régiment de Périgord, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 9382. Marchand (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Creweldt en 4758.
- 9383. MARCHANT (Jean le) (souche de la branche afnée), se trouve en 1429 au siège d'Orléans, où il est blessé d'une flèche à la jambe, sa trouve la même année à la bataille de Patay, à la prise de Paris en 1436, à celle de Pontoise en 1440, au siège de Rouen en 1449, à la bataille de Fourmigny en 1450, enfin à la bataille de Montlhéry en 1465.
- 9384. Marchant (Jean le), premier du nom de la branche des le Marchant-Caligny, se trouva à la bataille de Montlhéry en 1465 et se distingua dans les guerres de Bretagne et d'Italie, où il accompagna Charles VIII en 1594, et fut blessé

à la bataille de Fornoue en 4495, en combattant auprès du roi.

- 9385. MARCHANT (Guillaume le), fils de Ferrand, se trouva, n'étant âgé que de de dix ans en 1488, à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, où il fut blessé, à celle de Fornoue en 1495, où il eut un cheval tué sous lui.
- 9386. Marchant (André le), suivit son père en Italie, servit sous les rois Louis XII et François I<sup>rr</sup>, fut blessé et fait prisonnier à la retraite de Rebec en 1524, et reçut à la bataille de Cerisoles, en 1544, un coup de feu dont il resta estropié le reste de ses jours.
- 9387. MARCHANT (Jean le), se trouve au siège de Rouen en 4562, à la bataille de Moncontour en 4569, tué au siège de Saint-Lô en montant à la brèche au milieu de ses deux fils Jean et Jacques le Marchant.
- 9388. Marchant (Jean le), fils du précédent, tué sur la brèche en même temps que son père au siége de Saint-Lô.
- 9389. Marchant (Jean le), troisième du nom, de la branche des le Marchant de Caligny, seigneur de Luc, reçut au siège de la Chèze, en 1595, deux coups de feu, l'un au bras gauche, l'autre à une hanche, dont il resta estropié toute sa vie.
- 9390. Marchant de Caligny (Pierre-Paul le), seigneur de Luc, chevalier de Saint-Louis, commandant les milices gardes-côtes de Normandie, eut la jambe droite froissée d'un boulet de canon en 1759, sur le vaisseau le Soleil-Royal, dans le combat livré par l'escadre angloise à celle de France dans la bay de Zuiteron.

La postérité de Guillaume le Marchant, sieur de Ligneris, d'une de branches de cette maison, établie près d'Argenton, en Normandie, s'est également distinguée à la guerre; plusieurs ont été blessés et saits



chevaliers de Saint-Louis. Voir sur les services de cette famille, le Die-

tionnaire de la noblesse de France, t. IX.

Il y avoit plusieurs familles de ce nom, en Flandre, en Artois, en Normandie et en Bretagne. Il semble que les le Marchant de Caligny appartiennent à la Normandie. Les fastes militaires de de la Fortelle donnent le glorieux état de services de cette maison dont les armes étoient: D'argent au chevron de gueules accompagné de trois roses doubles du même.

- 9391. Marche (le comte de la), tué en 1352 dans un combat contre les Anglois, près de Mauron en Bretagne.
- 9392. MARCHE (le capitaine de la), du régiment du comte du Lude, fut tué au siège de Niort en 1569.
- 9393. MARCHE DES COMTES (Henry de la), baron de l'Eschelle, seigneur de Fontaine-Denis, colonel de cavalerie et sergent de bataille dans les armées du roy, fut tué à la bataille de Fribourg, d'après des lettres du roy du 8 septembre 4644.
- 9394. Marche Celleron (la), enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué aux Cévennes, le 14 mars 1704.
- 9395. Marché (le s<sup>r</sup> du), capitaine dans les grenadiers royaux de Solar, blessé à la poitrine à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 9396. Marché (le s' du), porte-drapeau et sous-lieutenant au régiment d'Armagnac, fut blessé à l'wil droit sur le Languedoc, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.
- 9397. MARCHIA (Ferdinand, comte de), comte du Saint-Empire et de Graville, baron de Dunes, marquis de Clermont, d'Entragues, maréchal de France, chevalier des ordres du roy et de ceux de la Jarretière et de la Toison d'or, ambassadeur en Espagne, gouverneur de Valenciennes et précédemment capitaine-lieutenant des gendarmes de Flandres, blessé à la bataille de Fleurus en 1690, eut deux chevaux

tués sous lui, à celle de Luzara en 1702; il fut encore blessé à celle d'Hoschtett en 1704, et depuis, si gnèvement au combat de Turin en 1706 qu'il expira, peu d'heures après, entre les mains des ennemis.

Marchin. V. Marsin et Marchin, au supplément.

9398. Marcieu de Boutières (Pierre-Emé, comte de), d'abord officier dans le régiment de la couronne, en sortit en 1719 pour prendre le commandement du régiment des vaisseaux. combattit vaillamment en plusieurs occasions et comptoit neuf blessures, lorsqu'en 1721 il fut fait brigadier, en 1738 maréchal de camp, le 20 février 1743, lieuterant général, gouverneur de Grenoble et du Grésivaudan, mort en 1778.

9399. Marcieu de Boutières (Pierre-Emé, marquis de), petitfils du précédent, capitaine dans royal-Pologne-cavalerie, puis colonel du régiment des Landes-infanterie, reçoit plusieurs graves blessures à l'attaque des redoutes du col de l'Assiette en 1747, participe à la prise de Maëstrick, se distingue à Hastembeck.

Incarcéré durant la terreur, le marquis de Boutières fut mis en liberté après le 9 thermidor, et mourut dans la retraite en 1804.

Ancienne famille du Dauphiné dont le nom est *Emé*, et qui compte parmi ses principaux membres le chevalier de Boutières parent et compagnon d'armes de Bayard et qui contribua à la victoire de Cérisolles. D'azur au bélier paissant d'argent au chef d'or chargé de trois rencontres de taureau de sable.

- 9400. Marcins (le jeune), tué à la bataille de Jarnac en 1569.
- 19401. MARCK (Robert de la), seigneur de Sedan, de Floranges, de Jametz, etc., duc de Bouillon, tué au siège d'Yvoy en 1489.
  - 9409. Marck (Robert, comte de la), et de Braine, duc de Bouillon, seigneur de Sedan, chevalier de l'ordre du roy,



l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses crimnances et des cent-Suisses de sa garde, reçut 46 blessuraire la bataille de Navarre en 1523, et mourut en 1536.

C'est à cette bataille que, couvert lui-même de blessures, et saint que deux de ses fils qui combattoient non loin de lui, étoient relablessés dans un fossé, il passa avec quelques-uns des siens au mille des Suisses victorieux, et alla retirer ses deux enfants qu'il put range avec lui.

- 9403. MARCK (Jean de la), seigneur de Jametz, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre de capitaine de 50 lances de ses ordonnances, blessé aussi à la même bataille, mourut dans l'intervalle des années de 1551 et 1560.
- 9404. Marck (Charles-Robert de la), duc de Bouillon, prince de Sedan, comte de Maulevrier et de Braine, chevalier des ordres du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, l'un de ses chambellans, conseiller en son conseil privé, capitaine des cent-Suisses de sa garde et de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, fut blessé au siège de Corbeil, puis le ceux de Rouen et de la Rochelle en 1562 et 1573, et mourut au mois de septembre 1622.
- 9405. Marck (le comte de la), tué au combat de Consarbruck où le maréchal de Créqui fut défait, en 1675.
- 9406. Marcillac (Foucaud de), tué à la bataille de Ravenne en 1512. (Eloge des prem. présid., par Blanchard. Paris, 1645.)
- 9407. MARCK (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Cassel en 1677.
  - 9408. Marclesy (N....), du Valais, chevalier de Saint-

Louis, capitaine au régiment de Pfiffer, fut blessé à la bataille le Cassel en 1677.

- 9409. Marclesy (Jean-Joseph-Nicolas), chevalier de Saintlouis, lieutenant-colonel du régiment de Courten-suisse avec rang de colonel, tué à la bataille de Fontenoy en 1745.
- 9410. Marcois (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment d'Aquitaine, blessé au bras à la bataille de Minden en 1759.
- 9411. Marconnay (Guycheux de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 1350.
- 9412. Marconnay (le jeune), appelé improprement Marcouvay dans les manuscrits de Brienne, fut tué à la bataille de Jarnac en 4567.
- 9413. Marconnay (le s<sup>r</sup> de), officier des grenadiers des gardes, est blessé au siége de Philisbourg, en juillet 1734.
- 9414. Marconnay (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant aux gardesfrançoises, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

Famille de Bourgogne: De gueules à une étoile d'or accompagné en chef de deux roses d'argent et en pointe d'un croissant du même.

- 9415. Marcoue (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Bretagne, est blessé au siège de Maëstrick en juin 1673.
- 9416. Marcouz (le s<sup>r</sup> de), lieutenant, est blessé au siège de Quiers, en décembre 1639.
- 9417. Mardeville (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de la Tour-du-Pin depuis Béarn, blessé à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 9418. Mardilles (le s' des), sous-lieutenant au régiment de Navarre, tué au combat de Senef en 1674.

- 9419. Marec (de). V. de Montbarat au cas qu'il soit de cette famille.
- 9420. Maréchal (Georges), officier dans un régiment étranger au service de France, fut estropié à la bataille de Roccoj en 4643.
- 9421. Maréchal (le s' de), chevalier de Malte de la langue d'Auvergne, est tué au siège de la Canée, en octobre 1692.
- 9422. Maréchal (le s¹), son petit-fils, lieutenant aux garder françoises, tué au siège de Fribourg en 4713.
- 9123. Maréchal (le s' de), capitaine au régiment de Mailly, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 9424. Marece (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Conti, est blessé au siège de Luxembourg en juin 1684.
- 9425. Mareines (le baron de), officier au régiment de Champagne, blessé en 1627 dans la descente des Anglois l'isle de Rhé. (Mercure de 1627.)
- 9426. Mareleau (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Languedoc, est blessé au siège de Luxembourg en juin 1694.
- 9427. MAREMAT (le s<sup>r</sup> de), gendarme de la garde du roy, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 9128. Marenbac (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Mons en 1691.

Marens (des). V. Desmarens.

- 9429. Mereschal (Elie). Voy. au supplément.
- 9130. Marescot (le s' de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.

9431. Marescot (le s' de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment royal étranger, fut blessé de deux coups de sabre, dans une affaire, près de Neustat, en 1692.

Famille de Normandie : Devise : Loialement sans douter.

- 9432. Marest (le s<sup>r</sup> des), lieutenantau régiment de Navarre, blessé en 4630, à la prise de Saluces.
- 9433. Marestz de la Terrière (des), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, noyé sur le Conquérant, commandé par M. de Tourville, en octobre 4679.
- 9434. Marest (le comte des), colonel du régiment de la Fère, tué au siège de Verceil en 4704.
- 9435. Marest (le s' des), officier au régiment de Picardie, reçut un coup de sabre qui lui ouvrit la tête, et un sur l'épaule à la bataille de Ramillies en 1706.
- 9436. Marets (Jean-Baptiste-François des), marquis de Maillebois, maréchal de France, grand d'Espagne, chevalier des ordres du roy, maître de sa garde-robe, lieutenant général du Haut-Languedoc, gouverneur de Saint-Omer, puis de Doüay et d'Alsace, commandant en Dauphiné et en Corse, bailly et gouverneur de Châteauneuf-en-Thimerais, et envoyé extraordinaire à la cour de Bavière pour le traité d'Hanovre, fut blessé, en 4706, au siége de Turin, où il fut presque enseveli dans une mine : blessé de rechef à la bataille de Parme en 4734. ll mourut en 4762.
- 9437. MAREUIL (le s' de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 9438. MAREUIL (le s' de), capitaine au régiment de Conty, est blessé à la bataille de Cassel en avril 4677.

9439. MARRUIL (de), sous-lieutenant de galiote et d'artillerie du port de Brest, mort à Carthagène sur le Fort, le 3 juin 1817.

On trouve des Mareuil en Angoumois, en Artois, en Picardie, en Bretagne et dans l'Île-de-France, avec des armes différentes.

- 9440. Marranc (le chevalier), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Champagne en 1731, blessé à l'attaque de Weissembourg en 1744, le fut encore d'un boulet au bras à la bataille d'Hastembeck.
- 9444. Margarin (le capitaine Louis), Provençal, premier capitaine aux gardes-françaises, fut tué à la bataille de Sainte-Gemme, en 1570, en combattant vaillamment à la tête de sa compagnie (de Thou).
- 9442. Margaro (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de la mestre de camp, est tué au siège de Tortone, décembre 1642.

Famille de Bretagne: D'azur à trois coquilles d'argent.

- 9443. Margat (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Aquitaine, blessé à la journée de Grebenstein le 24 août 1762.
- 9444. Margdossy (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Pfiffer, est blessé à la bataille de Cassel, avril 1677.
- 9445. Margeret (Pierre de), capitaine aux gardes-françoises et maréchal de camp, fut blessé au combat de Steinkerque en 1692.
- 9446. Margival (César de), seigneur de Chalancy, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, grand maréchal héréditaire de Picardie, gouverneur et bailly de Chauny, fut tué au siège de Doulens en 4595.
  - 9447. MARGUERIE (de la), lieutenant de vaisseau du port de

Brest, mort à la Havane, sur le Superbe, M. de la Harteloire commandant, le 10 juin 1702.

- 9448. MARGUERIE (François), capitaine au régiment de Vermandois, tué au siège de Landau en 1701.
- 9449. Marguerie (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de vaisseau, tué aucombat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 1779.

Famille de Normandie : D'azur à trois marguerites de pré, tigées et feuillées d'argent. Devise : Cherche Qui n'A.

- 9450. Marguerit (le s<sup>r</sup> de), baron de Saint-Guilar, fils atné de don Joseph de Marguerit, gouverneur pour le roi à Barcelone, est dangereusement blessé dans une sortie faite sur les Espagnols, septembre 4652.
- 9451. Mariadiere (la), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort sur le Magnifique le 27 février 1675.
- 9452. Marianval (le s' de), est tué au siège de Candie en janvier 1669.
- 9453. Maricourt (Jean de), seigneur de Loges, tué au siège de Rouën en 4562.
- 9454. Maricourt (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Vandy, fut blessé de quatre mousquetades à l'attaque du faubourg de Montaigu en Franche-Comté, en 1637, et à celuy de Gravelines en 1644. (Mercure de 1637 et 1644.)

Les Maricourt, de Beauce: Coupé d'argent et d'azur, à trois merlettes de l'une à l'autre.

- 9455. Mariette (le s'), chevalier de Saint-Louis et major du régiment de Navarre, avec rang de lieutenant-colonel, blessé au siège de Landau en 1713.
- 9456. Marigaux (le s<sup>r</sup> de), garde au régiment du duc d'Enghien, est tué le 7 août 4643 au siège de Thionville.

- 9457. MARIGNY (le seigneur de), brave officier, dit M. de Thou qui l'appelle Maligny, Picard d'origine, et de la maison ancienne de Salezart, fut tué au siège de Metz en 1552.
- 9458. Marigny (le s<sup>r</sup> de), capitaine aux gardes-françoises, est blessé le 4<sup>er</sup> octobre 1657 à l'ouverture de la tranchée devant Mardick, et le 30 juin 1658 à l'attaque de la contre'escarpe de Bergues, enfin mortellement frappé au siège de Salins, en juin 1674.
- 9459. Marigny (de), capitaine au régiment d'Anjou, blessé au siège de Mayence le... septembre 1689.
- 9460. Mariany (de), enseigne de vaisseau du port de Port-Louis, tué à la Hougue sur le Soleil-Royal, le 29 may 1692.
- 9461. Marigny (le s<sup>r</sup>), enseigne aux gardes-françoises, tué au siège de Charleroy en septembre 1693.
- 9462. Marieny (le s<sup>r</sup> de), enseigne de vaisseau, fut blessé au visage au siège de Carthagène, en Amérique, en 1697.
- 9463. Marieny (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach en 1757.

Les Marigny de Lorraine: De sable au chevron d'or accompagné de trois besans du même, et les Marigny de France: D'azur à deux fasces d'argent.

9464. Marillac (Louis de), comte de Beaumont-le-Roger, maréchal de France, gentilhomme de la chambre du roy, gouverneur de Verdun, lieutenant général au gouvernement des Trois-Evêchés, capitaine-lieutenant des gendarmes de la reine Marie de Médicis, ambassadeur en Savoye à Mantoüe, à Florence, à Venise, en Lorraine, en Allemagne et en Italie; blessé au siége de Montauban en 1621, et d'une mousquetade au bras dans une affaire contre les rebelles de Languedoc en 1629; illustre victime de l'impitoyable politique de

Richelieu à la suite de la journée dite des Dupes, il fut décapité à Paris en place de Grève au mois de may 163?.

- 9465. Marillac (Jean-François, dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Languedoc, brigadier des armées du roy et gouverneur de Béthune, tuéà la bataille d'Hochstet en 1704.
- 9466. MARILLAC (Pierre-Ange de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du même régiment, puis de celui de la reine-infanterie et maréchal de camp en 1781, blessé en 1758 à l'affaire de Carillon en Canada.
- 9467. Marillac (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Languedoc, également blessé à la défense du fort Carillon, en Canada, à l'affaire du 8 juillet 1756.
- 9468. Marillac (le s<sup>r</sup> de), capitaine ayde-major du régiment d'Aumont, blessé à la bataille de Minden en 4759.

Originaire d'Auvergne: D'argent maçonnée de sable de sept pièces: celle du milieu chargée d'un croissant de gueules chacune des six autres chargée d'une merlette de sable.

- 9469. Marillière (le s' de la), capitaine au régiment de Bourbonnais, blessé à la bataille de Friedelinghen en 4702.
- ment de Roses-cavalerie, tué à la bataille de Malplaquet en 4708.
- 9171. Marimont (le s<sup>r</sup> de), d'abord page du roy Stanislas, puis capitaine au régiment des gardes-lorraines, tué au service.
- 9472. MARIN (Camille), ingénieur à Metz, fut tué d'un coup d'arquebuse, qui luy cassa la tête, au siège de cette ville en 1552.

Les principaux ingénieurs de la place étoient deux gentilhommes, l'un

nommé Camille Marin qui le jour d'auparavant avoit été tué d'un comp d'arquebuse... (Daniel. Hisl. de Fr.)

- 9473. Marn (Jean), seigneur de Montcam, chevalier de l'ordre et maître d'hôtel du roy, gentilhomme ordinaire de sa maison et capitaine au régiment de Champagne, déclara par son testament du 6 août 4639 qu'il avoit été blessé d'un coup de mousquet à la cuisse gauche devant le château de Ruminghen, des suites de laquelle blessure il mourut, à œ qu'il paroit, la même année.
- 9474. MARIN (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment d'Auvergne, est blessé au combat de Turin, juillet 1640.
- 9475. MARIN (le s<sup>r</sup>), ingénieur, est blessé devant Namur, juillet 1692.
- 9476. MARIN (le s<sup>r</sup>), mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tué à la bataille de la Marsaille en 4693.
- 9477. Marin (Jean), seigneur de Mouilleron, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps et brigadier des armées du roy, eut deux chevaux tués sous lui et fut trèsgrièvement blessé à la bataille de Nerwinde en 4693, il resta même estropié toute sa vie.

Un historien de l'ordre de Saint-Louis le nomme à tort Louis de Maring.

9578. Marin (le chevalier), lieutenant de vaisseau du port de Brest, mort à Carthagène de ses blessures sur le Sceptre, le 28 avril 1697.

D'argent à trois bandes ondées de sable. Quatre familles de ce nom en province, dont une seule encore existante.

- 9479. Marins. (V. ci-devant l'article de Jean Marin de Mouilleron.)
- 9480. MARINVILLE (le s' de), est tué au siège de Candie en... mars 1669.

- 9484. Marion de Druy (Eustache-Louis de), marquis de Courcelles et de Bonencontre, capitaine-exempt des gardes du corps, puis major-général de la gendarmerie, est tué à la bataille de la Marsaille, en Piémont, le 4 octobre 1693.
- Druy, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps du roy, lieutenant-général de ses armées, commandant la cavalerie dans l'armée de Catalogne et commandant à Luxembourg dans le comté de Chiny, est gravement blessé à la bataille du Ter (Catalogne), en 1694, et meurt à Luxembourg le 11 février 1712, âgé de 68 ans.
- 9483. Marion (le s<sup>r</sup> de), major du régiment d'Alsace, est tué le 3 juin au siège de Palamos dans une sortie des assiégés, juin 4694.

Peut-être est-ce le même que le précédent?

- 9484. Marion (Alexis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Rocheguyon-cavalerie, blessé à la bataille de Luzara en 4702, le fut aussi à celle de Spire en 4703 d'un coup de feu et d'un coup de sabre à la tête « dont la cicatrice s'étendoit jusqu'entre les deux sourcils»; à celle d'Hochstet en 4704, il le fut encore si gravement qu'il resta sur le champ de bataille jusqu'à ce que l'ennemi l'en eût retiré pour le faire prisonnier; en 4708 au combat d'Oudenarde, il reçut un coup de feu à la main, dont il resta incommodé toute sa vie; à la bataille de Malplaquet en 4709, il reçut encore plusieurs blessures et enfin au siége de Tournay, en la même année, il fut blessé aussi d'un éclat de bombe à la cuisse, et mourut, âgé de 75 ans, le 13 novembre 1746.
- 9485. Marion (Jean-Louis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine dans les volontaires de Dauphiné, puis ayde-major de la citadelle de Marseille et commandant à Brobeck pen-

dant les guerres de Pologne, fut blessé d'un coup de seu et de bayonnette, eut un cheval blessé et un autre tué sous ly en différentes affaires.

9486. Marion (Hyacinthe de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamp en 1760, quitta le service en 1784.

Les Marion de Druy, première baronnie du Nivernois, durent en premist lieu leur notorieté à Simon Marion, baron de Druy, célèbre avocat général au Parlement de Paris, sous les Valois. Armes : Écartelé au premist et quatre d'azur au croissant d'argent, surmonté d'une étoile d'or aux deux et trois d'or à un arbre de sinople sur une terrasse de même.

- 9487. Marisy (Ferdinand de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel au régiment de Fischer-hussards, puis de celui de Confla, blessé de trois coups de sabre à Niedervette le 20 août 1759.
  - 9488. Marle (Raoul), tué au siége d'Acre en 1191.
- 9489. MARLE (Henry de), tué le 12 novembre 1592 par la garnison du bois de Vincennes, entre le fort de Gournay et Brie-Comte-Robert.
- 9490. MARLE (Charles de), mort au siège de la Rochelle sous Louis XIII.
  - 9491. MARLE (le s<sup>r</sup> de), tué à la bataille de Raucoux en 1766.
- 9492. MARLE (le comte de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 4767.

Le comté de Marle, en Picardie, avoit appartenu à la maison de Coucy, puis par mariage à Robert de Bar dont la fille épousa le connétable de Saint-Pol: Marie leur petite fille ayant épousé François de Bourbon comte de Marle auquel elle apporta de grands biens qui passèrent à Antoine de Bourbon père de Henri IV. Depuis, le comté de Marle sut aliéné et passa à la maison de Mazarin.

9493. MARHI OU DE MAILLI (Mathieu de), fut blessé d'un coup

de lance aux deux cuisses au siége du château de Fontaine, près de Roüen, par le roi Philippe-Auguste en 1194, cela ne l'empêcha pas de désarçonner le comte de Leicester, de l'enlever et de le faire prisonnier.

- 9494. Marliany (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Surbecksuisse tué à la bataille de Nerwinde en 1693.
- 9495. Marlière (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Lens en 1674.
- 9496. Marmant (le s' de), officier au régiment de Normandie, blessé au siège de Grave en 1674.
- 9497. Marmier (le s<sup>r</sup>), officier au régiment de Hainaut et commandant le détachement formant la garnison de la frégate la Magicienne, tué le 4<sup>er</sup> septembre 1781, dans le combat qu'elle soutint dans le sud du cap Sainte-Anne contre le Chatam de 50 canons.

Les Marmier, grande famille originaire d'Angleterre mais établie depuis plus de quatre cents ans au bailliage de Gray, comté de Bourgogne, portent : de gueules à la marmotte d'argent.

9493. Marmont (le s<sup>r</sup> de), chevalier de la garde du roy, tué au siège de Mons en 1691.

Famille originaire de Bresse: d'azur à la bande d'argent.

- 9499. Marnais de Saint-André (Antoine de), commandant à Cassel, mort en 1636 de blessures reçues au service.
- 9500. Marnais (N... de), capitaine au régiment de Normandie, tué au siège de Grave en 1674.
- 9501. Marnais (François de), capitaine au régiment d'Anjou-cavalerie, mort en 1655 d'une blessure qu'il reçut au combat de Salsbonne en Catalogne.
  - 9502. Marnais de saint-andré de la Bastie (Charles de), son

Els, comte de Verceil, commandeur de l'ordre royal et mittaire de Saint-Louis, commandant à Strasbourg, gouverner de Dôle, lieutenant des gardes du corps du roy et lieutenant général de ses armées, fut blessé à la bataille de Dettingen et 4743.

Famille du Dauphiné: de sable au chevron d'or, au chef du mest chargé d'une hurc de sanglier de sable, défendue d'argent.

- 9503. Marnières (le s<sup>r</sup>), enseigne de vaisseau, fut blessé sur la Couronne dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney au mois d'avril 1782.
- 9504. Marny (le s' de), ingénieur, est blessé le 28 mai 168i au siège de Luxembourg.
- 9505. Marolles (le s'de), lieutenant de la compagnie des mousquetaires à cheval de M. de la Ferté-Imbault, est blessé le 27 mai 1638 à l'attaque du château de Moule, en Artois.
- 9506. Marolles (le s<sup>r</sup> de), capitaine et major au régiment de cavalerie du cardinal de Richelieu, blessé en 4638 au siège de Saint-Omer (*Mercure de France* en 4638).
- 9507. Marolles (le s' de), qui avait contribué à la défaite des rebelles d'Avranches en 1639, est blessé au siège de Ceva en juillet 1641.
- 9508. Marolles (le s' de), commandant le vaisseau le Saint-Michel, eut une cuisse cassée de plusieurs coups de lance au siège de Carthagène, en Amérique, en 1697, et mourut des suites de l'amputation.
- 9509. Marolles (le s' de Rocheplate de), capitaine dans le régiment de cavalerie-Orléans, est tué le 18 octobre 1703, au siège de Landau.
  - 9510. Marolles (le s' de), lieutenant de vaisseau du port

- de Toulon, commandant la Galathée, de 20 canons, combat deux corsaires flessingois de 18 et 24 canons, est tué le 28 mars 1705, au commencement de l'action où il fut remplacé par La Jonquières de la Pomarède, chef d'escadre.
  - 9511. Marolles (l'aîné de), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur l'Elisabeth le 31 octobre 1740.
  - 9512. Marolles (l'aîné de), capitaine de vaisseau, du port de Brest, mort à la Louisianne, commandant le *Mercure*, le 28 février 1792.

Il y avoit des Narolles dans l'Isle-de-France, en Beauce, en Picardie et principalement en Touraine: avec des armes différentes. Les Fastes militaires citent deux capitaines du régiment de la Reine, chevaliers de Saint-Louis, et qui se distinguèrent dans les guerres du règne de Louis XV, — et l'on connott le combat que soutint contre l'Isle-Marivault le jour même de la mort de Henri III, le célèbre Claude de Marolles, capitaine des Cent-Suisses et père de Michel de Marolles abbé de Villeloin, dont la précieuse collection de gravures est au cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale.

- 9513. Maronne (le s' de), volontaire dans l'armée d'Allemagne, est blessé au siége de Tubingen en avril 1647.
- 9514. MARONNIÈRE (de la), lieutenant de frégate du port de Rochefort, mort sur le Phænix, à l'affaire de Bambouck, le 19 octobre 1702.
- 9515. Maronville (le s<sup>r</sup> de), enseigne aux gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 1678.
- 9516. Marquais (Salamèdes des), tué à la bataille d'Azin-court, en 1415, doit être le même que le Seigneur de Marquactes, cité au nombre de ceux qui périrent dans cette journée.
- 9517. Marot (Clément), poëte célèbre, valet de chambre de François 1<sup>er</sup>, fut blessé et fait prisonnier avec ce prince à la bataille de Pavie, en 1525, et mourut à Turin en 1544.

- 9518. Marque-Mays (de), capitaine au régiment de Tourist, grièvement blessé à la bataille de Fleurus, le 1er juillet 1694.
- 9519. MARQUET (Alexandre de), capitaine au régiment de Roussillon, tué au secours de Salces, place du Roussillon, sous Louis XIII.
- 9520. MARQUET (le s<sup>r</sup>), capitaine, a un cheval tué sous lui, en chargeant l'ennemi à Novare en 4638, est blessé au combat de Quiers, octobre 4639.
- 9524. MARQUET DE SAINTE-CATHERINE, lieutenant de vaissent du port de Toulon, mort sur le navire du s' Chevignot, en septembre 4705.
- 9522. Marquer (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Navarre, blessé d'un coup de feu à l'épaule à la bataille d'Hastembeck, en 1757.

Famille du Dauphiné, d'argent à une plante de trois roses de gueules, tigée et feuillée de sinoples mouvant de la pointe de l'écu : au chef, d'azur, chargé d'un soleil d'or, mouvant de l'augle dextre.

9523. MARQUETEL-DE-SAINT-DENYS-DU-GUAST (Charles le), seigneur de St-Evremond, lieutenant des gardes du duc d'Enghien, et maréchal de camp en 1652, fut très-grièvement blessé à la bataille de Nortlingue en 1665, et encore depuis, d'un coup de fauconeau au genou : il mourut à Londres, le 24 septembre 1703, âgé de plus de 90 ans, et fut enterré à Westminster.

C'est du célèbre écrivain, Saint-Evremont, qu'il est ici question. Originaire de Normandie, né à Saint-Denis-le-Guast, près de Coutances D'or à la quinteseuille de gueules.

9524. MARQUEZ DE ROQUEMADOR, capitaine de vaisseau du port de Toulon, mort commandant l'Eclatant, allant aux Indes, 48 avril 1743.

7925. MARQUIS (Louis), major au régiment vieux Stuppa

puis de Brendle, blessé au siège de Namur, en 1692, mourut à Valenciennes, le 24 septembre 1712.

- 9526. Marquis (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Surbeck, blessé au combat de Denain en 4712.
- 9527. Marquis (le s<sup>r</sup>), sous lieutenant au régiment de Courteu, blessé en 1746, au siège de la citadelle d'Anvers.
- 9528. Marquis de neuchatel (Louis), lieutenant colonel du régiment de Monsieur, avec rang de colonel, et brigadier des armées du Roy, mourut à Bruxelles, le 2 septembre 4747, à l'âge de 65 ans, de diverses blessures qu'il reçut à la bataille de Laufeldt.
- 9529. Marquis (le s<sup>r</sup>), officier suisse au service du roy, fut tué ou mourut des blessures qu'il reçut à la même bataille.
- 9530. Marquisio (le s<sup>r</sup>), est blessé le 17 octobre 1641, au siège de Demont.
- 9531. Marras Fenix (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Toulon, noyé sur le Conquérant, en octobre 4679.
- 9532. Marre (le s<sup>r</sup> de la), officier au régiment de Normandie, blessé au siège de Grave en 1674.
- 9533. Marre (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant de grenadiers au régiment de Béarn, blessé aux sièges d'Ostende et de Namur, en 1745 et 1746, le fut encore à la bataille de Laufeldt, en 1747, et au siège de Maëstrick en 1748.
- 9334. Marre (le s<sup>r</sup> de la), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Barrois, puis Conty, et commandant, blessé à mort au siège de Fontarabie, mourut en 1349.
  - 9535. MARRE (Denis-Nicolas de la), son fils, chevalier de

Saint-Louis, garde du corps du roy, puis capitaine de grendiers des milices gardes-côtes d'Aunis, et lieutenant du royi Troy-le-Châtel; il fut grièvement blessé à la bataille de Dettigen en 1713, de deux coups de feu, l'un dans la cuisse et l'autre dans l'aîne; il y eut aussi son cheval tué sous luy, et fut renversé parmi les morts; il y fut dépouillé et fait pronnier.

9536. Marre (Robert de la), chevalier de Saint-Louis et capitaine de dragons au régiment de colonel-général, blessé à la redoute de Rhinvillers, et encore en montant à la tranchée au siège de Fribourg, en 4744.

Plusieurs familles de ce nom, en Champagne, en Bretagne et dans l'Ile-de-France.

- 9537. Marres (le chevalier des), perdit un bras dans un combat naval sous Louis XV.
- 9538. Marret, enseigne de vaisseau, du port de Rochesort, mort aux Iles, sur le Gersey, en... 1696.
- 9539. Marret de la Faye, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort en passant au Canada en... 1683.
- 9540. Mans, capitaine à la brigade d'Artois, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.
- 9541. Marsac (le s'de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Saint-Denis en 1678.
- 9542. Marsac, aussy sous-lieutenant au même régiment tué au combat de Valcour en 1689.
- 9543. Marsac, capitaine au régiment de Bouzols depuis Mailly, blessé au siège de Fribourg en 4744.
- 🤌 9544. Marsan (le s' de), capitaine au régiment d'Auvergne,

blessé d'un coup de canon à la cuisse à la bataille de Minden en 4759.

9545. Marsan (le chevalier de), capitaine au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.

Famille de Provence : d'azur à une rose d'argent. — Le prince de Marsan, souvent cité dans l'histoire, étoit de la maison de Lorraine.

9546. Marsay (le capitaine), blessé en 4565 dans une escarmouche dans l'isle de Wigth.

Marseillac (Hercules de), tué au siège de Moténehaut, sous Louis XIII. — V. de Marsillac.

- 9547. Marseull-d'Erou (Pierre), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment royal-infanterie, fut dangereusement blessé à la bataille de Fontenoy en 4745, d'une balle qui lui perça la jambe droite de part en part et luy trancha la face du tibia.
- 9548. Marseun-d'Erou (le s' de), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment, mourut deux jours après à la bataille de Raucoux en 1746, des blessures qu'il y reçut.
- 9549. Marsia (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef, 4674.
- 9550. Marsillac (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps, est blessé au combat d'Ekeren 1703. Le même, sans doute, sous le titre de mestre de camp, détaché du camp devant Chivas, pour reconnoître l'ennemi, est attaqué et frappé de huit coups, dont il meurt quelques jours après, juillet 1705.
  - 9551. Marsillac (le s' de), lieutenant au régiment de

Champagne, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Pavie en 1734. — V. de Marseillac.

- 9552. Marsilly (marquis de), commandant les chevallégers du maréchal Schomberg, est blessé et a un chevalté sous lui dans un combat près du Pont-Avadin, sept. 4647. — Reçoit deux blessures au siège de Tortose en juillet 1648.
- 9553. MARSILLY (le comte de), est blessé au siège de Bude, juillet 1686.
- 9551. Marsilly (le chevalier, depuis comte de), lieutemnt de vaisseau du port de Rochesort, mort aux Isles sur l'Emporté, commandé par M. de Montbault, le 3 août 4699.
- 9555. Marsimont, aide-major au régiment de Flandres, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1680.
- 9556. Marsins (le s' de), lieutenant au régiment de Navarre, blessé à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 9557. MARTAINVILLE (Louis), marquis d'Estouteville et d'Eudemare, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, maréchal de ses camps et armées et capitaine aux gardes-françoises, fut biessé au siége de Gravelines.— V. de Martinville.
- 9558. Marteau (le s<sup>r</sup>), sous-brigadier des mousquetaires de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 1673.
- 9559. MARTEL (Guillaume), chevalier, sire de Bacqueville, porte-oriflamme de France, ministre d'Etat, conseiller-chambellan ordinaire du roy et capitaine de Châtel-Gaillard-sur-Andely, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
  - 9560. MARTEL (Jean), son fils, chevalier, sire de Bacque-

- ville, conseiller-chambellan ordinaire du roy, tué à la même bataille.
- 9561. MARTEL (Guillaume), écuyer de Dauphiné et vaillant homme, dit Alain Chartier, fut tué à la bataille de Verneuil en 1429.
- 9562. Martel (Gilles), chevalier, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 9563. MARTEL (Charles), dit Bec-de-Lièvre, baron de Bacqueville, capitaine de cavalerie, tué au combat d'Arques en 1589.
- 9564. MARTEL (le s' de), lieutenant dans le régiment du comte de Grancey, est blessé le 7 août 4641, en voulant chasser les mutins qui s'étoient retirés dans l'église du château de Gondrecourt.
- 9565. Martel (le chevalier de Fontaine), est blessé devant Gigery en Afrique, août 1661.
- 9566 Martel (le s' de Vaudré), capitaine de vaisseau, est tué au siége de Candie, août 1669.
- 9567. MARTEL (le s<sup>r</sup>), lieutenant, est blessé le 28 décembre 4672 dans une rencontre avec un parti hollandois, près de Swinmerdan.
- 9568. Martel (Adrien), comte de Clère, colonel du régiment royal-la-marine, tué à la tête de son régiment, au combat d'Ensheim en 1674, à l'âge de 22 ans.
- 9509. Martel (le s'), sous-lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674.
- 9570. MARTEL (le s<sup>r</sup> de), comte de Fontaine, est tué le 47 juillet 4686, au siège de Bude.

- 9571. Martel (le s'), capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, blessé au siège de Turin en 1706.
- 9572. MARTEL (Charles), chevalier de Saint-Louis, capitaine et ayde-major des volontaires royaux, depuis légion royale, blessé en 1745 à la retraite d'Aschafenbourg.
- 9573. MARTEL (Joseph), lieutenant au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.

Plusieurs maisons de ce nom : en Normandie, en Provence, en Bretzgne, en Agenois et en Dauphiné.

- 9574. Martellière (le s<sup>r</sup> de la), officier au régiment de Lauzun, fut blessé sur *le Sphynx*, le 6 juillet 1782, dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Negapatam, contre sir Edward Hugues.
- 9575. Martelonne (le sire de), chevalier, fut tué dans une sanglante escarmouche contre les Anglois en 1405 : il passoit pour l'un des plus vaillants de l'armée françoise.
- 9576. Martely, lieutenant de frégate du port de Toulon, noyé à Leyde sur le Prudent, le 27 aoust 1698.
- 9577. MARTIEL (Jean), chevalier normand, fut tué en Angleterre dans un combat contre les Anglois en 4402.
- 9578. Martignac (le marquis de), lieutenant de vaisseau, a le bras cassé au combat naval avec les Hollandois à Tabaco en mai 4677.
- 9579. Martignac (N.... de), chevalier de Saint-Louis, capitaine ayde-major au régiment royal-Roussillon, puis major de celuy de Touraine, lieutenant-colonel de celuy du Perche et lieutenant général des armées du roy en 1732, fut blessé à la bataille de Berghen en 1759.
  - 9580. MARTIL (de), enseigne de vaisseau du port de Brest

tué sur le Sérieux, commandé par M. de Champmeslin, le 24 aoust 1704.

- 9531. Martin (Jean), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 9582. Martin (Geoffre), lieutenant-colonel du régiment de Navarre, blessé au siège de Montpellier en 1622.
- 9583. MARTIN (le s<sup>r</sup>), capitaine de brûlot, est blessé le 22 août 1640 dans un combat entre la flotte françoise et la flotte espagnole, aux environs de Cadix.
- 9584. Martin (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis en 1694, est blessé au siège de Charleroy le 24 septembre 1693.
- 9585. MARTIN (Louis-César), chevalier de Saint-Louis, ancien lieutenant au régiment de Bourbon, puis capitaine à l'hôtel royal des Invalides, fut blessé en 4747 à la bataille de Laufeldt de trois coups de feu dont deux à la tête, un à la cuisse.
- 9586. Martin (Jean-Baptiste), vicomte de Guisy, seigneur de Rocquigny, de Ville et de Chambéry, mousquetaire du roy. de la 2º compagnie, mort à Worms, dans la campagne d'Allemagne, en 1735.
- 9587. Martin (le s<sup>r</sup>), officier auxiliaire, eut une forte plaie à l'œil droit sur *le Réflèchi* dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.
- 9538. Martin-de la-Garière (Jean), chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment d'Auvergne, reçut plusieurs blessures graves au service sous Louis XV.

Martin, l'un des noms les plus fréquents, et qu'on retrouve dans toutes nos provinces.

9589. Martincourt (le s' de), capitaine au régiment de

Navarre, blessé à l'affaire du 21 juin 1762 près de Cassel, et l'est encore le 24 août 1762 à la journée de Grebenstein.

- 8590. MARTINE (le s' de la), lieutenant au régiment de Normandie, blessé au siège de Luxembourg en 1681.
- 9391. MARTINEAU DE FROMENTIÈRES (Gilles de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau commandant le Neptune, de 70 canons, eut une jambe emportée d'un boulet de canon au combat du chevalier de l'Etenduère contre les Anglois, le 27 octobre 1747 et mourut le lendemain.
- 9532. MARTINENGUE (Sarra de), dit le comte Sarra Marinengo, comte de Castillan, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et gouverneur de Gien, fut blessé au siège de la Charité, le 19 avril 1577 d'un coup de Couleuvrine à l'épaule droite et mourut le 22 du même mois.
- 9593. MARTINENGUE (le comte de), tué au siège de Bude, en Hongrie, en 1602.
- 9594. Martines (le s<sup>r</sup> de), du pays de Vaud, capitaine-lieutenant au régiment suisse de La cour-au-Chantre, tué au siège d'Ostende en 1745.
- 9595. MARTINET (le s<sup>r</sup> de), colonel du régiment du roy, maréchal de camp et inspecteur général d'infanterie françoise, fut tué au siège de Diësbourg, en 1672, d'un coup de canon des françois, parti d'une batterie que l'on venoit d'établir dans l'isle d'Issel.
- 9596. Martinet (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du même régiment, fut tué au siège de Namur en 1692, en montant à l'assaut, à la tête de quatre compagnies de grenadiers.

9597. Martinet, aide-major des armées navales du port de Brest, mort à Cadix en janvier 4722.

Famille de Champagne et de Lorraine : d'azur à trois chevrons brisés d'argent : accompagné de trois martinets du même.

- 9598. Martini-d'Orves (François de), sous-brigadier des gardes de la marine, tué au siège de Gibraltar sous Louis XIV.
- 9599. Martinière (le s' de la), officier auxiliaire, blessé au combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779.
- 9600. Martinon (André), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé de plusieurs coups de sabre au siège de Prague en 1742, le fut encore à la bataille de Rosbach en 1757.
- 9601. Martins (des), dit de Grille (Honoré), seigneur et baron des Baux et de Vauguières, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, conseiller en son conseil privé, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, sénéchal de Baucaire et de Nismes, blessé en 1562 à la bataille de Saint-Gilles où il faisoit les fonctions de maréchal de camp, mourut le 13 novembre 1581.
- 9602. Martinval (le s' de), lieutenant de cavalerie de Choiseul, est tué au siége de Candie, en août 4669.
- 9603. MARTINVILLE (le s' de), blessé mortellement en 1614 au siège de Fribourg où il servoit comme volontaire dans le régiment de Trassy-cavalerie. V. de Martainville.
- 9604. MARTINVILLE (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 4674.
  - 9605. MARTINVILLE (Louis de), seigneur de Marcilly, lieute-

unii des gurdes du mors, mors des diessacres qu'il regula mondat de dende en 1934, ou il eur la coisse casse du mon de monsques.

Antonie (isometie inper in isometie est

- Mili. Lauren de la commune de velopes de parte. Inche lacresce à l'épos de l'estats (1741).
  - Mil. Marille de s' del derreman de genades a repuen de Nedon d'ené d'un comp de find à la come. a note de den demondrage en «Tot.
  - 1868. Lauren de et de d'entemant en régiment de la code du mé et acque de divers en 1974 de d'est une jour dresse.
  - 1611. Man le s'ils. ilevales de Sant-Louis, capaire un regunem de l'unitée se nommandant en fact de long pres l'unarlier su l'accord, evoit été blessé d'un comp de fac dans les reins à la bandle de l'urane en 1734, et le fat mours en 1743 à l'affaire de l'inquilingen.

l mai der an question d'un membre de la famille designant, dist unique at March et past à mainer, que survive de France à l'égaque de la grante l'avance — le grande à la cause d'un minige de puis marchies de saine Jenne Fran vira man.

- 361). Maaisent 10 jans 10 désairement Maiser (le 8 de) deutemant en régiment de Neverre, blessé en siège de Landre en 1713.
  - La masm de Turière, une des plus mommes et des plus presames da Turious, una son non de la verte de Mandee, la traiseme des punts prandes derignais da l'applicat d' de a deux despares, l'un sur l'altre passeul à mair. — Admi d'el grandes à deux desparés d'un des Lauren.
- der l'annue d'aries-lacques de, mé un sièze de Lenguement en 1772

- 9612. Meaussé (Louis-François dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Navarre puis lieutenant-colonel de celuy de Dauphin, obtint en 1787 une pension de 2,400 fr. motivée sur ses services et ses blessures.
- 9613. Meaux (de), capitaine au régiment d'Orléans, blessé au siège de Mayence le... septembre 1689.
- 9614. Meaux (de), lieutenant-colonel au régiment de Bourbon, blessé à la bataille de Staffarde le 18 août 1690.

Famille de Brie qui possédoit à la fin du xvr siècle les terres de Charni, La Brosse, Roise et Quiney (dans le canton de Crécy (Seine-et-Marne): D'argent à cinq couronnes d'épines de sable 2, 2 et 1.

- 9615. Medelbourg (Thinnis de), tué en 1513 à la bataille de Navarre où il étoit l'un des généraux de l'armée du roy.
- 9616. Médicis (Pierre de), au service de France, périt noyé dans la retraite de Gayette en 4503 (?). V. Jean d'Auton, t. t. 3 p. 61.)
- 9617. Médicis (Jean de), commandant pour le roy les bandes noires italiennes ayant sous ses ordres 3,000 hommes de pied et trois cornettes de cavalerie (père du duc de Florence), fut blessé à la bataille de Pavie en 1525, d'une arquebusade à une jambe dont on fut obligé de lui faire l'amputation, et il mourut peu de temps après, à Plaisance, des suites de cette opération. Morluc dit qu'il entendoit plus à faire la guerre que tous ceux qui étoient auprès du roy.

La maison de Médicis, originaire de Toscane, portoit comme on sait, d'or à cinq tourteaux de gueules, ? 2 et 1 accompagné au point du chef d'un tourteau d'azur chargé de trois sleurs de lys d'or, 2 et 1. — Parmi les nombreux ouvrages publiés sur les Médicis, nous citerons en particulier: Les Mémoires génealogiques de la maison de Médicis par Nic. Ten Hove, in-8°. imprimés à la Haye vers 1773 et tirés à petit nombre.

9618. Médine (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capi-

taine de vaisseaux et commandant le Réslèchi, eut me plaie à l'œil gauche dans le combat du comte de Grast contre l'amiral Rodney au mois d'avril 1782.

- 9619. MEDRANO-DE-BOLAC (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Aquitaine puis chefde bataillon dans celuy d'Anjou, est blessé à l'affaire du 24 juis 1762 près de Cassel et le 24 août 1762 à la journée de Grebenstein.
- 9620. Méz (du), d'Aplemont, capitaine de vaissen de port de la Rochelle, mort aux indes le... 1672.
- 9621. MEFFRAY (Louis de), major du régiment de Lesdr guières, tué le 11 novembre 1639 en gagnant un retranche ment hors la citadelle de Turin.

Famille du Dauphiné: De gueules au griffon de volant d'or; survit

- 9622. Meier (le s'), capitaine au régiment de Courtes suisse, blessé à la bataille de Fontenoy en 1715.
- 9623. Meige, lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort sur le Courtisan le... 4669.
- 9624. MEILLAN (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Navarre, tué au combat de Senef en 4674.

Famille encore existante orig. de Bourgogne: D'argent à une bande d'azur, chargée de trois croissants d'argent.

- 9625. Meillerie] (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Mailly, est blessé à la bataille de Rosback en 4757. (19 nov. supp.)
- 9626. MEILLER (le comte de) qui avoit été blessé et pris au combat du Dunes, mort de ses blessures en juin 1658.

Il avoit servi avec distinction, dit la Gazette, aux batailles gagnées les 3 et 5 août 1644 par le duc d'Enguyen sur les Bavarois, sous l'ibourg, au siège de Philisbourg et à la bataille de Nortlingen 1645.

Nommé mestre de camp de cavalerie, il servoit en cette qualité à la bataille de Lens 1648.

- 9627. Meilly (le s' de), colonel du régiment de Normandie it brigadier des armées du roy, tué au siège de Woërden en 4672.
- 9628. Meingre (Jean le), sire de Boucicault, chevalier comte de Beaufort et d'Alais, vicomte de Turenne, Luynes, l'Anduze, maréchal de France, chambellan ordinaire et conseiller de l'étroit-et-grand conseil du roi, gouverneur de Gênes et capitaine général du pays de Languedoc et duché de Guyenne, mort en Angleterre des blessures reçues à la bataille d'Azincourt en 1415. Il est qualifié grand connétable de l'Empereur et de l'Empire de Constantinople, en son épitaphe en l'église de Saint-Martin de Tours où il fut transporté.
- 9629. Melec (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est blessé à la bataille de Cazal en mai 4640.
- 9730. Melac (le s<sup>r</sup> de), page de la grande écurie du roy, en 1716, depuis capitaine au régiment de Navarre et chevalier de Saint-Louis, tué au combat de Sahay (?) en 1742.
- 9631. Melac (le s' de), lieutenant au régiment royal-artillerie, est blessé à mort au siège du fort Saint-Philippe : en 1756.

Cette famille de Melac qui semble éteinte, outre les mentions qui précèdent, auroit d'autres services à faire valoir. Le sieur de Melac, colonel de cavalerie force la ville de Darboy en avril 1675. Il est fait commandant de Hailbron en 1688, maréchal de camp en 1690. Le comte de Melac s'empare du château d'Aiguesheim en 1691 est fait lieutenant général en 1693, se distingue au siège d'Heidelberg, puis après avoir soutenu le siège de Landau pendant trois mois avec la plus grande distinction, capitule le 10 septembre 1702 aux conditions les plus honorables.

9632. Meler (Madelon de), dit de Fayolles, seigneur de

Neuvy, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans et gentilhomme ordinaire de sa chambre, tué à la bataille de Coutras en 1587.

9633-9634. Melet (le s'de), aide-major des fusiliers de régiment Polier, blessé le 3 juin 1692, dans les tranchées de la ville de Namur.

9635. Melet (Jean de), seigneur et baron de las et de Saint-Orens, fut grièvement blessé à la bataille d'Hocshtet et 4704.

9636. Melet (Jean-Baptiste de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Berry, blessé à la bataille de Fontenoy en 1745.

9637. MELET DE SAINT-LIVRADE (Daniel de), capitaine au régiment de la Marche, resta estropié d'un boulet de canon à Dantzick.

9638. Melet de Fondelin (Robert de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau et major de la marine à Roche-fort, mourut estropié de plusieurs blessures qu'il reçut en différents combats (V. l'article de Mellet au cas où l'une on l'autre de ses mentions appartiendroit à cette famille).

Famille de Gascogne: D'azur au cerf passant d'or.

9639. Meliaucourt (le s' de), chevau-léger de la garde du roy, tué à la bataille de Dettingen.

9640. Melloud (le baron de), se trouve à la bataille de Florens (juillet 4645), et est blessé à celle de Nortlingen en août de la même année.

9611. Melicourt (le s' de), officier de la légion de Lauzun, tué dans le combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Negapatnam le 6 juillet 1782 contre sir Edward de Hagues.

- 9642. Meligny (de), capitaine au régiment d'Anjou, tué à la défense de Mayence le... septembre 1689.
- 9643. Melin (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé au combat de Quiers, puis peu après au siège de Fribourg en 1644 (*Mercure de* 1644).

C'est sans doute lui que cite encore la Gazette comice se saisissant du faubourg de Freisingen sur l'Isar, en juin 1648.

- 9644. Melinière Poyer (le chevalier de la), lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort, tué à Tabago le 3 mars 1677.
- 9645. Melinière (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Parme en 4734.
- 9646. Mellet, enseigne de vaisseau du port de Brest, tué sur la Frégate commandée par le sieur Eliacs le... 1511.
- 9647. Mellet (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de grenadiers au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Raucour en 1746. }
  (V. de Melet au cas que ce soit la même famille.)
- 9648 Meller (le s' de), enseigne de vaisseau, et ci-devant embarqué sur la frégate la Licorne, meurt à Cadix le 21 août, de la blessure qu'il avoit reçue le 27 juin de la même année, 1765, à l'affaire de Larrache.

Famille originaire de Guyenne: D'azur à trois ruches d'or.

- 9649. Melleville ou de Menneville (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au combat de Castelnaudary en 1632.
- 9650. Melleville (le s<sup>r</sup> de), officier de carabiniers, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 9651. Melleville (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes, après s'être distingué au siége de Turin en 1640, est blessé et fait

prisonnier dans une escarmouche, près de Liètres, aoît 1641.

- 9652. Mellox (Claude), dit Vadau, quartier-maître an régiment d'Enghien, blessé au siège de Fribourg en 1744 et à la bataille de Loufeldt en 1747, le fut encore à celle de Berghen en 1759.
- 9653. Meloise (de), enseigne de vaisseau, mort au Canada. le... 4699.
- 9654. Melon (Danée de), chevalier, tuć à la bataille de Poitiers en 1::56.
- 9653. Lamelonnière (le s' de), lieutenant-colonel du régiment d'Anjou, est blessé à la bataille de Cassel le 27 avril 4677.
- 9656. Meltingen (Jacques), officier suisse au service du roy, tué au combat de la Bicoque en 1522.
- 9657. Melun (Simon de), seigneur de la Loupe et de Marcheville, fils d'Adam, vicomte de Melun et de comtesse de Sancerre de la maison souveraine de Champagne, chevalier, maréchal de France et sénéchal de Périgord, du Quercy, du Limousin et de Carcassonne, tué à la bataille de Courtray le 11 juillet (302.
- 9658. Melun (Guillaume, vicomte de), comte de Tancarville, grand-bouteiller et grand-maître des eaux et forêts de France, chambellan et conseiller de l'étroit-et-grand conseil du roy, premier président de la chambre des comptes à Paris, capitaine de Cherbourg, connétable et chambellan héréditaire de Normandie, tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 9659. Melun (Nicolas de), chevalier de Rhodes, reçu dans le grand prieuré de France l'an 4503, tué à la défense de

Rhodes, sous Philippe de Villiers-Adam, grand-mattre de l'ordre son parent, en 1522.

- 9660. Melun (Hugues de), premier prince d'Epinoi, seigneur de Roubais et d'Antoing, connétable héréditaire de France, châtelain de Bapaume, perdit la vie dans un combat donné près de la rivière d'Authie le 43 août 1556.
- 9661. Melun (Louis de), tué au combat de Fontaine-Françoise en 1595.
- 9662. Melun (Ambroise de), prince d'Epinoy, mort de la blessure qu'il reçut dans un combat engagé le 5 août 1641 avec les Espagnols, entre Herly et Liètres, durant le siège d'Aire. Inhumé auprès de son père Guillaume, aux Capucins de Saint-Quentin.
- 9663. Melun (Alexandre-Guillaume de), prince à Epinoy, marquis de Roubais, vicomte de Geand, baron d'Antoing, connétable et sénéchal héréditaire de Flandres, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Tournay et sénéchal de Ilainaut, eut un bras cassé d'un coup de canon au siège de Douay en 1667. Il mourut le 17 février 1679.
- 9664. MELUN (Louis de), son fils, prince d'Epinoy, marquis de Roubais, baron d'Antoing, connétable et sénéchal héréditaire de Flandres, colonel du régiment de Picardie et maréchal de camp, chevalier de Saint-Louis, reçut plusieurs blessures au service, entre autres un coup de feu à la cuisse en 1693 au passage de Lwingemberg, et mourut à Strasbourg le 24 septembre 4704.
- 9665. Melun (Louis de), seigneur de Maupertuis, Fontaine, Achère, etc., maître d'hôtel du roi Louis XIII en l'année 4642, et depuis lieutenant-colonel du régiment de Picardie, tué au siège d'Ipres en mai 4649.

(Parott le même que le suivant.)

minue relative le la chambre la repolité et excelent de l'automatique du régle, et l'automatique d'automatique d'automatique d'automatique d'automatique de l'automatique du l'automatique de l'automatique du l'automatique de l'automatique d'automatique de l'automatique de l'automatique de l'automatique d'automatique de l'automatique d'automatique de l'automatique d'automatique de l'automatique d'automatique d'automati

Mill Meire Louis de marqués de Mangestris, cienda grand-crot de lordre mod es culture de Sain-Louis de membres da mil capacide decreació de membres da monsprendires, gravement de presentativos, en productivos de l'express, fai grávement de messe da semple de messe da semple de monsprendires que expressiva en 1873 et fai l'un des ring monsprendires que avec de monsprendires que avec de monsprendires que avec de monsprendires que avec de les formes de monsprendires que avec des formes de monsprendires de monspren

MA Amor l'aminique de l'adiposer d'Esples, enseigne, que l'envenue un processinalposes, trè su sième de l'éle. au Franche-l'amin en 1967.

Institute l'amplissée de l'appris de Ristorn ne Rechedung, comte de Remessent, chevaller de la Toissa du proventeur et man family de Mons et du Comté de Monson, se squale à la défense de Libe en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce et l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce en 1667 et est diese diese de l'élèce en 1667 et est diese dans la la serie de l'élèce ent de l'élèce en 1667 et est diese de l'élèce en 1667 et est diese dans l'élèce en 1667 et est diese de l'élèce en 1667 et est diese diese de l'élèce en 1667 et est diese diese diese diese de l'élèce en 1667 et est diese diese

Monte Manus (Anni de la migliolité au régiment de la Lands, Angues, mont des d'essurés qu'il régul à l'épaéral le 9 2001 1891

geze. Amer desert del sen frère, explisive su régiment de delmore, mors en linde de blessures roque à la bame du de la America de 1 orodre 1671.

- 9672. Melun (François de), de Maupertuis, son autre frère, brigadier de la première compagnie des mousquetaires, puis sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Senef en 1674.
- 9673. Melun (Charles, dit le chevalier de), son frère, capitaine et major au régiment de Normandie, blessé au siège de Maëstrick en juillet 4673 et à celui de Grave en 1674, mourut de la suite de ses blessures le 6 novembre de cette année.
- 9674. Melun (le comte de), brigadier des armées du roi d'Espagne, commande la gauche de l'attaque dans l'assaut donné à la ville de Cardonne le 17 novembre et est tué le 22 décembre de la même année 1714 au siège de cette place.

Voir pour l'histoire de cette illustre maison le P. Anselme. La Chesnaye des Bois, Lainé, Courcelles et Borel d'Hauterive. — D'azur à sept besans d'or posés 3, 4 au chef d'or.

- 9675. Ménage de la Corderie (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, capitaine, puis lieutenant-colonel du régiment de Piémont en 1762, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 9676. Ménard (Hugues), seigneur de la Chapelle, gentilhomme ordinaire du roy, tué à la bataille d'Ivry en 4590.
- 9677. Ménard (N...), son fils, tué dans une sortie d'une ville assiégée servant sous le duc d'Aumale.

Il reste plusieurs familles de ce nom. Nous ne saurions dire si les précédents ont des rejetons.

- 9678. Menardeau (Pierre), seigneur du Perray, blessé au siège de Luxembourg, en 1584, servant dans le régiment d'Orléans.
- 3679. Menardière (la), lieutenant de frégate et flute, du port de Rochefort, tué à Tabago le 3 mars 4677.

- 9680. MENATE (le s' le), lieutenant au régiment de Vaubecourt, est blessé d'un coup de canon à la poitrine à la bataille de Hastembeck, 13 août 1757.
- 963!. Mexi (le chevalier du), capitaine de vaisseau, du port de Toulon. tué commandant le Marquis, le 31 aoust ou 1° septembre 1689.
- 968?. MENESTREL (le s<sup>r</sup> de), colonel du régiment de Beaujolais, tué au siège de Verceil le 12 juin 1704.
- 9683. Mexeust (le s<sup>r</sup> le), enseigne de vaisseau, fut blessé par des gargousses qui prirent feu au combat du comte de Grasse, en Amérique, au mois de décembre 4781.
- 9681. MENEVILLE (le s' de), du porti de la Ligue, tué au siège de Senlis le 7 mai 1589.
- 9685. MENEURLE (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment des gardes, est tué au combat de Castelnaudary, sept. 1632.
- 9686. MENEVILLE (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, est tué en arrêtant les progrès des ennemis dans la Picardie, août 1636.

Voy. encore Menneville.

- 9687. Mexcix (Raimond de), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège d'Amiens en 1597.
- 9688. Mengin (Jean de), son frère, capitaine au même régiment, blessé au même siège.
- 9689. Mexan (Jean de), seigneur de la Touchade, mousquetaire de la garde du roy, blessé au siège de Maëstrick en 1673.
  - 9690. Mexcin (Pierre de), son fils, seigneur de la Touchade,

capitaine au régiment Boulonois, blessé au combat d'Oudenarde en 1708, mourut le 20 mai 1763.

- 9691. Mengin (Joseph de), son autre fils, seigneur de Maussard, capitaine au même régiment, eut la mâchoire cassée d'un coup de feu à la bataille de Malplaquet en 4709, il mourut le 7 mars 4759.
- 9692. Mengin (Pierre de), seigneur de Fondragon, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie, major et commandant du fort Saint-Sauveur de Lille, eut une jambe cassée d'un coup de feu à l'affaire de Dingefingen en 4743.
- 9693. Mengin (Andronie, dit le chevalier de), son frère, capitaine au même régiment et chevalier de Saint-Louis, blessé aussy à Dingefingen en 1743, le fut encore au siège de Fribourg en 1744, et quitta le service en 1766.
- 9694. Mengin de Salabert (Pierre de), chevalier de l'ordre de Notre-Dame du Montcarmel et de Saint-Lazare, lieutenant au régiment de Lyonnois, fut blessé à l'affaire du 24 juillet 4762, dans la Hesse, d'un coup de fusil à travers le corps; depuis ayant été nommé dans la légion de Saint-Domingue, y mourut en 4772.

La maison Mengin de Fondragon a ses représentants : D'azur à la fasce d'or, accompagné en chef d'un griffon naissant du chef.

- 9695. Mexicles (le chevalier de), lieutenant-colonel du régiment, mestre de camp général des dragons, va volontairement avec ses dragons donner secours au comte de Chabot la Serre, attaqué dans Hoya par des forces très-supérieures aux siennes, et il est tué le 23 février en défendant ce poste.
- 9696. Meniel (le s<sup>r</sup> du). mousquetaire de la garde du roy, tué à la bataille de Dettirgen en 1743.
  - 9697. Menil Bérard de la Chaize (du), enseigne de vaisseau

du port de Toulon, mort devant Gibraltar sur le Sérieux, le 24 mai 1705.

- 9698. MENIL PATTÉ depuis Norey (du), lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort, mort major au Canada, le ... 4713.
- 9699. Menival (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, fut grièvement blessé à la bataille de Dettingen.
- 9700. Mennemares (Jean), baron de Bellegarde en Normandie, chevalier de l'ordre du roy et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, fut tué dans une action contre les religionnaires sur la fin de juin 1570.
- 9701. Menneville (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Pièmont, tué à la défense de la Somme en 1636. Voy. Meneville.
- 9702. Menneville (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Malte, est blessé dans un combat naval, engagé le 28 août entre les Turcs et les galères de la religion, décembre 1644.

Menneville (de). V. de Melleville.

- 9703. Menolière (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Minden en 4759.
- 9704. Menonville (de), lieutenant au régiment des bombardiers, blessé à la défense de Mayence le... septembre 1689.
- 9705. Menou (Jacques de), fils de René de Menou et de Claude Dufau, dame de Mantelau, mort en 1553 de blessures dans les guerres de Henri II.
- 9706. Menou (Jean de), seigneur de Charnisay, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et lieutenant de 50 lances de ses ordonnances, gouverneur de Lockes, fut très-grièvement blessé en 4567 d'un coup à tra-

vers les reins dans une bataille que l'on ne nomme pas, mais que l'on présume celle de Saint-Denis.

- 9707. Menou (le seigneur de), fut blessé à la cuisse au siège de Dreux en 4593 (de Thou).
- 9708. Mexou (Jacques de), enseigne des gardes du cardinal de Richelieu, tué au siége de Gravelines, le... 164., ou s'étant rendu comme volontaire, il servoit en qualité d'aide de camp du maréchal de la Meilleraye.
- 9709. Menou (Edmond), chevalier seigneur de la Noue et Claude de Menou, seigneur du Plessis, son frère, tous deux, suivant la généalogie de la famille, tués au service, sous le règne de Louis XIV.
- 9710. Menou (Charles, Joseph et René, tous trois fils de Charles de), seigneur d'Aulnay, lieutenant général et gouverneur de l'Acadie, et pays confins en la Nouvelle-France et de dame Jeanne Motin, tous trois tués en combattant, suivant la généalogie de la famille, mais sans autre détail.
- 9711. Mexou (David de), tué en Hongrie au combat de Saint-Gothart en 1664 contre les Turcs.
- 9712. Menou (Louis de), chevalier de Ratilly, capitaine d'infanterie, tué à la guerre en Hollande. (Généal. de la famille.)
- 9713. Menou (Charles de), seigneur de Cuissy, chevalier de Saint-Louis, colonel d'un régiment de son nom, brigadier des armées du roy, et gouverneur de la citadelle d'Arras, eut une jambe emportée d'un coup de canon au siège de Turin en 1706, il mourut en 1725.
- 9711. Menou (Henri-Louis de), sieur de Billy, capitaine dans La Châtre-Lannoy, blessé en 1709 à la bataille de Malplaquet.

- 9715. Menou (Roger de), capitaine de cavalerie, tuć au siège de Denia en Espagne en 1700.
- 9716. Menou (François de), lieutenant au régiment de Noailles, infanterie, tué à la bataille de Dettingen en 1743.— Il avoit été page de la petite écurie du roy en 1734.
- 9717. Menou (Claude-Charles), sieur de Cuissy, commandant de bataillon au régiment de Mailly, chevalier de Saint-Louis, tué à la guerre en 1746. (Généal. de la famille.)
- 9718 Menou (Louis-François-Henry de), marquis de Turbilly, chevalier de Saint-Louis et capitaine au régiment Royal-Roussillon-cavalerie avec rang de lieutenant-colonel, fut blessé dangereusement à la bataille de Laufeldt en 1767 à la tête et au bras gauche de quatre coups de sabre, et il y eut aussi son cheval tué sous lui : mort à Paris, le 25 février 1776 àgé de 59 ans.
- 9719. Mexou (René-Marie de), major de vaisseau, le 1<sup>er mai</sup> 1786, après douze campagnes et deux combats, tué à Quiberon.

Son père Louis-Joseph de Menou, lieutenant pour le roi, commandant des villes et château de Nantes périt massacré à Versailles 9 sept. 1792. Famille qui figura aux croisades et qui a ses représentants: Le gueules à la bande d'or

9720. MENY (le chevalier du), ayde-major du régiment de la Sarre, tué en 1758 à l'assaire de Carillon au Canada.

Famille de Paris: D'argent au chevron d'azur accompagné en chef de deux croisettes de gueules et en pointe d'un croissant du même, soutenant un épi de sable.

- 9721. Menypeny (Charles de), tué à la bataille donnée près de Terranova en Calabre en 1495.
- 9722. Menze (Michel), capitaine au régiment d'Arquebonne, tué dans les guerres de Louis XIV.

- 9723. Menze (Lust), son frère, lieutenant au même régiment, tué dans les mêmes guerres.
- 9724. Menze (François), officier des gardes du corps son autre frère, tué pareillement au service.
- 9725. Menze (Laurent), officier au régiment de la Ferté, autre frère, tué aussi au service.

D'Hosier écrit Menze; nous ne trouvons pas de famille françoise sous ce nom, mais sous celui de Menz qui est le nom d'une famille suisse, longtemps au service de France.

- 9726. Merecie (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Enghien blessé aux reins à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 9727. MEQUILLET (Jean-Nicolas), lieutenant et ayde-major du régiment suisse de Jenner, blessé en 4762 à l'attaque du château d'Amenebourg.
- 9728. MERAULT DE VILLIERS, enseigne de vaisseau, du port de Rochefort, tué à Tabago, le 3 mars 1677.

Merbieu (du). V. Dumerbieu.

- 9729. Merbiez (Aubert), tué à la bataille d'Azincourt en 4415.
- 9730. Mercadier (le s'), capitaine au régiment d'Aquitaine, reçut plusieurs blessures à la poitrine à la bataille de Minden en 1759, et fut encore blessé, le 24 août 762 à la journée de Grebenstein.
- 973!. MERCASTEL (Robert de), seigneur de Mercastel, fut blessé à la bataille d'Azincourt en 1415 (Documents sur cette famille, cab. des tit).
- 9732. Mercastel (Florent de), seigneur de la Haye, lieutenant colonel d'un régiment d'infanterie, blessé à la cuisse au combat d'Arques en 1589.

- 9733. MERCASTEL (capitaine et ayde-major au régiment de Chartres-infanterie, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 9734. MERCASTEL (N... de), chevalier de Saint Louis, capitaine de grenadiers au régiment de ..... blessé eu 4747 d'un coup de fusil à la jambe, au siège de Berg-op-Zoom en montant à l'assaut, mourut peu de jours après à Malines.

Originaire d'Angleterre établi en Picardie: D'argent à trois croissants de gueules. Devise: HONGRE QUI VOURA.

- 9735. Mercier (de), capitaine au régiment d'Orléans, blessé à la défense de Mayence, le... septembre 4689.
- 9736. Mencier (le s<sup>r</sup> le), cornette au régiment, mestre de camp général, blessé à la bataille de Minden en 1769.
- 9737. MERCIER DE MONTIGNY (Charles le), tué à la bataille de Ramillies en 4706.

Plusieurs familles de ce nom en Normandie, en Bretagne, en Pierdie et ailleurs.

- 9738. Mercier de Tolaincourt (le s<sup>r</sup> le), officier au régiment de Condé, blessé au siège de Maëstrick en 4748, mourut à l'hôtel royal des Invalides.
- 9739. Mercy (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Dettingen en 4743.
- 9740. Méreaux (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de grenadiers au régiment royal des vaisseaux, tué en 1742 à la défense de Lintz.
- 9741. Mérenville (le s' de), capitaine au régiment de Bourbon-Busset, blessé à la bataille de Rosback en 1757.
- 9742. Merrux (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Briqueville, blessé à la tête au siège du fort Saint-Philippe, en 1756.
- 9743. Merez (Jean de), seigneur de Merez, capitaine d'une compagnie de gens de pied, fut tué sous Henry II, aux appro-

ches de la ville de Danvillers servant sous les ordres du duc de Guise.

9744. Merez (Charles-Joseph de), lieutenant au régiment d'Armagnac-cavalerie, tué en Flandres dans un détachement en 1675.

Famille du Vivarais: D'or à la tour masurée d'azur, maçonnée de sable. la herse levée, accostée de deux croissants du second, en bande au chef de gueules, chargé d'une croix de Jérusalem d'or. Devise: FORTISSIMA VIRTUS.

Mergey (Voy. Emergey de)

9745. Meric (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, blessé au siège de Luxembourg en 4684, fut tué à la bataille de Nerwinde en 4693.

Meric (Voy. Planel de)

- 9746. Méric (de), chevalier de Saint-Louis, capitaine des grenadiers au régiment de Normandie tué à côté de son colonel le marquis de Talleyrand (voy. ce nom) au siège de Tournay dans la nuit du 8 au 9 mai 1745.
- 9747. Meric de Montgasin (Jean-Gabriel-Charles), chevalier de Saint-Louis, colonel de cavalerie et lieutenant de la 4<sup>re</sup> brigade de carabiniers. bléssé aux batailles de Laufeldt et de Crewelt en 1747 et 1748, le fut encore au bras, à celle de Minden en 1757.
- 9748. MERIC DE MONTGASIN (le s'), ayde major du régiment d'Aquitaine, sut blessé à l'aine à la même bataille de Minden. Famille de Guyenne: d'azur à la biche d'or.
- 9749. Mericourt (le s' de), lieutenant au régiment de Trassycavalerie, blessé au siège de Fribourg en 4644 (Mercure de 1614)

Merico (Voy. Demerico de).

- 9750. Merie (le s' de la), lieutenant de carabiniers, tué à la bataille de Minden en 4759.
- . 9751. Merieu (le s' de), tué en 1588 à la prise du Bourgl'Oysans (de Thou).
- 9752. Merisy (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Normandie, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 9753. Merle de Beaulieu (le sr), cepitaine au régiment de Foix, mourut sous Louis XV des suites de ses blessures.
- 9754. Merle de Montestruc (le s<sup>r</sup>), officier au service duroy, tué en 1553 après la prise Verceil par un soldat du seigneur de Charny qui le prit pour un ennemi (de Thou).
- 9755. Merle (Hérail de), baron de la Gorce, gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine d'une compagnie decent hommes, reçut quatre blessures en 1621 dans une affaire contre les rebelles du Languedoc.
- 9756. MERLE (Henry de), baron de la Gorce, vicomte de Boule, capitaine de cent hommes au régiment de la reine mère, sut dangereusement blessé au siège de Rocheville.
- 9757. Merle (Gaspard de), son fils dit le chevalier de la Gorce, capitaine au régiment de Castries, tué à la prise de Gironne en 1684.
- 9758. Merle (Henry de), son autre fils, baron de la Gorce, colonel d'un régiment de milice, tué dans l'avant-garde des troupes commandées pour attaquer les canons à Veynas en 1703.

Les Merle de la Gorce, du Languedoc; coupé au 1. de gueules, à l'épét d'argent garni d'or : au 2. échiq. d'argent et de sable. Cri: OR, Sus, Fixar!

9759. Merles de Beauchamp (Honoré-Louis de), chevalier de Malte, lieutenant au régiment de Conti; tué à la bataille de

- Coni d'un coup de canon tiré de la ville, le 30 septembre 1744.

  Famille du Beaujolais: D'azur à la bande d'argent chargé de trois merles de sable béqué et membré d'or.
- 9760. Melière (le s<sup>r</sup> de la), chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régiment de Bourbonnais, tué au combat de Warbourg en 1760.
- 9761. Merry (le s' de), cadet au régiment royal-artillerie, blessé à mort au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
- 9762. Merville (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, tué au siége de Maëstrich en 1673.
- 9763. Mesance (le s' de), lieutenant au régiment du Portau-Prince, blessé au siége de Savannak en 1779.
- 9764. Meschin (Armand de), capitaine de cavalerie, tué à la bataille de Coutras en 1587.
- 9763. MESCHIN (Jérémie de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau se trouvant aux combats de Surinam et des Barbiches, où il fut blessé en 1687; il mourut à Rochefort en 1757.
- 9766. Meschajoc du Moutet de la Mothieu (Alphonse-Louis), marquis de Cardaillac, baron de Mazet, chevalier de Saint-Louis, lieutenant au régiment de Poitou, puis dans celui d'Enghien et lieutenant des maréchaux de France à Limoges et à Saint-Yriex-la-Perche, blessé au siège de Philisbourg en 4734.

Famille du Limousin: D'azur à trois pals d'or, au chef de gueules.

- 9767. Mesgrigny (Louis), chevalier de Malte et capitaine au régiment de Navarre, tué à l'armée. (Il est probable que ce fut sous Louis XIII, son père s'étant marié en 4597.)
  - 9768. Mescrigny (le chevalier de), étant à la tête des enfants

perdus au siège de la ville d'Aire y est blessé le 31 juin 1641:

— l'est encore le 10 août à la prise de Vitri, dans le royume de Naples, en septembre 1648.

- 9769. MESGRICKY (le chevalier de), est blessé le 28 mai 1684 au siège de Luxembourg.
- 9770. Mescricar (le s' de), capitaine de la compagnie de jeunes gentilshommes élevés à Tournay, est blessé aux deu bras d'un coup de fauconneau devant Mons, le 29 mars 1691. Le roi satisfait de son dévouement lui donne vingt mille france à la fin de ce siège. Il était chevalier commandant de l'ordre de Saint-Louis, et gouverneur de la ville de Tournay. Mort en 1720.

Les Mesgrigny qu'on trouvoit en Champagne, Aunis, Nivernais et Bourgogne portoient: D'argent au lion de sable couronné et lampassé d'orderise: Duts fourittes men. On a l'arbre généalogique de cette maison qui contient les seize quartiers maternels et les seize quartiers patre mels des Romain-Luc de Mesgrigny, marquis de Bonnivet.

- 9771. MESLE (le s<sup>r</sup> le), lieutenant au régiment du roi, est blessé au siège de Maëstrick, le 6 juillet 1673. Extr.
- 9772. MESLE (le baron de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Sainte-Foix en 1622.
- 9773. MESMAY (Philippe-Louis de), officier de Provence toe en 4689 dans un combat près de Keiserwert.
- 9774. Mesme (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Rohan depuis Béarn, blessé à la bataille d'Ettingen en 1713.
- 9775. MESNARD DU PLESSIS, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur le Profond, commandé par M. Duquesne, le 24 septembre 4732.
- 9776. Mesnard (le s'), capitaine au régiment de Rohan de puis Béarn, blessé à la bataille d'Ettingen en 4743.

- 9777. MESNARD (Pierre), chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major au régiment de Conty-infanterie, blessé au siège de Philisbourg en 1734 et à l'attaque des retranchements de Pierrelongue en 1744.
- 9778. MESNARD (François-Hippolyte-Emmanuel), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

La principale maison de Mesnard, nom très-commun en France, étoit de Poitou. Armes: D'argent fretté d'azur.

- 9779. Mesnière (le s' de), sous-lieutenant aux gardes-françoises, tué au combat de Seneff, en 1674.
- 9780. Mesnil (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Béarn, tué à la bataille de Rocroy en 1643.
- 9781. Mesnil (le s' du), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Luzara en 1702.
- 9782. Mesnil (le s' du), ayde-major des carabiniers, tué à la bataille de Minden en 4759.
- 9783. Mesnil Milan (le seigneur), tué à la bataille de Dreux en 4562.

Le nom de du Mesnil est fort répandu et nous n'oserions en entreprendre la distinction.

- 9784. Menil-Simon (Edme), chevalier, seigneur de Beaujeu, ieutenant de la compagnie des chevau-légers du duc d'Anjou, tué au siège de Fontarable en 1638.
- 9785. Menil-Simon (Pierre du), chevalier de Malte en 1617, mort au siège de Perpignan.
- 9786. Menil-Simon (Edme-Louis du), lieutenant de la compagnie des chevau-légers de M. le Prince, tué à la bataille de Lens en 1648.

F.F. Meri-Sons deni-françois de l'actual de de l'actual de l'actua

9788. Ment-Sinco de Mourant Louis du, son frère aptante apos-major en regiment de la Sarre, the en 1781 l'affaire de Carillin en Carada.

Benneurs de Benn-Simon, du Venix, parament à argent a sa ma deures de guerres, les diagres en dons Derive : L'arrent des Sanda

57.59. Researce les describes de line, consider de la line, considerada de la line, consid

Messeul (56). — V. de Messeur et de Messee en cus que a aci de mésse duc.

8794. Masser Nicolas-François de), comte de Marvill, graduc des gendarmes de Flandres, blessé au combat de Senei en 1674.

Les Bener de Recrippe : l'ann en santair d'et.

9791. Misseu (le s' de), capitaine au régiment de Boubeaucis, tué au siège de Maëstrick en 1676.

9792. Massira Robert), écuyer, tué à la bataille de Poitiers ez 1356.

- 9793. Mestreu (le s' de), capitaine au régiment suisse de Diestrech, tué à la bataille de Lauseldt en 1747.
- 9.91. Mestre (le s' de), lieutenant au régiment de Normandie, tré au siège de Tournay en 1745.
  - 97.95. Merran (Laurent du , brigadier des armées du roy, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Navarre et lieutenant de roy de Besançon, blessé au siège de Landau en 1713, mourut à Besançon au mois d'avril 1732.

METTAER (le). - V. de Hourmelin.

9796. Metzger (Léopold), lieutenant au régiment allemand puis Anhalt, puis aide-major de celui de Waldner, blessé 1760 à l'affaire de Hemsdorffen.

D'origine allemande: D'or à une tête et col de bœuf de sabte.

9797. Meur (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes-françoises, tué au siège de Clérac en 1621.

MEUILLON DE GROLÉE (de). — V. de Bressieux.

9798. Meun (le s<sup>r</sup> de), *le jeune*, capitaine au régiment de Guyenne, reçut deux blessures au siège de Fontarabie en 4638. (Mercure de 4638.)

Famille de l'Orléanais: Ecartelé d'argent et de gueules.

- 9799. MEUNIER (le s'), lieutenant de grenadiers au régiment de Nice, eut le bras cassé et reçut un coup de feu à la cuisse au siége du fort Saint-Philippe en 1756.
- 9800 Meure (le s' le), enseigne de vaisseau, blessé sur le Saint-Louis, dans le combat du comte d'Ache aux Indes, en 4758.
- 9801. Meuron (Moïse de), capitaine d'infanterie, tué à la bataille de Rodney en 1643.
- 9802. Meuron (René de), son frère, aussi capitaine d'infanterie, tué au siège de Guise en 1650.
- 9803. Meuron (David de); capitaine au régiment de Jansrie, tué au siège de Candie en 4669.

Famille suisse: D'or à une colline de trois coupeaux de sinople, celu du milieu supportant un arbre du même.

9804. MEUSNIER (François), de Fribourg, major du régiment de Castellas, blessé à la bataille de Ramillies en 1706.

- 9805. MEUSNIR DE SPINEFERT (Thomas), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Bezons, puis de celui d'Hérics-cavalerie, grièvement blessé d'un coup de canon à la bataille de Rosbach en 1757, obtint en 1777 une pension de retraite de 12,000 francs.
- 9806. Mey (François-Louis de), de Berne, capitaine commandant la compagnie colonelle de Mey, fut tué en 4712à 'attaque des retranchements de Denain.
- 9807. MEYRAN (Honoré de), commandant le régiment de Languedoc, fut tué à la bataille de Saint-François, en Allemagne, sous Louis XIV.
- 9808. Mézières de Faverolles (François-Claude de), chevelier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Fère, reçut plusieurs blessures au service sous Louis XV.
- 9839. Mézières (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Navarre, tué au combat de Senef en 1674.
- 9810. Mézières (le s' de), lieutenant au régiment de Mailly, tué à l'affaire de l'Assiette en 1747.
- 9811. Mézières (le s' de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, tué à la défense de Lintz en 1742.
- 9812. Mézières (Etienne), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Béarn, sut blessé au siège de Maëstrick en 1748 et à la bataille de Johansberg en 1762, et ne quitta le service qu'en 1780.
- 9813. Mézières (de), capitaine de brûlot du port de Rochefort, mort aux îles sur la flûte le Large, en 1680.

Nous ne connoissons plus aujourd'hui de ce nom qu'une famille de Normandie: D'or au lion de sable, couronné de même, armé et lampassé de gueules.

- 9814. MIALHET OU MIHALLET (Louis); condamné à mort et exécuté durant les troubles au mois d'octobre; pour avoir remis la ville du Puy sous l'obéissance du roy, suivant un arrêt du conseil du 14 juin 1596.
  - 9815. MICHALLON (Jean-François de), lieutenant au régiment de Picardie, mort au siège de Douay en 1667.
  - 9816. MICHAULT, capitaine de vaisseau du port de la Rochelle, noyé au service, en revenant de Guinée le 4672.
  - 9817. MICHAULT DE TINQUEROLLES (Antoine-Hercule-Victoire de), chevalier de Saint-Louis, capitaineau régiment de Curcy, eut les deux yeux emportés d'un coup de pistolet à la bataille de Ramillies en 1706, il mourut à Paris le 9 novembre 1767.
  - 9818. MICHE (le s<sup>r</sup>), major, est blessé dans une sortie que la garnison de la ville de Lérida fait sur l'armée du prince de Condé, en juin 1647.
  - 9819. MICHEL (le s<sup>r</sup>), capitaine de vaisseau est blessé, au combat naval gagné près de Melazzo, le 8 janvier 4676, par Duquesne.
  - 9820. MICHEL (Jacques-Hugues), seigneur d'Attricourt et du Fay-Billot, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Rouergue, eut la jambe fracassée à la bataille de Minden en 1759 et fut tué au combat de Warbourg en 1760.
  - 9824. MICHEL (le s<sup>-</sup>), lieutenant au régiment de Bourbonnais, tué à l'affaire d'Exiles en 4767.
  - 9822. Michel du Carpon, enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur l'Atlas le 10 novembre 1739.
    - 9823. MICHEL DE MONTHUCHON (le sr), lieutenant de vaisseau,

fut blessé au combat d'Ouëssant en 1778 étant alors garde de la marine.

D'Hozier a donné la généalogie des Michel de Cambessnon, mais ma grand nombre d'autres familles sont connues sous ce nom de Michel.

- 9824. MICHELET (le sr), chevalier de Saint-Louis, lieutenantcolonel du régiment de Bigorre, blessé d'un coup de seu au genou à la désense de Belle-Isle attaquée par une slotte argloise, le 8 août 4764.
- 9825. MICHELI (César de), capitaine aux gardes suisses, mort de ses blessures en 4654.
- 9826. MICHELI (Georges de), son frère, capitaine au régiment de Salis, tué au service du roy près d'Amsterdam en 1673.
- 9827. MICHELI (Benjamin de), commandant de bataillon au régiment de Reynold suisse, tué à la bataille de Nervinde en 4693.
- 9828. MICHELI (Jacques de), seigneur du Crest, capitaine d'une compagnie franche de 200 suisses en France et commandant de bataillon au régiment de Surbeck, fut forcé de quitter le service après la bataille de Nervinde en 1693 à raison de ses blessures, il mourut en 1723.
- 9829. MICHELI (Louis de), chevalier de l'ordre du Mérite militaire, second lieutenant avec rang de colonel au régiment des gardes-suisses, fut blessé à la bataille de Rosbach en 4757 étant alors lieutenant au régiment de Diesback, il obtint en 4779 une pension de retraite de 4,800 francs.
  - L's Micheli étaient originaires de Venise.
- 9830. MICHELIN (François), chevalier de Saint-Louis, sousayde-major au régiment de Marsan depuis Bouzols et Mailly, blessé en 1748 à la défense du pont de Dingelfignen; en 1744

au siège de Fribourg et en 1747 à l'affaire de l'Assiette, le fut encore à la bataille de Rosbach en 1757.

- 9831. Michelon (le s'), est blessé à l'affaire du 24 mai 1635, près du village de Melissay.
- 9832. MICHELS-DE-CHAMPONIN (N.....), chevalier de Saint-Louis, capitaine de vaisseau et commandant la Provence, fut tué au combat du comte d'Estaing, contre l'amiral Byron, près de la Grenade, le 6 juillet 4779.
- 9833. Michiver (Henry), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9834. MICLE (le s<sup>r</sup>), maréchal des logis au régiment des Croates, est blessé à la bataille de Rethel, décembre 4650.
- 9835. Micoud (Pierre-Antoine de), chevalier de l'ordre du roy et capitaine au régiment d'Huxelles-infanterie, reçut plusieurs blessures au service, ce qui est constaté par des lettres patentes du roy du mois de février 1654: il mourut au mois d'avril 1695, âgé de 86 ans ou environ.
- 9836. Miegeville (le s' de), lieutenant du régiment de la Couronne, tué le 25 juillet 1757 au plateau d'Hastembeck.

Les François étoient mattres du plateau. La division de M. de Lorges en avoit pris possession et s'y reposoit, lorsqu'une colonne des ennemis paroit aux mêmes hauteurs. Une compagnie de grenadiers du régiment de la Couronne se trouvant fort à portée du terrain où elle marchoit, fit un seu très-vis sur elle et soussrit beaucoup de celui des ennemis. M. de Miégeville lieutenant, M. de La Roque et vingt grenadiers y surent tués. Annales hist. et militaires du régiment de la Couronne, par Picault, 1766.

- 9837. Mier du Fresnay (le), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, tué à Toulon, le 23 avril 1673.
- 9838. Migieu (N....), seigneur de Mesenville, mort en 4636 dans les guerres de Franche-Comté.

- 1978. Manuel Tempos de Louis de grante de Pénal. 2013 de la L.T.
- 1964) Minut deux-Beginste de , son frère, seigneur de Migneu et de deuxire, nomente deux des régiments de Austriages a partie et de deuxire, donné à la donné de Northages a l'éch.
  - Le Apper le la l'impire-l'unié parent de mâde à trais écules (le par
- 1844 Minum de moinine, Besque, capitaine des vielles inmies de descriptions de la Boche-in-Belle et divid.
  - We'll Moram de capitaine', commandant le corsaite la l'ambi-di offen, ent le visage et les mains brûlés par le moines que l'empend lança sur son bord dans le combingue d'unit dans la Marche occure une calche du roy d'Anglement, le 25 mars 1773; le roy luidonna une épée en consideration de la braviure qu'il avoit montrée.
  - 2001. Encure le s'), capitaine au régiment d'Henrichemont, est tre dévant Valence, le 11 septembre 1635.
  - 3844. Marrier, volontaire, est blessé au passage de l'Estant à la vue de l'armée espagnole, en 1651.
  - 1843. Marier-s'Horaux (le s' du), chevalier de Saint-Louis, capitaire de grenadiers au régiment de Rohan depuis Béars, tué dans une sortie à Lintz, le 16 janvier 1742.
  - 2846. Ment de s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment d'Enghien, tué à la bataille de Maden en 1759.
  - 9817. Micrer (le s'). lieutenant de grenadiers au régiment de la Couronne, tué à la bataille d'Hastembeck en 1757.

- 9848. MILAN (Alexandre de), enseigne au régiment du duc d'Angoulème, tué d'un coup de canon dans les guerres de Louis XIV.
- 9849. MILANI, enseigne au régiment de Provence, est tué à l'expédition navale du duc de Richelieu près de Castelamare, janvier 4648.
- 9850. MILET (Jean-Baptiste de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 9851. MILLET, gentilhomme du duc de Châteauthierry, est tué au siège de Candie en 1669.
- 9852. MILLETIÈRE (le s<sup>r</sup> de la), est blessé dans la marche du prince d'Orange vers le Sas de Gand, et malgré sa blessure, il se jette un des premiers dans le fossé pour donner l'assaut à un des forts de la rivière de Sas, août 1644.
- 9853. MILLEVILLE (le s' de), capitaine au régiment de Bourbonnois, tué au combat de Steinkerque en 1692.
- 9854. MILLIEN (le s' de), lieutenant au régiment de Picardie, blessé au siège de Fribourg en 1713.
- 9855. MILLIET (François-Louis), major du régiment de Waldner-suisse, eut une jambe emportée à la bataille de Minden en 1759 et mourut de cette blessure.
- 9856. Millou, capitaine au régiment de Humières, est blessé à la bataille de Cassel, avril 4677.
- 9857. Millou (le s<sup>r</sup> de), enseigne aux gardes-françoises, blessé à la bataille de Dettingen en 4743.
- 9858. Milly (Jean de), chevalier, seigneur de Milly en Berry, tué à la bataille de Poitiers en 1356.

- 9859. MILLY (Christophe de), homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du comte de Saint-Pol, tué servant sous les ordres du seigneur de Lautrec.
- 9860. Milly (François de), lieutenant de 500 hommes de pied sous le sire de Sarcus, tué au service du roy en 1521.
- 9861. Milly (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Mailly, est blessé à la bataille de Rosbach, 4757.
- 9862. Milly (Louis de), capitaine au régiment de la Feuillade, tué au siège de Valenciennes en 4656.
- 9863. MILLY (le s' de), capitaine au régiment d'Aquitaine, est blessé et fait prisonnier à l'affaire du 24 juin 4762, près de Cassel.
  - MILLY (de). V. de Thy de Milly.

Nom assez sréquent en France, dans le Nord, en Picardie et dans l'Artois.

- 9864. Milon, capitaine au régiment de la Chastre, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 9865. MILON (de), lieutenant-colonel du régiment de la Chastre, blessé au régiment de la Chastre à la bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690. Peut-être le même que le précédent, blessé deux sois sous un grade différent.
- 9866. MILON, capitaine de grenadiers du régiment de Louvigny, est tué dans un combat livré près de Valenciennes le 10 juillet 1712.

Famille d'Anjou: De gueules à la sasce d'argent, chargé d'une merlette de sable, et accompagné de trois croissants d'or.

9867. Minard-des-Alleux (Edme-Etienne), chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, directeur d'artille-

rie à Brest et lieutenant de roy au Port-Louis, sut blessé à la bataille de Fontenoy en 4745.

- 9868. Minckwiz (le s<sup>r</sup> de), premier lieutenant au régiment du prince Clément au corps des Saxons, blessé à la cuisse à la bataille de Minden en 4759.
- 9869. Mincour (le s'de), est blessé à la bataille de Sintzim, juin 1674.
- 9870. Mine (de), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, mort à l'hospital du Vieux-Gibraltar, armé sur le Fleuron, le 2 janvier 4705.
- 9871. MINERS (Guillaume de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9872. MINETTE (Louis de), maréchal des logis de la compagnie du seigneur de Boisruffin, tué au siège de Damvilliers en 4637.
- 9873. MINETTE (Charles de), tué au service du roy, à Tortose, en 4651.
- 9874. Mineur (Louis le), chevalier de Saint-Louis, d'abord sergent, puis porte-drapeau et quartier-maître, trésorier au régiment du Perche, blessé dans une affaire en 1761, obtint en 1789 une pension de retraite de 600 fr. ayant rang de capitaine.
- 9875. MINGENNE (le baron de), est blessé dans la tranchée au siège de Damvillers, octobre 4637.
- 9876. Mingle (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment royal vaisseaux, blessé au siège de Namur en 1692.
- 9877. Minguer (le s' de), lieutenant au régiment d'Espiez, est blessé à la bataille de Rethel, décembre 4650.

THE

9878. MINTER (le chevalier de), garde du pavillon, blessé sur le Zodiaque dans le combat du comte d'Ache aux Indes, le 29 avril 1758, fut tué dans celug du 3 août suivant.

D'Hozier a donné la généalogie des Le Mintier, déclarés nobles et isses d'extraction noble depuis l'an 1460 : De gueules à une croix d'argent, engreslée.

- 9879. Miolans (le seigneur de), tué au combat de la Bicoque en 1522.
- 9880. Mion (le s<sup>r</sup> de), major de Sedan, se trouve à l'affaire du 44 avril 1653 devant Couvins, est tué devant Tournay, le 40 novembre 1658.

Mirabeau. — V. Riquetti.

- 9881. Mirabel (Guillaume, baron de), tué à la bataille de Gravelines en 1558.
- 9882. Mirabel (le comte de), ingénieur, a les deux joues percées d'un coup de fusil à la tranchée devant Barcelone, août 1714.
- 9883. Mirabel (le s' de), également ingénieur, fils ou neveu du précédent, est blessé le 5 juin 1745 devant Tournay.
- 9884. Mirabel (le chevalier de), officier au régiment d'Aiguebonne, est blessé à la bataille du Thésin, juin 4636.
- 9885. Mirabel (de), officier du régiment Dauphin, blessé dans la nuit du 13 au 14 août 1689 à la défense de Mayence.

Mirabel et de Mireval (de). Voy. des Astars-de-Laudin-de-Mirabel.

Les Mirabel (Languedoc et Dauphiné): Écartelé d'or et de gueules la cotice d'hermine ou fasce, brochant sur le tout.

9886. Mirabelle (le s<sup>r</sup> de), sous-brigadier des gardes du corps, eut une jambe emportée à la bataille de Malplaquet en 4709.

9887. MIRANDE (le s'de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseaux, reçut plus de trente blessures dans différentes affaires où il se trouva sous Louis XIV.

12

- 9888. MIRANDE (le chevalier de la), enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort major au port de Paix, le... 1713.
- 9889. Miranes (le capitaine), blessé au siège de Tonneins en 4622.
- 9890. Miraumont (Gilles de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9891. Miraumont (le s' de), capitaine au régiment de Picardie, tué au siège d'Arras en 1640.

Ce nom de Miraumont mériteroit d'autres mentions, car il a fourn i plusieurs officiers distingués. « Le sieur de Miraumont, dit la Gazette, est nommé commandant pour le roi des trois bastions de la vieille ville de Nancy sous les ordres du sieur de Brassac. Le baron de Miraumont dans une querelle qu'il a dans un bal à Rome, avec un gentilhomme sicilien de la maison des Caraffes, reçoit de l'abbé Négroni et d'un autre assistant un coup d'épée sur la tête et un coup de poignard dans les reins dont il meurt quatorze heures après. — Un autre sieur de Miraumont, capitaine de vaisseau, contribue à la prise des forts de l'isle Sainte-Marguerite sur les Espagnols.

- 9892. Mireau (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Bourbonnois, tué à la bataille de Steinkerque en 4692.
- 9893. Mirebau (Jean de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 9894. Mirebeau (le comte de), colonel d'infanterie, est blessé à l'attaque d'une cassine près de Governolo, en Italie, janvier 1703 ou décembre 1702.

Famille de Bourgogne: De gueules à trois quinteseuilles d'or, à la bordure d'argent.

9895. Mirebel (le seigneur de), officier au service du roy, blessé en 1587 à la prise de Montelimart où il donna des preuves de sa valeur (de Thou).

- 9896. Miremont (le s' de), capitaine, est tué à l'affaire de 23 juin 1640 près d'Arras.
- 9897. Miremont (le s' de), tué au siège de Dunkerque et 4646, eut deux frères qui périrent également dans l'armée d'Allemagne.
- 9898. Miremont, capitaine au régiment d'Anjou, est blessé à la bataille de Rethel, décembre 4650.
- 9899. MIREMONT (le s'de), aide de camp du comte de Lorge, est blessé au combat d'Altenheim et a un cheval tué sous lui en août 1675.

Le marquis de Miremont, qui doit être fils ou neveu du précédent, se signale en qualité de volontaire à la défaite des Turcs près de Grave, par l'armée impériale, en sept. 1685. — En 1762, un sieur de Miremost, commandant le régiment de Flamarens, se comporte avec distinction, à une attaque de la troupe de Scheter à Schermbeck.

- 9900. Mireval (le s'), capitaine au régiment d'Enghien, sut tué à la bataille d'Hastembeck en 4757. V. d'Orein-de-Mireval que l'on croit être de la même samille.
- 9901. MIRMAN-D'ADISSAU (Jean-Baptiste de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment des gardes-lorraines avec rang de lieutenant-colonel, blessé en 1762 à l'attaque d'Amenebourg.
- 9902. Minor, lieutenant dans le régiment de Penthièvre, est tué au siège d'Egra, avril 1742.
- 9903. Miron (le marquis de), chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de Flandres en 4705, est tué au service en 4734.
- 9904. Mison (le s<sup>r</sup> de), colonel de Flandres, sert au siège de Girone en 1711; en 1734, nous trouvons le marquis de Mison, brigadier, au siège de Milan, puis maréchal de camp et ins-

pecteur d'infanterie, tué au combat de Parme, juillet de la même année 4734.

- 9905. Missart (le s<sup>r</sup> de), enseigne au régiment de Champagne, tué au siège de la Rochelle en 1573.
- 9906. Misson (le chevalier de), lieutenant dans le régiment Royal-artillerie, est blessé au siège de Mahon, 7 août 1756.
- 9907. Missolz (Jacques-César, dit le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, chef de brigade d'artillerie avec rang de lieutenant-colonel, blessé en 4756 au siège du fort Saint-Philippe.

Famille du Languedoc : d'azur à une aigle d'or.

- 9908. Missy (le s' de), officier des gendarmes de la garde, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 9909. MISTRAL (Laurent), seigneur de Montmirail et de Gouas, reçut au service du roy plusieurs blessures qui l'empêchèrent de se trouver à l'arrière-ban, dont il fut dispensé par le juge de Romans en 1630.
- 9910. MISTRAL (N... de), lieutenant aux gardes-françoises, tué à la bataille de Ramillies en 4706.
- 9911. Mistre (le s'le), lieutenant au régiment de Périgord, blessé à Staffarde, le 18 août 1690.
- 9912. MITHOU (Théodore-Michel), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, blessé au combat de Chiari, en 1701, reçut au siège de Veruë en 1703 un coup de fusil entre l'épaule et la poitrine dont il perdit depuis l'usage d'un œil: il y commandoit l'attaque du chemin couvert et la manière dont il se conduisit dans cette occasion lui mérita le commandement de la Mézola, en Italie.

Mon

9913. Mithou (Claude), son frère, lieutenant au régiment de Normandie, est tué dans les guerres de Louis XIV.

MITTE. - V. de Miolans.

- 9914. Moans de Grasse (le chevalier de), lieutenant de vais seau du port de Toulon, mort sur le Rubis, escadre de M. Cassard, le 9 avril 1723.
- 9915. Mocer de Chillois (Pierre), chevalier de Saint-Louis, major du régiment Dauphin, puis lieutenant-colonel d'un régiment de cavalerie et brigadier des armées du roy en 1731, fut grièvement blessé d'un coup de sabre sur le bras droit à la bataille de Fredelinghen en 1702.
- 9916. Mocer (N....), son frère, capitaine au régiment de Villegagnon-dragons, mort des blessures qu'il reçut après vingt-un ans de services.
- 9917. Mocet (N...), son autre frère, cornette au régiment du Châtelet, tué à l'affaire de Viceloc.
- 9918. Modère (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment Dauphin, est tué au siège de Maëstrick... 1673.
- 9919. Modène (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Royalitalien, blessé mortellement au siège du fort Saint-Philippe de Mahon en 1756.
- 9920. Modène (le chevalier de), commandant la frégate l'Oiseau, soutint le 3 octobre 1762, à la hauteur du cap de Palos, un combat très-vif contre un vaisseau de guerre auglois auquel il est obligé de se rendre, après avoir eu le bras droit emporté d'un coup de mitraille.
- 9921. Modeste (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant au régiment du roi, est tué au siège de Maëstrick, 4673.

- 9922. Moelien (le s<sup>r</sup> de), officier, commandant *l'Opiniâtre*, est blessé d'un éclat à la jambe droite dans le combat du 24 octobre 4757 entre l'escadre du roi, commandée par M. de Kersaint, et une escadre angloise.
- 9923. Moenne-de-Launay (Louis-François-Marie le), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, blessé dans le combat de la frégate *la Mignone* en 1759.
- 9924. Moges (Robert de), seigneur de Montenci, obtint le 5 novembre 1569 un passe-port du maréchal de Cossé pour aller se faire panser des blessures qu'il avoit reçues à la bataille de Moncontour.
- 9925. Moces (Pierre de), seigneur de Buron, gentilhomme ordinaire de la maison duc d'Alençon, est blessé en trois endroits à la bataille d'Ivry en 4590 où il avoit un commandement dans les troupes du roy, et où il eut deux chevaux tués sous lui : il mourut âgé de 59 ans, au mois de juillet 4606.
- 9926. Moges (Paul de), seigneur de Vesrel, capitaine d'une compagnie de gens de pied, est tué au siège de Rouen en 4591, fort regretté du roy et du maréchal de Biron qui le pleura en disant qu'il avoit perdu son frère, et que s'il eût vécu il eût fait une grande fortune.

Famille de Bretagne qui a ses représentants: de gueules à trois aiglettes éployées d'argent, le vol abaissé.

9927. Moglein (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment d'Anhalt blessé au bras à la bataille de Minden en 1759.

Moine (de). - V. de Moenne.

9928. Moine (Pierre-Louis-Antoine le), chevalier de Saint-Louis et capitaine de frégate, reçut quatre blessures au siège de Savannah en 1779 et mourut peu de temps après.

- 9929. Moine de Beaumarchais (Étienne le), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Moutier puis dans celui de royal-Navarre et écuyer de main de Madame Adélaide, su blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 9930. Mome-d'Herville (le), capitaine de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Havane, commandant *le Juste*, le 9 juillet 1706.
- 9931. Moinerie-Miniac (la), capitaine de frégate du port de Rochefort, périt commandant le Fidèle, le 18 janvier 1712.
- 9932. Moing (le), lieutenant de vaisseau du port de Rochefort, mort sur l'Oriflamme, commandée par M. de l'Estrille revenant de Siam, le 20 aoust 1690.
- 9933. Moinier (Barthélemy de), capitaine au régiment de Luzignan, tué au siége de Montauban sous Louis XIII.
- 9934. Moinier (Henry de), capitaine au régiment de Candole, tué au siège d'Arras, mais on ne sauroit dire si ce fut à celui de 1640 ou à celui de 1654.
- 9935. Moinier (Henry de), seigneur de Bonnet, d'abord mousquetaire de la garde du roy, puis capitaine au régiment de Normandie et ensuite dans celui de Courville, sut blessé à Capredon. D'après des lettres patentes du roy du mois de mai 4702, ce doit être l'affaire de Campredon en 1689.
- 9936. Moinon (Nicolas de), lieutenant-colonel du régiment de puis Guyenne, lieutenant de roy à Lille et maréchal de camp, blessé au combat de Valcour en 1689, mourut peu après la paix d'Utrecht.
- 9937. Moiry (le comte de), tué à la bataille de Verneuil en 1424.

9938. Moissac (le s<sup>r</sup> de), est blessé au siège de Candie, août 1669.

hove

Nous supposons que c'est le même Moissac, guidon des mousquetaires, qui en 1677 reçut du roi une commission et la paie de colonel de cavalerie pour s'être extrêmement distingué au siége de Valenciennes et qui, comme cornette de la première compagnie des mousquetaires, fut tué à la bataille de Cassel, avril 1677.

- 9939. Moisson (le s<sup>r</sup> de), enseigne de vaisseau et capitaine d'une compagnie de la marine, a le bras emporté d'un boulet de canon devant Nice, décembre 4705.
- 9910. Molac (le sieur de), colonel du régiment de Berg, tué au siège de Prague en septembre 4742.
- 9944. Molan (César de), capitaine au régiment d'Enghien, blessé d'une mousquetade à travers le corps au combat de Fribourg.
- 9942. Molan (Hector de), son frère, lieutenant au même régiment, tué à la bataille de Nortlingue en 1665.

Famille de la Bresse: coupé d'or et d'argent; au lion coupé de gueules sur l'or et d'azur sur l'argent.

9943. Molant (le s' du), lieutenant au régiment de Picardie, blessé d'un coup de feu au corps à la bataille d'Hastembeck en 1757.

Famille de Bretagne : D'argent fretté de sable.

- 9944. Molard (le baron de), cadet de la maison de Fontrailles, tué d'un coup de canon à la bataille de Ravenne en 1512: il étoit gentilhomme gascon et d'une bravoure à toute épreuve, disent les historiens du temps.
- 9945. Molard (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Grastalla en 4734.
- 9946. Molard (le s<sup>r</sup>), sous-lieutenant au régiment d'Armagnac, tué au siège de Savannah en 1773.

- 5917. Mole (le capitaine du), tué à la bataille de Cérisolles le... 4541.
- 9948. Molé (Eustache, dit le chevalier), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Navarre, major de Rocroy, lieutenant de roy à Calais et brigadier des armées du roy, sut blessé aux batailles de Senes et de Cassel en 1674 et 1677, et encore à cette dernière époque au siège de Saint-Omer.
- 9949. Molé (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Navarre, est tué au combat de Saint-Denis, 1678.

Nous supposons que ces deux mentions s'appliquent aux Molé de Champlatreux, maison illustrée par les premières magistratures, originaire de Champagne, qui écarteloit au 1 et 4 de gueules au chevron d'or accompagné en ches de deux étoiles du même, et en pointe d'un croissant d'argent (Molé) aux 2 et 3. D'argent au lion de sable armé et lampassé d'or (Mesgrigny). — On sait que par les semmes les Molé descendoient d'Alain Chartier.

- 9950. Moleon (le s' de), est blessé à la prise de l'isle d'Antigue sur les Anglois, février 1657.
- 9951. Molere, capitaine au régiment d'infanterie de Candale, est blessé dans un combat avec un parti espagnol près d'Aigue-Froide en Catalogne, octobre 1657.
- 9952. Molere (le s' de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé-au combat de Senef en 1674.
- 9953. Molère (Étienne de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Mailly et commissaire provincial des guerres, blessé dangereusement à l'épaule à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 9954. Molere (N... de la), capitaine au régiment de Beauvoisis, blessé à la bataille de Rosbach en 1757. V. de la Molaire.

Il y a encore une famille de ce nom originaire de la Beauce.

- 9955. Molete (le s' de la), sous-lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé à la bataille de Senef en 1674.
- 9956. Molière (le s' de la), maréchal des logis du régiment d'Anjou, est blessé à la bataille de Rethel, décembre 4650. Famille de ce nom dans l'Orne: De sable à une coquille d'argent.
- 9957. Molières (Jean des), seigneur de Laumondière, chevalier de Saint-Louis et sous-brigadier des chevau-légers de la garde, fut dangereusement blessé d'un coup de fusil à la ambe au combat d'Oudenarde en 4708.
- 9958. Molin (Pierre de), tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415.
- 9959. Molimart (le s' de), lieutenant dans le régiment de Villandri, est tué le 1<sup>cr</sup> septembre 1641 au siège de Cosni.
- 9960. Molina (Lazare de), Grison, capitaine aux gardessuisses, est tué le 47 octobre 4761 à l'assaut de Demont en Italie, où son frère, lieutenant au même régiment, fut blessé.
- 9961. Moline (le s' de la), lieutenant au régiment de Hamilton, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 9962. Molinère (le s' de la), lieutenant dans le régiment de Villandri, est tué le 4° septembre au siège Bauni, 1644.
- 9963. Molines (le s'), commandant un bataillon des gardessuisses, se signale au combat de Quiers en 1639. Il est blessé au siège de Demont en 1641.
- 9964. Molinier (N... de), capitaine, ayde-major au régiment de Périgord, puis lieutenant-colonel, tué au siège de Rocroy sous Louis XIV.
  - 9965. Molinier (Pierre de), seigneur de Racan, lieutenant-

colonel du régiment de Grancey, tué dans les guerres de œ règne à la tête d'une compagnie de grenadiers.

- 9966. Molinière (le s' de la), est blessé à l'attaque du sort de Cayenne par les troupes de l'escadre du comte d'Estrées, mars 4677.
- 9967. Molinuce, capitaine au régiment de Cambrésis, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 9968. Mollan (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Trassycavalerie, blessé en 4644 au siège de Fribourg. (*Mercure* de 4644.)
- 9969. Molle (la), lieutenant au régiment de Fimarcon, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 9970. Molmont (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel au régiment de Vastan, est blessé à la bataille de Todenhausen, août 1759.
- 9971. Molnière (le s' de la), lieutenant au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Parme en 1731. V. de la Molère.
- 9972. Motor (François de), seigneur de Monberthod et de Villereversun, lieutenant de la compagnie des 300 chevau-légers du baron de Soubise; ayant défait quelques troupes d'impériaux dans une escarmouche près de Sartiranne en 4555, il fut blessé au genou en se retirant, et mourut à Chuisy, en Toscane.
- 9973. Moloré (le s' de), capitaine au régiment d'Auvergne, tué au combat d'Ouessant en 1778.
- 9974. Molville (le s' de), lieutenant au régiment de Bourbonnois, blessé au siège de Mayence en 1689.
  - 9975. Momblet (le s'), lieutenant au régiment du Plessis-

- Praslin, est blessé au siège de Tortone, décembre 1642.
- 9976. Monsy, lieutenant au régiment de Crussol, blessé au siège de Mayence, le... septembre 1689.
- 9977. Monaldi (le comte), capitaine au régiment royalitalien, fut grièvement blessé au siège du fort Saint-Philippe en 4756.
- 9978. Monbarot (le s' de), lieutenant de la compagnie de chevau-légers du grand mattre de l'artillerie, blessé en 1638 au siège de Saint-Omer. (Mercure de 1638.)
- 9979. Monbiou (le s' de), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen, le 27 juin 1743.
- 9980. Monblanc (le s' de), lieutenant au régiment de Rouergue, est blessé au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 9981. Monblanc-de-Saint-Martin (le s' de), capitaine au régiment de Piémont, tué au siège de Maëstrick en 1748 : sa cuirasse lui avoit déjà causé de fortes contusions.
- 9982. Moncalvel, lieutenant, est blessé à la levée du siège de Lérida, décembre 1646.
- 9983. Moncan (le s' de), est blessé le 3 août 1639 à la prise de Rumingeren en Artois.

C'est sans doute son fils que nous trouvons commandant une compagnie dans le régiment des gardes de Lorraine, brigadier en 1743, puis en 4745 sous le titre de marquis de Moncan, capitaine dans le régiment des gardes de Lorraine, et fait maréchal de camp.

- 9984. Moncanure (le seigneur de), fut tué à la bataille de Jarnac en 1569. (Mémoires imprimés en 1578. V. aussy de Thou.)
- 9985. Moncas (le s' de), capitaine au régiment des cuirassiers, est blessé à la bataille de Cassel, avril 1677.

9986. Moncassin (le s' de), lieutenant-colonel du régiment de Picardie, est assassiné de quatre coups d'épée par le sieur Salmatoris, lieutenant au même régiment, août 4634.

Moncaut d'Autrey. - V. Fabri.

9987. Monceau (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est blessé le 23 septembre 1653, à la défaite des Espagnols, près de la Roquette en Piémont.

9988. Monceau (le s<sup>r</sup> de), tué en 4644 au siège de Tamgone. (Mercure de 4644.)

9989. Monceaux (le s' de), major du régiment de Lyonnois, est tué le 18 août 1658, à la tranchée devant Mortare.

Jacques de Monceaux, marquis d'Auxi, chevalier des ordres du roi, mort en 1753, étoit vraisemblablement de cette samille.

9990. Moncel (Jean du), tué au siége de la Rochelle en 1628.

9991. Moncel (Antoine du), seigneur d'Arville, lieutenant de vaisseau, mort de ses blessures.

9992. Moncel (Hervé du), tué au siège de Candie en 1668.

9993. Moncel (Hervieu du), capitaine de chevau-lègers, mort dans la guerre d'Espagne.

9994. Moncel (Antoine du), capitaine d'infanterie, tué au combat d'Oudenarde en 4708.

9995. Moncel (François-Marie du), son frère, mousquetaire du roy de la 4<sup>re</sup> compagnie, tué à la bataille de Malplaquet en 1709. — V. du Monsel au cas de rapport avec cette famille.

Les du Moncel établis en Normandie : de gueules à trois losanges d'argent. — Ceux de l'Ile-de-France, d'azur au chevron d'or, accompagné de trois merlettes d'argent.

Monchevrel (de). — V. de Montchevrel.

- 9996. Moncmaux (Simon de), tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415.
- 9997. Monain (François), de Cressier au comté de Neuchâtel, chevalier de Saint-Louis et lieutenant général des armées du roy, fut blessé grièvement au siége de Gironne en 1712: mort à Paris en 1756 àgé de 81 ans.
- 9998. Monchy (Jean de), seigneur de Montcavrel, chevalier, conseiller-chambellan et mattre d'hôtel du roy, fut tué en 1512 à la bataille de Ravenne où il commandoit un corps de troupes.
- 9999. Monchy (Louis de), seigneur de Belle-en-Boulonois, chambellan du roy, tué à la prise de Meaux.
- 10000. Monchy (Charles de), tué à la bataille de Dreux en 1562.
  - 40001. Monchy (Jacques de), tué au siège d'Angers en 4562.
- 10002. Monchy (Pierre de), leur frère, seigneur de Montcavrel, chevalier de l'ordre du roy et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, tué à la bataille de Jarnac en 1569.
- 10003. Monchy (Charles de), marquis d'Hocquincourt, maréchal de France, grand prévôt de l'hôtel du roy, gouverneur de Péronne, de Roie et de Montdidier, blessé au siège de Gravelines en 1644, est tué de cinq coups de mousquet, le 13 juin 1568, en voulant reconnoître les lignes de l'armée françoise à Dunkerque.
- 10004. Monchy (le s' de), marquis d'Hocquincourt, sert en qualité de maréchal de camp au siége de Monçon, en 1642, est blessé au siége de Gravelines en 1644, ainsi que le sieur de Monchy, capitaine au régiment de Picardie.

- 10005. Monchy (Pierre-Robert de), marquis d'Henneveu, tué au siège de Lille en 1667.
- 10006. Monchy (Gabriel, dit le chevalier d'Hocquincourt de), commandant la dragone de la Reine, tué d'un coup de mousquet qu'il reçut à la tête à Grawshusen en Allemagne, le 25 juillet 1675.
- 40007. Monchy (Charles de), marquis d'Hocquincourt, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, gouverneur de Péronne, de Roye et de Montdidier, est tué en Irlande à la tête de son régiment, le 1<sup>er</sup> juillet 1690, en gardant le passage d'une rivière.
- 10008. Monchy (Jean-Georges de), marquis d'Hocquincourt, colonel du régiment de Lorraine, gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye, tué près de lui en 1692 dans un détachement.
- 10009. Monchy (Georges de), capitaine au régiment de Rebec, tué à la bataille de la Marsaille en 1693.
- 10010. Monchy (André-Théodore de), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine de carabiniers, a l'épaule cassée en 1706 à la bataille de Turin, il mourut en 1756.

La grande maison des Monchy; de Picardie, d'où sortoient les d'Hocquincourt, portoient : de gueules à trois maillets d'or. — Il reste des représentants.

- 40011. Moncorps (Emé-Antoine de), seigneur de Chéry, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 10012. Moncourier (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Sarre, tué dans le combat du comte de Guichen contre l'amiral Rodney, près de la Martinique en 1780.
  - 10013. Monda (de), (trois frères de cette maison furent tués

au siège de Saint-Sever). On lit dans le contrat de mariage de noble Pierre de Monda du 25 septembre 1455, que Guillaume de Monda, son père, lui fit don d'une somme de 2,200 écus à la charge que lui et les siens à l'avenir conserveroient les armes (de 3 lions d'or et une foy d'argent) qui lui avoient été donnés par le roy au siège de Saint-Sever après que Poton de Saintrailles lui eut fait connoître que trois de ses enfants avoient été à son service où ils s'étoient distingués comme trois lyons.

- 40014. Monda (Pierre de), sut grièvement blessé à la bataille de Castillon en 4654. Par son testament du 23 juillet 1470, il laissa huitante écus petits à chacun des barbiers qui l'avoient accompagné et traité depuis Castillon (après l'avoir retiré eruellement blessé dans le camp où Talbot perdit la bataille et y sut tué) ainsy que son pauvre frère Barthélemy. Dans un autre endroit du testament, il dit que quelques jours avant ses blessures il avoit prêté au seigneur de Lau une somme de 80 écus.
- 40015. Monda (Barthélemy de), son frère, fut blessé aussi (comme on vient de le voir) à cette même bataille de Castillon en 1857. 1453
- 40046. Monda (Manaud de), seigneur de Sauvaignac, capitaine au régiment de Persan-infanterie, se trouva aux batailles de Rocroy, de Fribourg, de Nortlingue et de Lens, et aux sièges de Thionville, de Philisbourg, de Courtray, de Mardick, de Bergues, de Dunkerque et de Lerida « où il recutplusieurs blessures et fit toujours le devoir d'un officier qui avoit de l'intelligence et du courage. » Ce sont les propres termes d'un certificat de M. le Prince du 21 octobre 4667.
- 40017. Mondenard (Dominique de), lieutenant au régiment de Candolle, tué à la bataille de Rethel en 46 0.
  - 40048. Mondenard Jean-François de), son frère, mousque-

taire de la garde de roy, tué au service en Flandres en 1677.

- 40019. Mondenard (Charles de), son autre frère, lieutement de vaisseau, tué au combat de la Hogue en 1693.
- 10020. Mondenard (Pons de), capitaine au régiment de Curton, tué au passage du Rhin en 1672.
- 10021. Mondenard (Michel de), capitaine au régiment de Launoy puis dans celui de Piémont, blessé grièvement au siège de Bouchain en 1710, mourut de la suite de ses blesseres au château de Bière-en-Condomois en 1715.
- 10022. Mondenard (Charles de), son frère, seigneur de Bière, commissaire ordinaire d'artillerie, blessé au siège de Luze, se retira du service en 1722 et mourut le 21 février 1764 àgé de 89 ans.
- 40023. Mondenard de Roquelaure (Pierre de', chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Piémont avec rang de major, blessé deux fois au siège de Prague en 4742, le fut encore à celui de Bruxelles en 1746 et très-dangereusement à la bataille de Rosbach en 4757, il mourut de la suite de ses blessures le 30 septembre 4768.
- 10024. Modenard (Joseph de), seigneur de Bierre, chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment puis lieutenant-colonel de celui de Blaisois et maréchal de camp en 1784, eut l'orbite de l'œil fracturé d'un coup de feu à la même bataille de Rosbach.
- 40025. Mondenard (Philippe, dit le chevalier de), de Bierre, son frère, lieutenant au même régiment, fut tué à la même bataille.
- 10026. Monderat (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire du roy de la 2° compagnie, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

- « En général,» dit une lettre de M. de Calvière, chef de brigade des gardes du corps, au président Bertin du Rocheret, « la maison du roi aété extraordinairement maltraitée à cette bataille.»
- 10027. Mondesir (le s' de), lieutenant des grenadiers à cheval, blessé au combat de Leuze en 1691.
- 10028. Mondesir (Pierre de), capitaine de vaisseau et contrôleur général des galères, eut une jambe emportée d'un coup de canon au combat de Palerme en 1676.
- 10029. Mondesir (Gabriel de), son petit-fils, capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué au siège de Turin en 1706.
- 40030. Mondevis (le s' de), capitaine au régiment de Haiaut, blessé à la tête au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
  - Mondon (de). V. de la Forcade.
- 40034. Mondon (le s' de), lieutenant de grenadiers au régiment de Normandie-Picardie, blessé d'un coup de feu à l'œil à la bataille d'Hastembech en 4757.
- 40032. Moneins (Tristan, baron de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, gouverneur et lieutenant général pour S. M. en Guyenne en l'absence du roy de Navarre (probablement le même que le seigneur de Moneins qui eut la main droite percée d'un coup de slèche à une attaque en 1545 dans l'isle de Vigth), fut cruellement et inhumainement tué dans une sédition à Bordeaux en 1548 et laissé sur la place jusqu'au lendemain qu'il fut porté en terre sur des hallebardes: fait consigné dans des lettres du roy du mois d'octobre 1549.
- 10033. Moneins (Arnaud de), seigneur de Troisvilles ou de Treville, capitaine-lieutenant de la 1<sup>re</sup> compagnie des mousquetaires et maréchal de camp, blessé au passage de Luze en 1629.

ţ

de cette même compagnie, s'étant avancé à la bataille de Raub en 1664 pour arrêter un Turc qui vouloit lui couper la tête, il reçut un coup de mousquet à travers le corps.

Famille établie dans le Béarn et le Languedoc: D'argent à la croix è gueules, la traverse de la croix chargée d'un léopard d'or, et de des griffons affrontés, du même.

10035. Monestay (Claude-Gaspard de), exempt des gards du corps, tué à la bataille de Senef en 1674.

10036. Monestay (François-Amabile de), marquis de Chareron, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes de corps et lieutenant général des armées du roy, blessé au combat de Valcour en 1689, mourut en 1719.

10037. Monestay (François de), marquis de Chazeron, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de la province du Roussillon et gouverneur de Brest, fut blessé à l'épaule usiége de Huy en 1675 par l'éclat d'un des os du sieur de Calvimont, lieutenant aux gardes, qui y fut tué d'un boulet de canon: il mourut au mois d'octobre 1697.

10038. Monestay (N... de), capitaine de grenadiers au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Steinkerque en 1692.

Les Monestay de Chazeron, dans le Berry et l'Auvergne: Ecartelé au 1 et 4 d'argent, à la bande de sable, chargée de deux étoiles du champ, aux 2 et 3 d'azur au chef vivré d'une pièce, et de deux deniers d'argent.

10039. Monfiquet de Culy (les s<sup>12</sup>), tous deux chevaliers de Saint-Louis et capitaines de vaisseau, furent tués en 1759 dans le combat du maréchal de Conslans contre l'amiral Hawk.

40040. Mongrot (Jean-François de), seigneur de Champagne, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de

- Briqueville, blessé au siège du fort Saint-Philippe en 1756.
  - Famille de Champagne, encore représentée: D'azur à trois glands d'or et une coquille du même en chef.
- 40041. Montgeorge (de), brigadier de cavalerie, ayant été détaché avec 50 maîtres pour reconnoître les ennemis près d'Altenheim est dangereusement blessé à la cuisse dans une ambuscade où il est tombé. (Nouv. à la main, du camp de Bauviler, le 28 juin 1675.)
- 10042. Mongmot (Charles-Dominique), lieutenant au régiment royal-Roussillon-infanterie, ayant passé comme volontaire à l'armée de Hongrie, il y fut tué dans un choc qui se fit sous le commandement du comte de Stainville contre les Turcs, près de Titoul, sous Louis XIV.
- 10043. Montgognet (de), lieutenant au régiment de Bretagne, blessé à la défense de Mayence, le... septembre 1689.
- 40044. Mongou (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Beauvoisis, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 40045. Monguyor (le vicomte de), chevalier de Saint-Louis, commandant l'Amazone, fut tué dans le combat qu'il soutint en Amérique contre une frégate angloise, le 28 juillet 4782.
- 40046. Mongy (Guillaume de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 40047. Monienne (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine aux grenadiers de France, a le bras emporté à la bataille de Minden en 4759.
- 40048. Monier (Louis Alias, Pierre de), capitaine d'infanterie, tué au siége d'Ostende en 4598 à la tête d'un bataillon qu'il commandoit.
  - 40049. Monier (le s' de), tué en 1638 au combat des quinze

galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne. (Mercure de 1638.)

- 10050. Monier du Castellet (le marquis de), chevalier de Saint-Louis, chef d'escadre des armées navales, blessé 21 combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron le 6 juillet 1779.
- 10051. Monière de Chambray (le s'), capitaine au régiment royal-Barrois, tué en 1757 après la bataille de Rosbach dus une affaire particulière sous les ordres de M. de Chevert.
- 40052 Moniès (le s<sup>r</sup>), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Guyenne, blessé à la bataille de Rosbach en 1757, alors lieutenant dans celui de Mailly.
- 40053. Monjoye (le seigneur de la), tué à Aubeterre pendant les troubles, auprès de M. de Caussens, qui, d'après les Mémoires de Monluc, avoit été à même de témoigner de sa valeur.
- 40054. Monlong (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Neustrie, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760, alors lieutenant dans celui de Normandie de la Monneraye, puis mousquetaire de la garde du roy, blessé encore au siège de Mons en 1691.
- 10055. Monnerave (le s<sup>r</sup> de la), enseigne de vaisseau, a le bras emporté dans un combat contre un vaisseau anglois, 28 octobre 1747.
- 10056. Monnereau (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, premier capitaine au régiment, mestre de camp général-dragons, blessé dans la guerre de 1756 d'un coup de seu au bas-ventre qui mit sa vie dans le plus grand danger: mort au mois d'avril 1790.
  - 10057. Monnery (Augustin de), chevalier de Saint-Louis,

major du régiment d'Orléans-infanterie, puis lieutenant de roy à Grenoble, blessé au siège de Prague en 1742 et aux batailles de Raucoux et de Laufeldt en 1746 et 1747.

40058. Monneveu de Chervernay, lieutenant de vaisseau du port de Toulon, tué par la sentinelle de la chaîne à Toulon le 29 juillet 4676.

Monnier. — V. Moniés.

- 10059. Mons (le capitaine), enseigne de M. de Termes, blessé ainsi que son cheval dans une affaire en 1543.
- 40060. Mons (le s' de), gouverneur de Gaillac, tué au siége de Sommières en 1573.
- 40061. Mons (de), sous-lieutenant de galiote et d'artillerie, du port de Brest, mort à Carthagène, commandant la galiote l'Eciatante, le 18 mai 1697.
- 10062. Mons (le s' de), capitaine au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 40063. Mons (Aphrodise de), lieutenant au régiment de Champagne, puis dans celui de Navarre, tué en 4705 dans les guerres d'Italie.
- 10064. Mons (Balthasar de), son frère, d'abord lieutenantcolonel d'un régiment au service de Jacques II, roy d'Angleterre, puis capitaine dans celui de Berwick, est tué à la bataille de Cassano en 1705.
- 40065. Mons (Alexandre-Joseph de), son autre frère, dit de la Capellerie puis de Mazin-de-Mons, capitaine au régiment de Piémont, puis commandant de bataillon dans celui de Saint-Second et chevalier de Saint-Louis, par provisions du janvier 1705 motivées sur ses grièves et nombreuses

blessures; en effet, il avoit reçu entre autres un coup de sea à la bataille de Fleurus en 1692; il fut encore grièvement blessé à la tête, au bras gauche et au bas-ventre à celle de Ramillies en 4706 où même il resta quelque temps parmi les tués; il mourut à Paris le 44 juin 4744.

40066. Mons (Alexandre de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Suze-dragons, aide de camp du maréchal de Belle-Isle; puis lieutenant des maréchaux de France en Languedoc; quitta le service à raison de ses blessures après 44 ans de fonctions militaires et mourut à Paris le 2 février 4758.

Plusieurs familles de ce nom, en Picardie, en Normandie, an Poitou, en Touraine et au pays de Liége.

40067. Monsolais (le seigneur de), tué à la bataille de Cérisolles en 4544.

10068. Monsauroy (le s'de), capitaine au régiment de Beauvoisis, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.

40069. Monsel (le s' du), capitaine au régiment de Picardie, blessé à la bataille de Guastalla en 4734. (V. du Moncel peut être la même famille.)

40070. Monsier (le s' de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 4674.

10071. Monson (le s' de), est blessé le 21 janvier 1742 devant Perpignan.

10072. Monspey (Claude-François de), enseigne de la mestre de camp du régiment de Conty, tué dans les guerres de Louis XIV.

10073. Monstiers (le cadet de), lué en 1638 au combat des

quinze galères de France contre pareil nombre de celles d'Espagne. (Mercure de 1638.)

- 40074. Monstiers (François-Louis-Martial des), vicomte de Menneville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et capitaine sous-lieutenant des gendarmes de la garde, est grièvement blessé à la bataille de Dettingen en 4743. (V. des Moutiers au cas qu'il soit de cette maison.)
- 40075. Mont (les s<sup>re</sup> de), l'aîné et le cadet, capitaines au régiment de Champagne, furent tués au siège de La Rochelle en 4573. On lit en effet dans une Histoire des troubles de France, impr. à Bâle en 4578, que Mont l'aîné fut du nombre des braves et vaillants hommes qui périrent à ce siège. De Thou le nomme de Mont, lieutenant de la 1<sup>re</sup> compagnie du régiment de Strossy.
- 40076. Mont (le s' de), capitaine au même régiment de Champagne, blessé en 1610 à l'attaque des lignes d'Arras.
- 40077. Mont (le s' de), capitaine au régiment d'Anjou, est blessé au siège de Luxembourg, en juin 1684.

G'étoit probablement le petit-fils du sieur de Mont, gouverneur du Havre, mort âgé de 108 ans, le 25 avril 1682.

- 40078. Mont (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Enghien, est blessé à la bataille d'Hastembeck, août 4757.
- 40079. Mont (de), capitaine des grenadiers, au régimen de Poitou, est blessé à la bataille de Rosbach, en novembre 4757.
- 40080. Mont (le s'), capitaine au régiment de Vatau, tué à la bataille de Minden en 4759.

Peut-être ces trois dernières mentions seroient-elles applicables au même personnage: toutesois la dissérence de régiment semble indiquer trois invidualités.

40081. Mont (le capitaine Ambroise du), officier suisse au

service de France, tué au combat de Marciana en 1554.

- 40082. Mont (le seigneur du), capitaine des gardes du duc de Mayenne, blessé au siége de Monségur en 1586 (de Thou).
- 10083. Mont (Melchior du), Grison, capitaine aux gardes suisses, blessé au siège d'Arras en 1640.
- 10081. Mont (le s' du), lieutenant au même régiment, su légèrement blessé d'un coup de mousquet au même siège.
- 40085. Mont (le s' du), aide-major du régiment de Florinville, a la jambe cassée au siège de Tortone, en décembre 4642.
- 10083. Mont (le s' du), écuyer du maréchal de la Meilleraye, est blessé au siège de Gravelines, en juillet 4644.

Le Mereure du temps le donne comme tué à cette même bataille.

- 10087. Mont (Jean du), lieutenant au même régiment, sut blessé le 26 août 1646 à la désaite d'un convoi conduit par 500 chevaux et 200 hommes à pied espagnols du côté de Lille.
- 10088. Mont (le s' du), capitaine aux gardes-suisses, est blessé à la défaite des troupes du prince de Condé devant Coignac, en novembre 1651.
- 40089 Mont (Claude du), garde du corps du roy, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Senef le 44 août 4674.
- 40090. Mont (le s' du), lieutenant au régiment de Bourbonnais, blessé au siège de Mayence en 1679.
- 10091. Mont (Jean-Henry du), Grison, capitaine au même régiment puis mestre de camp d'un régiment de cavalerie allemande, tué à Ath, le 29 août 1690.
  - 40092. Mont (Gaudence du), aussy capitaine aux gardes-

suisses, chevalier de Saint-Louis et brigadier des armées du roy, blessé aux batailles de Fleurus et de Nerwinde en 1690 et 1693 : mort à Paris en 1726.

40093. Mont (le s' du), commissaire d'artillerie, est dangereusement blessé au siége de Verceil, en juin 1704.

40094. Mont de Saint-Cerain (Guillaume du), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Conty-infante rie, blessé en 1744 à l'attaque des retranchements de Pier-relongue, mourut à Gravelines le 10 décembre 1761.

Il y a plusieurs familles anciennes du nom de Dumont sans particule et de du Mont, qu'il est difficile de distinguer, et que l'on a peut-être à tort réunies ici. les Dumont originaires de l'Ilc-de-France et les Dumont de Bostaquet de Normandie, ont des armes différentes. Les du Mont sont plus nombreux.

10095. Montabert (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674.

40096. Montachet (le s'), capitaine au régiment de Villandry, est tué à la bataille de Cazal, en mai 1640.

40097. Montade (le s' de), capitaine au régiment des galères, est blessé le 28 mars 4637 à la descente de l'armée du comte de Harcourt, dans l'île de Sainte-Marguerite. Il se trouve au combat du 4 septembre 4643 entre la flotte françoise et celle d'Espagne devant Carthagène; commande une escadre de six vaisseaux au combat du 14 juin 4646 entre la flotte du duc de Brezé et celle d'Espagne sur la côte de Toscane. Il est grièvement blessé le 10 août 4648 à la prise de Viétry dans le royaume de Naples et meurt des suites de ses blessures.

40098. Montadon (le s<sup>r</sup> de), capitaine, est blessé au siège de Mardick, en juillet 1645.

40099. Montafilon (le s' de), ingénieur, est blessé au siège

de Porto-Longone, 1646 et à la défense de La Rochelle, 1651. Il est tué au siège de Saintes, le 10 mars 1652.

- 10100. Montagnac (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers au régiment Dauphin, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 10101. Montagnac (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire du roy de la compagnie, blessé à la bataille de Dettingen en 1759.
- 10102. Montagnac (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Picardie, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 10103. Montagnac (le s' de), reçut neuf blessures au service sous Louis XV.

Les Montagnac du Limousin portoient: D'azur à l'aigle d'or accompagné de trois étoiles du même, rangées en chef. — Les Montaignac du Languedoc, d'azur au lion d'or couronné du même, armé et lampassé de gueules. — MM. de Montagnac (du Limousin, Auvergne, Languedoc et Lorraine), qui portent de sable au sautoir d'argent accompagné de 4 molettes du même se rattachent-ils aux Montagnac qui précèdent? Chérin a donné la généalogie des Montaignac ou Montagnac, Sedan 1856. Le colonel de Montagnac, né à Pouru-aux-Bois près de Sedan, qui fut écrasé avec tout son bataillon dans le guet-apens que lui tendoit Abdel-Kader sur la frontière du Maroc en 1845, étoit de la branche des Gain de Montaignac.

- 10104. Montagne (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, tué à la bataille de Fleurus en 1690.
- 10105. Montagne (Denis), chevalier de Saint-Louis, quartier-maître, trésorier et lieutenant au régiment d'Aquitaine, blessé d'un coup de feu à l'affaire de Carillon en Canada en 1758, étant alors grenadier au même régiment; le fut encore d'un pareil coup à la bataille de Québec en 1760.

Le sire de Montagne et de Listenois, d'après l'Armorial de 1450, de Gilles le Bouvier, portoit : D'azur à trois têtes de lion d'or, endenchées de sable.

- 10106. Montagne (le s' de la), lieutenant au régiment de l'reilly, est blessé le 10 août 1642 au siège de la Motte.
- 10107. Montagne (de la), lieutenant du régiment du Maine, blessé à la défense de Mayenne, en septembre 1689.

- 10108. Montagneux (le s<sup>r</sup> de), commandant les gens d'armes du duc d'Orléans, est blessé dans une action livrée près du pont Avadis, en octobre 1646.
- 10109. Montagny (le s<sup>r</sup> de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, est tué à la bataille du Thésin, en juillet 1636.
- 40110. Montagny (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment lyonnois, est blessé à la bataille de Cassel, en avril 1677.
- 10111. Montagu (Guillaume de), tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 10112. Montagu (Gauthier de), chevalier, tué à la même bataille.
- 10113. Montagu (Jean de), archevêque de Sens, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 40114. Montagu (Charles de), son neveu, sire de Montagu et de Marcounis, vidame de Laon, chambellan du Dauphin, duc de Guyenne, tué à la même bataille.
- 10115. Montagu (Jean-Charles de), colonel d'infanterie, tue à la bataille de Malplaquet en 1709.
- 10116. Montagu (Jean de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Bourbonnais, blessé en 1743 à la retraite de Dekendorff, le fut encore à l'affaire d'Exiles en 1747, il obtint sa retraite en 1767 après 33 ans de services.

D'Hozier semble avoir ici consondu les Montagu et les Montaigu. Les premiers issus au XIVe siècle d'un Gérard, bourgeois de Paris, auquel on doit un inventaire des lettres du Trésor des Chartes, ont sous le règne de Charles V, un chambellan du roi et grand maître de France et ce Jean de Montagu, surintendant des sinances, qui périt misérablemen sur l'échasaud, le 17 octobre 1409. C'est l'un de ses srères Jean de Montagu, qui d'abord évêque de Chartres, puis archevêque de Sens, puis chan-

celier de France, périt ainsi que son neveu Charles à la bataille d'Amcourt. Voy. le P. Anselme, t. VI; p. 377. — D'argent à la croix d'amcantonnée de quatre aiglettes de gueules; le vol abattu.

- 10117. Montaigne (le s<sup>r</sup> de), officier de cavalerie, tué en 1627 à la descente des Anglois dans l'isle de Rhé. (Mercure de 1627.)
- 10118. Montaigny ou Montagny (Jacques de), capitaine d'une compagnie de chevau-légers, tué au combat du Thésin en 1636.

Il y eut encore un Montagny ou Montaigny, capitaine au régiment Lyonnois, blessé à la bataille de Cassel, avril 1677.

- 10119. Montaigu (le chevalier de), gouverneur de Rocroy, est forcé de rendre cette place après avoir soutenu courageusement trois assauts, à l'un desquels il fut blessé en octobre 1643.
- 10120. Montaigu (le s' de), est tué dans une rencontre avec un parti ennemi près de Mardick en septembre 1644.
- 10121. Montaigu (N... de), seigneur de Boisdavid, capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Lens en 1648.
- 10122. Montaigu (N... de), seigneur de Boisdavid, colonel du régiment de Champagne et brigadier des armées du roy, reçut plusieurs blessures au siège de Maëstrick en 1673; depuis s'étant retiré à Bâle, il fut fait général des troupes du prince de Kell.

Les Montaigu ou Montagu du Boisdavid, originaires de Bretagne: D'azur à deux lions d'or, armé: lampassé et couronné d'argent.

- 10123. Montaigu, sieur de Bouzole, est blessé à la bataille de Fleurus en juillet 1690.
- 10124. Montaigu (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé au siège de Namur en 1692.
  - 10125. Montaigu (Joseph de), comte de Bouzols, chevalier



de Saint-Louis, colonel d'un régiment de cavalerie de son nom, puis maréchal de camp. blessé aux batailles de Cassano, de Calcinato et de Turin en 1705 et 1706, mourut en 1721.

- 10126. Montaigu (N... de, dit le chevalier de), capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Ramillies en 1706.
- 40127. Montaigu (le chevalier de), officier des grenadiers des gardes, est blessé au siège de Philisbourg, le 29 juin 1734.
- 10128. Montaigu (Louis-Joachim de), son frère, marquis de Bouzols, vicomte de Beaune, chevalier des ordres du roy, lieutenant de ses armées et au gouvernement de la Basse-Auvergne, geuverneur de Brouage, reçut plusieurs blessures dans les guerres de Louis XIV, et mourut le 16 septembre 1746 âgé de 84 ans.
- 10129. Montaigu (le s<sup>r</sup> de), lienuteant au régiment de Vatau, blessé à la main à la bataille de Todenhausen (Minden) en 1759.
- 10130. Montaigu (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Guadeloupe, blessé au siège de Savannah en 1779.

Il y a encore des Montagu et des Montaigu, et la république eut un général de ce nom, Anne Ch. Basset de Montaigu, qui se distingua en plusieurs rencontres et fut gravement blessé à Marcilles en 1793, mais nous ne saurions à laquelle de ces deux familles attribuer ces diverses mentions, par le peu de certitude de l'orthographe des noms.

- 10131. Montal (le seigneur de), brave et vaillant gentilhomme (dit une Histoire des troubles impr. à Bâle en 1378, p. 267, t. V) qui depuis peu s'étoit bien fait connoitre en Hongrie dans l'armée des Chrestiens contre les Turcs, fut tué au siégede Poitiers en 1569.
- 10132. Montal (Gilles de), baron de Carbonnières, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de la chambre,

capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gouveneur et bailly de la Haute-Auvergne, fut tué en 4574 d'un coup d'arquebuse à travers le corps après deux ou trois heures de combat contre la dame de Miraumont, l'Amazone de son siècle, qui faisoit continuellement des courses dans la Picardie d'Auvergne.

- verneur de Sainte-Menehould pour le prince de Condéen 1653, puis de Charleroi : en 1672, force le prince d'Orange à lever le siège de cette place et sert glorieusement en plusieurs rencontres. « Montal, dit Saint-Simon, étoit un grand vieillard de quatre-vingts ans, qui avoit perdu un œil à la guerre, où il s'étoit infiniment distingué, y avoit été criblé de coups, et avait eu des commandements en chef considérables. » Mort à Dunkerque en 1696.
- 10134. Montal (le s<sup>r</sup> de), frère du gouverneur du château de Sainte-Menehould, est tué le 25 novembre 1653, à la défense de cette place contre les troupes du roi.
- 10135. Montal (le comte du), fils du commandant de Charleroi, est blessé à la prise de Mont-Saint-Wibert en juillet 1667; puis à la bataille de Senef, maréchal de camp, il a une jambe cassée d'un coup de feu, 11 août 1671.
- 10136. Montal (Roland de), chevalier de Saint-Louis, major des grenadiers royaux de Courcy, puis major de Grenoble, blessé d'un coup de fusil à une jambe à l'attaque de Pierrelongue en 1744, le fut encore à Coni d'un coup de feu à une cuisse et reçut aussi un coup de fusil au jarret à l'attaque du château de Casal.
- 40137. Montal (du), lieutenant des grenadiers du régiment de Soissons, blessé à la bataille de Fleurus le 1er juillet 1690. Cette famille paroit s'être éteinte dans la personne de Charles-Louis

du Montal, colonel du régiment de Poitou, maréchal de camp en 1719, et lieutenant général en 1734, mort le 22 août 1758 en Bourgogne, à l'âge de soixante-dix-sept ans, ne laissant que deux filles. Issu de l'ancienné maison de Mont-Saulieu, établie dans le Nivernais dès le XV° siècle et passée plus tard en Bourgogne.

10138. Montalembert (André de), seigneur d'Essé, chevalier de l'ordre du roy, général de ses armées, gentilhomme ordinaire de la chambre et capitaine de 50 lances de ses ordonnances, fut blessé au bras au siège de Landrecies en 1543, et fut tué d'une arquebusade sur la brèche à la défense de Térouenne en 1553.

Les mémoires de cette famille font aussy mention d'un Jean-Elie de Montalembert, chevalier qui fut blessé dans une bataille sous Charles VI contre les Turcs, c'étoit probablement à la bataille de Nicopolis en 1396.

- 10139. Montalembert (Gabriel de), seigneur d'Essé, gentilhomme d'honneur du dauphin François II, et gentilhomme ordinaire de la chambre du roy; tué en 1568 au Périgord à la journée dite des Provençaux, servant dans l'armée du comte de Bussac.
- 40440. Montalembert (Jean de), fils posthume du précédent, seigneur de Vaux, lieutenant de roy des provinces de Saintonge et d'Angoumois, et capitaine de cent hommes d'armes, tué à la bataille de Coutras le 20 octobre 4587.
- 40141. Montalembert (Charles de), seigneur de Saint-Gravier, capitaine de dragons, tué en Flandré dans les guerres de Louis XIV.
- 10142. Montalembert (Jean de), seigneur de Chantemerle, tué aussy au service sous le règne de ce prince, en 1672.
- 10143. Montalembert (Jean de), neveu du précédent, enseigne de vaisseau, fut tué à la prise de l'isle de Vienne, faisant les fonctions de major général de l'armée de mer.
  - 40444. Montalembert (Charles-César de), seigneur des

Essards, major général de la cavalerie au siège de Namura 1692, et mestre de camp d'un régiment de cavalerie, tel près de la Mirandolle.

- 40145. Montalembert (Claude de), seigneur des Marres, et de Montmarets, chevalier commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, colonel d'infanterie, commandant l'arrière-ban de sa province, et lieutenant des maréchaux de France, sut blessé à la bataille de Staffarde en 1690.
- 10146. Montalembert-de-la-Sévennes (N..... de), tué dans un combat naval près de Cherbourg en 1692.
- 10147. Montalembert (le s' de), lieutenant de vaissem du port de La Rochelle, mort en passant par mer de Bayonne à Rochefort, le 1<sup>cr</sup> juin ou juillet 1701.
- 10148. Montalembert (N....de), son frère, lieutenant au régiment de Locmaria, tué à la bataille d'Hochstett en 4704.
- 40149. Montalembert-de-Monbeau (Jean-Armand de), major du régiment de Nivernois, tué aussi à la même bataille.
- 40150. Montalembert-de-Saint-Georges (Armand de), son frère, capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, tué au siège de Turin en 1706.
- 10151. Montalembert-de-Cers, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort à la Havane sur le Juste, commandé par M. d'Iberville, le 14 juin 1706.
- 40152. Montalembert (Jean-Charles de), frère d'Armand qui précède, capitaine au régiment de Normandie, eut un bras cassé d'un coup de feu au siège de Barcelonne en 1712.
- 10153. Montalembert-de-Cers (Jean-Charles de), seigneur du Groc, de Fouquebrune et de Nouhue, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Saint-Simon, depuis Beauce,

ensuite major et commandant des ville et château d'Angoulême, fut blessé d'un coup de fusil au visage à la bataille de Guastalla en 4734.

40154. Montalembert (N.... de), lieutenant au régiment de Touraine, fut blessé légèrement sur le Sceptre, dans le combat du comte de Grasse contre l'amiral Rodney, au mois d'avril 4782.

C'est ici le lieu de rappeler la lettre que le très-regretté comte de Montalembert nous fit l'honneur de nous écrire et que nous avons donnée dans notre préface; toutesois pour nous soumettre à la règle que nous nous sommes imposée de n'imprimer dans le corps de cet ouvrage que les mentions données par d'Hozier, nous renvoyons au supplément les notices additionnelles que nous adressait M. de Montalembert et qui augmentent d'une façon notable la liste déjà si honorablement sournie des officiers de cette maison tombés sur le champ de bataille.

Les Montalembert, d'une ancienne samille qui paraît remonter aux croisades, originaire du Poitou, et divisée en plusieurs branches établies en Bretagne, en Agénois et en Périgord dont il reste des représentants, portent: D'argent à la croix azurée de sable. Devise: Ferrum fero, ferro feror.

40155. Montalan (le s<sup>r</sup> de), enseigne de la mestre de camp au régiment du duc d'Orléans, est blessé au siège de Mardik, juillet 1645.

La Gazette cite un autre Montalan, également enseigne de la mestre de camp du régiment du duc d'Orléans, qui seulement âgé de quatorze ans, fut blessé au siége de Bergues en 1646, — et fait chevalier de Saint-Louis en 1694.

10156. Montaleau (le s<sup>r</sup> de), exempt des gardes du corps, est blessé au combat de Kockeberg, octobre 1677.

Montaldo. - V. de Montalto.

dant le Superbe au combat engagé le 20 novembre 1750, à la hauteur de Belle-Isle, entre l'escadre du maréchal de Conslans et celle de l'amiral Hanke, périt avec son vaisseau, qui coula pendant l'action.

- 10158. Montalort (le s<sup>r</sup> de), est mortellement blessé u siège de Picardie, mars 1669.
- 10159. Montalto-Malatesta (Octavio de), colonel d'un régiment, tué au siège de Châtelleraut en 1569. M. de Thoule nomme tantôt *Montaldo* tantôt de *Montauto*.

Membre de l'illustre maison des Malatesta de la Romagne.

- 40160. Montamant (le baron de), cadet de la maison de Fontrailles, tué d'un coup de canon à la bataille de Ravenne en 1512.
- 10161. Montambert (le s' de), officier de la Légion, blessé sur le Brillant dans le combat du Bailly de Suffren aux Indes près de Negapatam, le 6 juillet 1782, contre sir Edward Hugues.
- 40162. Montan (de), capitaine au régiment de Turenne, mortellement blesséàla bataille de Fleurus le 1<sup>er</sup> juillet 1690.
- 40163. Montangauguier (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 40164. Montangon (Louis de), seigneur de Montangon et de Crépy, chambellan du duc de Lorraine, capitaine de carabins et d'une compagnie de cavalerie bourgeoise, gouverneur de Saint-Jean-de-Lône, puis mestre de camp d'un régiment de 1200 hommes d'infanterie portant son nom par commission datée de Chantilly, avoit été grièvement blessé à l'affaire de Leucate en 1637: il mourût le 11 novembre en 1611.
- 10165. Montangon (Claude-Nicolas de), seigneur de Millières, de Longchamps et de Mareilles, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bourbon-infanterie, fut si dangereusement blessé en 1754à l'attaque du village des Picards près

de Weissembourg d'un coup de feu à la partie moyenne de l'omoplate qu'il resta trois mois entre la vie et la mort.

Famille de Champagne: gironnée d'or et d'azur de douze pièces. Il y a des représentants.

- 40166. Montaniere (Pierre-François de la), dit le chevalier, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine puis lieutenant-colonel des chasseurs de Champagne, fut blessé à la bataille de Minden en 1759, d'un boulet de canon qui tua son cheval et, en outre, d'un coup de baïonette à la cuisse.
- 40167. Montarby (Jacques de), seigneur de Dampierre, cornette de la compagnie d'ordonnance du seigneur de d'Inteville, fut tué au siège d'Amiens en 1547.
- 40168. Montarby (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de la compagnie de Bapaume, est blessé mortellement à la défaite d'un quartier espagnol entre Bapaume et Arras, décembre 4650.

Famille de Lorraine et Champagne: De gueules au chevron d'argent

- 40169. Montardit (le seigneur de), lieutenant du seigneur de Barrault, blessé dans une affaire en 4586 (de Thou).
- 40470. Montaret (le s' de), lieutenant-colonel du régiment de Conty, est tué à la bataille de Nortlinguen, août 1615.
- 10171. Montaret (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Touraine, est blessé à la bataille de Todenhausen, août 1759.
- 10172. Montarnau (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Brissac, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 10173. Montassel (le chevalier de), capitaine au régiment du roi, est blessé au siège de Maëstrick, juin 1673.
- 40174. DE MONTASTRUC. V. de Montrasteuc, nous croyons être le même nom mal orthographié.

- 10175. Montauban (le sire de), tué à la bataille d'Auray et 4364.
- 10176. Montauban (Bertrand de), chevalier, chambellands dauphin duc de Guyenne, tué à la bataille d'Azincourt en 146. Le seigneur de Montauban portoit les armes de Rohan, brisées d'u lambel de trois pendants d'argent.
- 10177. Montauban (le s' de), maréchal des logis, est tué au combat de Civital, janvier 4648.
- 10178. Montauban, fameux chef de flisbustiers, qui n'appartient pas aux Montauban qui précèdent, puisque, dit-on, il prit son nom de la ville qui le vit naître : mort à Bordeaux vers 1700. Longtemps la terreur des Espagnols et des Anglois, après de nombreux faits d'armes sur les mers lointaines et dont quelques-uns profitèrent à la mère patrie, le vaisseu qu'il commandoit en septembre 1695, prit à l'abordage un navire anglois qui, pour ne pas rester aux mains du flibustier, se fit sauter et lança Montauban et les siens à plus de deux cents toises. Il eût tout un côté de la tête brûlé et resta complètement sourd de sa chute. On a publié une relation de ses campagnes en Crimée, 1693.
- 10179. Montauban (le s'de), capitaine au régiment de Reding suisse, blessé à la bataille de Rosbach en 4757.
- 40480. Montauris (Jeannot de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 10181. Montaulieu (le s' de), lieutenant au régiment de Trassy-cavalerie, blessé en 1614 au siège de Fribourg. (Mercure de 1614.). V. de Montolieu.
- 10182. Montault (Jean-Vincent de), chevalier, seigneur, baron de Castelnau et de Quinsac, cornette puis lieutenant, enfin lieutenant-colonel de cavalerie, tué en 1735 dans la guerre de

l'élection au trône de la Pologne à la tête du régiment royal Piémont-cavalerie, d'un coup de carabine à travers la poitrine en culbutant un régiment de hussards prussiens.

10183. Montault (Armand de), chevalier, marquis de Saint-Julien en Normandie, baron de Castelnau, capitaine au régiment royal Piémont-cavalerie, blessé d'un coup de feu à la jambe à la bataille de Crevelt, le 23 juin 1759.

La maison de Montault d'Armagnac, qui a encore ses représentants : son nom et ses armes figurent dans les salles des croisades à Versailles. La baronnie de Montault étoit un des quatre grands fiefs de l'ancien comte d'Armagnac. — Losangé d'argent et d'azur.

- 40184. Montausegle (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, tué au combat d'Oudenarde en 4708.
- 40185. Montausier (le s' de), officier au régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 4747.

## Voy. Sainte-Maure.

- 40186. Montaut (le seigneur de), fut blessé de plusieurs coups dans une bataille à la Terre-Sainte où il avoit accompagné le roy Saint-Louis, et fut pris en combattant contre les infidèles. (Lettres d'érection du duché-pairie de Lavedan du mois de décembre 4650 qu'obtint Philippe de Montaut, marquis de Benac.)
- 10187. Montaut (Annet de), baron de Benac, mort dans la guerre d'Italie, le 25 octobre 1525 avec quatre de ses enfants.
- 40188. Montaut (Jean-Marc de), baron de Montaut et de Benac...... fut blessé de six coups d'épée ou de pique à la bataille de Coutras en 4587. Lettres d'érection cidessus de la terre de Lavedan en duché, obtenues par Philippe de Montaut, son petit-fils, marquis de Benac.

40189. Montaut (N... de), tué au siège de Saint-Jean-d'Argely sous Louis XIII.

40490. Montaut (Blaise de), mestre de camp du régiment de Champagne, mort au siège de La Rochelle en 4628.

40494. Montaut (N... de), seigneur de la Roque-Navailles, tué en 4627 à l'isle de Rhé à la descente des Anglois sous Louis XIII, où il commandoit la cavalerie.

10192. Montaut (Bernard de), seigneur de Pontons, dit le comte de Navailles, commandant le régiment de Navailles, mourut au siège de la Mothe-en-Lorraine en 1631, d'après la relation de ce siège où il est dit qu'il avoit la réputation d'un officier aussi intrépide que d'un obstiné protestant. C'est à tort que cette relation le nomme réciproquement le comte de Noailles.

Nota. Dans les lettres d'érection citées ci-dessus de 1650, on lit que Philippe de Montaut, marquis de Benac, dont la notice suit, avoit perdu quatre frères et trois fils, tous tués au service et qu'il luy restoit deux fils, l'un lieutenant général et l'autre maréchal de camp, tous deux marqués honorablement de plusieurs blessures qu'ils avoient reçus depuis quinze ans au service du roy Louis XIII; d'après cet énoncé l'on vient de citer les quatre frères du duc de Lavedan tués au service. Quant aux trois fils de ce duc qui furent tués aussy, l'on n'en a connoissance que par l'énoncé cy-dessus; à l'égard des deux autres qui furent blessés sous Louis XIII, dont l'un étoit lieutenant général et l'autre ma maréchal de camp, c'étoient : (les suivants).

40493. Montaut (Philippe de), duc de Navailles, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du roy, capitaine, lieutenant de 200 chevau-légers de la garde, embassadeur extraordinaire vers les princes d'Italie, sénéchal de Bigorre, commandant à La Rochelle, à Brouage et dans le pays d'Aunis, mort le 5 février 1684.

40494. Montaut (Henry de), seigneur d'Adaune, marquis de Saint-Geniez, lieutenant général des armées du roy et gouverneur de Saint-Omer, mort le 31 mars 1685.

Nous trouvons dans les tables de *ta Gazette* de 1634 à 1685, plusieurs autres mentions au nom de Montaut, et parmi lesquels se trouvent sans doute les frères et fils de Philippe de Montaut que d'Hozier n'a pas connus.

40195. Montaut (le s<sup>r</sup> de), seigneur du village d'Estrée, y est fait prisonnier par un détachement espagnol et est relâché au bout de deux jours après avoir eu le bras cassé, en juillet 1635.

40196. Montaut (le s' de), enseigne au régiment de Castélmohenon, est blessé au siège de Obercrheim, juillet 1636.

40497. Montaut de Navailles (le s' de), est blessé devant Arras, août 4640.

Ils s'agit ici de Philippe Montaut, depuis duc de Navailles, maréchal de France et dont nous avons les Mémoires, voici ses propres paroles: « Il y eut à l'attaque du fort Ranteau, cent officiers tués ou blessés dange-reusement, j'y reçus une légère blessure, M. le Cardinal (dont ils étoient pages) eut la bonté de m'envoyer visiter et de me faire donner cinq cents écus.»

A la suite de ces mentions la Gazette donne encore celles-ci.

Le sieur de Navailles se signale extrêmement à la tête de son régiment au siège de Cosni en Piémont, sept. 1641. Le s<sup>2</sup> de Navailles, mestre de camp rend de grands services au siège de Tortone, décembre 1642. Il est blessé au siège de Turin en octobre 1643. Il se comporte trèsbien au siège de Roses. Il est blessé au passage de la rivière de Mora dans le Milanès. (Extr. 7 novembre 1645 au combat de Cromone où il est encore blessé). Il est nommé gouverneur de Bapaume.

Quelques jours après le combat de Saint-Antoine, je demandai congé au roi pour aller voir ma semme qui étoit sort malade dans la ville de Nyort. Comme j'y sus arrivé, ma blessure que j'avois reçue en Italie, dans la nuque du cou se rouvrit et se rendit si dangereuse par un abcès qui s'y sorma, que j'en pensai mourir. »

Après d'autres nombreuses affaires où il ne cesse de se distinguer, Navailles contribue à la conquête de la Franche-Comté en 1674, commande l'aile gauche à la bataille de Senef, est créé maréchal de France le 13 août 1675, commande en Catalogne, 1676 prend Puycerda, est à son retour nommé gouverneur du duc de Chartres, le futur régent, et meurt à Paris le 5 février 1684, âgé seulement de soixante-cinq ans.

40198. Montaut, marquis de Saint-Geniez, maréchal de camp, gouverneur de Philisbourg et frère du duc de Navailles, défait quatre cents Espagnols près du Catelet (mai 1652); il

est blessé grièvement sous les mars de Camera, nov. 162.

— Il meurt bentement général, le 31 mars 1665 à l'abbreé
Sant-Varie où à s'était rétiré après quarante-quire es à
mercies.

Le out de l'erailles monte d'une manure plimiresque l'élie à Cantinny, e les ements front leur décharge de fart près et nérel à chema de man front les constrent le pied et les comperent et displié le mair, les ingress mont deux de mes constants et d'un chema et se servit les très 1 mes peut page : quarre balles déconcrés éaus l'app de ma soie, c'autres emperenteux les de mes four-voux de passes s component une des remons de le bride de mon circul. »

101 M. Marratt, marquis de Navalles, sis unique de muichel es neven du précédent, se conduit avec toute le miss possible au sière de Paycerda, il contribue à la princéa ditum de Dapa, juin 1678, déjà brigadier d'infanterie, est blesé en pliesseurs renocatres, il meurt subitement à Perpiput, àpi de vings-et un tas, le 7 junvier 1678.

e l'étax aines dans une afficient violence de la mort de mon lle mique, que venni, de mourir substement à mes yenr. Il me paraisse din ac, et je l'amis valeurir au niège de l'apecerde d'une manière qui mise dunnel une grande espérance. Bien une l'êta dans un temps que je pavus rouir quelques sentiments de gloire, pour les beus succes que j'emis eus et il voulut me faire rendrer en mei-même. »

1930. Mentaur, sieur de Saint-Geniez, fils du marquis de Saint-Genèz, capitaine au régiment de Hamilton, est blessé au siège de Luxembourg, en janvier 1681.

192M. Mostatt de la Maget, lieutement de vaissens de port de Toulou, périt sur l'Echetent, commandé par II. de Rappemador, le 18 avril 1713.

1930. Marrarr (le baron), capitaine au régiment de Pitmont, tué à la bataille de Bosbach en 4757.

1934. Marier de chévalier de), son frère, lieutement su même régiment, tué à la même hataille.

18304. Marrart (le s' de), officier de grenadiers au régi-

- ment de Bourbonnois, blessé au combat de Warbourg en 4760.
  - 10205. Montaut de Lussaignet (le s' de), lieutenant au même régiment de Normandie, blessé à la bataille de Closter-camps en 1760.
  - 40206. Montaut (Jean de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Aquitaine, blessé à l'affaire du 24 juin près de Cassel et le 24 août de la même année 4762, à la journée de Grebenstein.
  - 10207. Montaut (le chevalier de), capitaine de vaisseau, tué commandant le Fier-Rodrigue au combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron près de la Grenade, le 6 juillet 1779.
  - 40208. Montazel (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers au régiment de Navarre, reçut au siège d'Ypres en 1678 plusieurs blessures dont il mourut sur-le-champ.
  - 10209. Montaynard (Hector de), marquis de Montfrin, maréchal de camp, conseiller d'Etat d'épée, grand sénéchal de Beaucaire et de Nismes, blessé à la bataille de Leucate en 1637, mourut à Montpellier, le 7 janvier 1687.
  - 10210. Montaynard (Louis-François, marquis de), chevalier, grand croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Sarrelouis et de l'Isle de Corre, ministre et secrétaire d'Etat de la guerre, ancien capitaine au régiment royal des vaisseaux et colonel de celuy d'Agenois en 1744, fut blessé à la bataille de Fontenoy en 1745 et mourut en 1730.

V. MONTEYNARD.

-

ď

Montbarry. - V. Saint-Mauris.

10211. Montazo (le s<sup>r</sup> de), est blessé à mort au siège de Candie, en mars 1669.

Montbarry. - V. Saint-Mauris.

- 10212. Montbarot (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de la compagnie de chevau-légers du grand maître de l'artillerie, blessé mortellement en 1638 au siège de Saint-Omer, où le maréchal la Force défait une partie de l'armée du général Picolomini, en juillet 1638.
- 10213. Montbarrot (le s<sup>r</sup> de), cornette des chevau-légers du maréchal de la Meilleraye, est tué à l'affaire du 23 juin 1640, près d'Arras.
- 10214. Montbars (le s'), capitaine de vaisseau dans la marine royale, après un combat acharné de plus de trois heures de deux navires françois contre quatre grands vaisseaux espagnols, dont deux furent coulés, atteint grièvement, meuriquelques jours après des suites de sa blessure.
- 40215. Montbars, célèbre chef d'aventuriers, grand homme de mer et de guerre, dit un de ses biographes, et neveu du précédent, surnommé l'Exterminateur par les Espagnols ses constants ennemis, et dont la vie ne présente qu'une sorte d'actions incroyables, des traits de bravoure qui tiendroient du roman, si les historiens ennemis ne les rapportoient euxmêmes; blessé en nombreuses rencontres et dont on ignore la fin. Périt-il dans un naufrage? fut-il tué dans un de ses combats quotidiens? Monbars est le héros d'un roman de J.-B. Picquenard, Monbars l'Exterminateur, ou le dernier des flibustiers, 4807. 3 v. in-42.
- 10216. Monteas (le vicomte de), premier capitaine au régiment du cardinal Richelieu, est blessé en repoussant trois cents Espagnols jusque dans les barrières de Mons, août

- 4637. Il est encore blessé à la tête de ce régiment au siège de de Saint-Omer, juillet 1678. Puis comme commandant le régiment du roy, à la bataille de Rocroy en mai 1643.
- 10217. Montras (le chevalier de), chevalier de Malte, est tué le 28 août 1644 dans un combat gagné par les galères de Malte sur les Turcs.
- 40218. Montbaut (le s' de), capitaine de vaisseau, est blessé dans l'expédition du comte d'Estrées sur Cayenne 1677, fait chevalier de Saint-Louis en février 1694.

C'est sans doute lui qu'on voit, sous le nom de Montbaud, commander le vaisseau du roi l'Espérance de l'escadre du comte de Châteaurenault se désendre vigoureusement contre l'armée navale angloise devant Vigo, en novembre 1702.

- 10219. Montbayon (le s' de), enseigne au régiment de Poitou, est blessé à la prise de l'île d'Antigue sur les Anglois, février 1667.
- 10220. Montbazin (Pierre de), seigneur de Montbazin et de Tanquêne, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Carmagnole et de Monteallier, fut blessé d'une arquebusade à la main dans une rencontre près de Tantavel en 1542 et en resta toujours estropié, il mourut, à ce qu'il paroit, en 1567.
- 10221. Montrazin (le s' de), capitaine au régiment de Picardie, est blessé au siège de Spire en 4635, il est tué le 14 juin 1636 à la seconde attaque de la contrescarpe de Dolle.
- 40222. Montbason ( duc de), blessé d'un coup de fusil au siège de Hagueneau sous le maréchal de Coigny, le 23 août 4744.

On a imprimé: Table généalogique de la maison de Montbason et de ses alliences, s. l. n. d. in-so.

10223. Monteu (Philippe de), seigneur de Montbel, prit part à la première croisade en 1096 et fut tué à l'assaut de la ville d'Antioche, par les chrétiens sous Godefroy de Bouillon.

En Sébastien de Montbel, comte d'Entremonts, s'éteignit le nom : si fille Jacqueline épousa en 1561 Claude de Basteruay (v. ce nom). Le nom de Montbel a été toutesois relevé par la famille Violet, dont probablement descendent ceux qui suivent :

- 10221. Montre (Jean de), garde du corps du roy, tué au siège de Valenciennes sous Louis XIV.
- 10225. MONTBEL (Louis, dit le chevalier de), capitaine au régiment de Mailly, tué à la bataille de Raucoux en 4746.
- 10226. Montreel (le s' de), son frère, capitaine au même régiment, blessé à l'affaire de l'Assiette en 1747.
- 40227. Montre (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment depuis Tolane et Guyenne, est blessé à la bataille d'Hastembeck en août 1757, l'est encore à la bataille de Rosbach où il est fait prisonnier.
- 10228. Montre (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment, blessé de trois coups de seu et d'un coup de sabre à la même bataille.
- 10229. Monteel (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment, blessé au genou à la bataille d'Hastembeck en 1757.

Nota. Cles blessuresde M. de Montbel sont établies icy d'après les preuves qui en ont été administrées; mais comme ils ont été plusieurs frères servant dans le même régiment, on a cru dans, la crainte d'attribuer à l'un ce qui pourroit appartenir à l'autre, devoir se borner pour plus grande exactitude aux citations de leurs différentes blessures n'ayant pu avoir connoissance de leurs noms de baptême qui les auroient distingués, sauf par la suite à mettre l'article qui les concerne dans un plus grand jour dès que l'on en auroit eu des preuves suffisantes.

Famille de Berry que l'on retrouve en Languedoc, en Dauphiné et en Savoie. Les Montbel d'Entremont portoient : D'or au lion de sable, armé et lampassé de gueules à la bande composée d'hermines et de gueules de

- six pièces, brochant sur le tout. Nous ne savous si M. le comté de Montbel, ministre du roi Charles X étoit de cette famille.
- 40230. Monterliand (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire du roy de la 2° compagnie, fut blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 40234. Montbellard (le s' de), lieutenant-colonel, est blessé d'un coup de sabre à la tête devant Lerida, en juin 1644.

Voir le factum concernant la maison de Montbéliard avec le testament d'Etienne, comte dudit lieu, seigneur de Montfaucon, et le tableau généalogique de sa descendance. S. l. 1665, in-4.

- 10232. Montberon (Adrien de), baron d'Archiac, de Mastas et de Thors, gouverneur de Blaye, blessé à la bataille de Fornoue en 1495 près la personne du roy qui l'avoit choisi pour l'un de ses confidents.
- 10233. Montseron (René de), baron d'Archiac, tué à la bataille de de Gravelines en 1558.
- 40234. Montheron de Fontaines Chalendray (Charles de), lieutenant aux gardes-françoises, tué à l'attaque de Saint-Denis, sous Louis XIV.
- 40235. Montberon (Yves-Balthasar de), son frère, chevalier de Malte, colonel du régiment de Conty, mort des blessures qu'il reçut à l'attaque de Charenton.
- 40236. Montboissier (Gilbert ou de Beaufort de), vicomte de la Mothe-Canillac, tué au siége de Montpellier en 1622.
- 10237. Montboissier (N...de), baron de Canillac, est blessé à la tête et a une jambe rompue au siège de Montaigu en Franche-Comté en 1637. (Mercure de 1637.)
- 40238. Montboissier (Jean de), marquis de Canillac, chevalier des ordres du roy, lieutenant général de ses armées, capitaine, lieutenant de la 2º compagnie des mousquetaires, conseiller d'Etat d'épée, gouverneur du fort de Brescou et de

n vile l'America et les lemilse de Romi les en l'16, m par l'anguelone, reçue à la homilse de Romi les en l'16, m par montre de lacomere d'une une in française de méchare, s'a montre ducasé en l'189 à velle de l'acquisques di 1 en 189 un cirrent des sums une, i montre en l'200

innile l'hengen: I'u sere de crinciles de saine, se inciione au même — Cie à l'arm des grands senschaux el process l'hangement de l'appendie des insulantes grandes de saire, de l'arms du band-lagrit, et souit de hangement de sair.

de fine miliere de le à Furnile dummer des clas de mus de Philippe-Camp de Municonser-desmire-lamilier, se ca (TE s pi de distingue par ses services de sa unem came la pingue; des cappes de sapre de lami IV.

1123. American Lené del, marquis de Bardige lans de la comp de régiment de Bardige authorit pois nurseine de camp grièvement licessé ar authorité l'Alembein en 1673, est thé un siège de Philisborg, le 1688.

18314. Marmonau. sieur du Bardage, capitaine at régment l'Annières, est toi à 11 nots 1695 à Dankerque, que les envenus avvient seuté de bombarder.

Famille de Resimple : Par à trois charces en marmière de paries

- 1924. Morroure de comité de la seconde compagnie des monsquetaires, après s'être trouvé su sière de Lille en auti 1667, est biessé au sière de Candie en auti 1668.
- 1922. Marrano de cheraber de la un bras emporté d'un comp de camun su combat du 21 aux: 1673 entre les flottes de France et à Lugieserre et la flutte de Hollande, près de Goérie.

Anciente ismile de Lineaux sur laçuelle II. Navand a public ex muressante monce. — Plant à treis lesanges d'or 2 et 1.

1834 Marient (Charles du Puy de), l'un des plus forgonnz chefs des huguenots du Dauphiné, après de nombreux E

— namel, et prisonnier, fut envoyé à Grenoble, où son procès = fait, il fut décapité.

Issu d'une des plus anciennes familles du Dauphiné, Montbrun est surtout célèbre par la défense de Livron contre les troupes royales commandées par Henri III en personne et que ce prince fut obligé de lever. D'or à la croix de gueules. — V. au nom Saint-André.

- 40244. Monterun (le s<sup>r</sup> de), major du régiment d'Orléans,
   est tué le 44 septembre 4744 à l'assaut général donné à la
   ville de Barcelone.
  - 10245. Montbrun (le s' de), lieutenant au régiment royal des vaisseaux, tué à la défense de Lintz en 1742.
  - 40246. Monterun (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Mailly, blessé à l'affaire de l'Assiette en 4747.
  - 10247. Monterun (le s' de), capitaine au régiment d'Escars, est tué à la bataille de Rosbach, 1757.

Outre les du Puy de Montbrun du Dauphiné, cette province fournit une autre famille de ce nom qui a encore ses représentants et qui porte : D'azur à la bande d'or chargé de trois mouchetures d'hermine de sable.

— Le Languedoc a aussi ses Montbrun : D'azur au lévrier courant d'argent, colleté du même, bouclé d'or.

- 10248. Montcalm (Louis de), baron de Montelus, capitaine d'une compagnie de chevau-légers, ayant assiégé et pris Marguerittes, bourg à une lieue de Ntmes, que les religionnaires avaient fortifié, il reçut une blessure dont il mourut le 21 septembre 4587, à l'âge de 24 ans.
- 40249. Montalm (Louis de), seigneur de la Baume, aide de camp du maréchal de Schomberg, mort des blessures qu'il reçut au siège de Bellegarde en 4675.
- 40250. Montcalm de Pujols (Maurice de), son autre frère, capitaine au régiment de Condé, blessé d'un coup de fauconneau à la prise de Vaërden en 4673.

- 40254. Montalin (Gaspard de), son cousin germain, captaine au régiment des cuirassiers, blessé à la bataille de Cassel, en 4677, mourut le 46 janvier 4632.
- 40252. Montcalm de Gozon (Daniel de), frère du précédent, premier capitaine et commandant un bataillon dans le régiment de Turenne, est tué à la même bataille.
- 10253. Montale (Louis-Jean-Pierre-Joseph de), baron de Saint-Victor, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine, pais lieutenant-colonel du bataillon d'Auxerrois, reçoit plusieurs blessures à la bataille de Plaisance en 1746.
- 40251. Montcalm Saint-Veran (Claude-Gaspard, dit le chevalier de), son frère, enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué sur le Monarque, le 25 octobre 4747.
- 40255. Montcalm (Louis-Joseph, dit le marquis de), baron de Gabriac, chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et commandant en ches des troupes françoises de l'Amérique septentrionale, ancien capitaine au régiment de Hainaut, colonel de celui d'Auxerrois en 1743 et mestre de camp de celui de Montcalm-cavalerie, en 1745, est tué à la prise de Québec, le 17 septembre 1759.

Famille de Bouergue, illustrée par les armes et de nombreux aervices. Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à trois colombes d'argent, posées 2 et 1, aux 2 et 3 de sable à la tour d'argent, qui est de Montcalm; sur le tout, de gueules à la bande d'argent bordée d'azur, et une bordure crenclée d'argent qui est de Gozon.

- 10256. Montcault (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment du roy, est blessé au siège de Maëstrick en 1673.
- 10257. Montcavrel (Raisse de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

Le sire de Montcavrel portoit : De gueules et trois quintefeuilles d'or.

- 10258. Montcavrel (le s<sup>r</sup> de). officier au régiment de Champagne, blessé à Lérida en 1646.
- 10259. Monchauveau (le baron de), enseigne de vaisseau du port de Brest, périt sur le Fleuron, le 2 février 1765.
- 10260. Montchenu (Adrien de), tué à la bataille de Fontenoy en 1765.

Voir la généalogie de la maison de Montchenu, par Guy Allard. Gre-noble, 1608, in-8°.

- 10261. Montchevrel (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415. V. de Montcavrel, qui pourroit bien être le même personnage.
- 40262. Montchevreul (le comte de), gouverneur d'Arras et lieutenant général de l'Artois, à la bataille de Nerwinde, chargé de forcer le passage par la gauche, rencontra une résistance inattendue; cet homme intrépide reçut dans la poitrine plusieurs balles au moment où il arrachoit de ses mains une palissade pour frayer une ouverture à sa division, 29 juillet 4693.

Il appartenoit à une des branches de l'illustre famille de Mornay et son frère ainé, le marquis de Montchevreuil, fut gouverneur du duc du Maine.

- 40263. Montchigny (le s<sup>r</sup> de), mousquetaire de la garde du roy, blessé au siége de Maëstrick en 4673.
- 40264. Montclocher (le s' de), commande le régiment de la Mothe à la bataille de Lérida en 4642. Il est tué au siège de Tarragone en 4644 en septembre. (Merçure de 4644.)
- 10265. Montelos (le s<sup>r</sup> de), capitaine, lieutenant de la compagnie de cavalerie de M. de Schomberg, est tué à la défaite de la garnison du château de Bossut par celle de Saint-Ghilain en février 1657.

- 10266. Montcomble (le s' de), mestre de camp d'un régment de cavalerie, meurt à l'armée d'Italie des suites de se blessures, en décembre 1644.
- 10267. Montcornet (le s' de), enseigne du régiment de Rock est tué le 25 juin 1641, devant la ville d'Aire.
- 10268. Montcornet (le s' de), est blessé au siège de Candie le... 1669.

Deux familles de ce nom, l'une en Picardie, et l'autre en Lorraine

- 40269. Montcrépin (le s' de), lieutenant, est tué dans une rencontre de Lorrains près d'Axeau en Lorraine, en août 1635.
- 40270. Montdesir (Jean-Augustin de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Guastalla en 4734, quitta le service en 4743 à raison de ses blessures.
- 40271. Montdor (Mathieu de), tué en 4626 au siège de Gavi, à la côte de Gênes.

Famille du Beaujolais: D'hermine à la bande de gueules. Devise: Melius mori quam inquinari. Sa généalogie se trouve dans La Chesnaye-des-Bois.

10272. Monthragon (le seigneur de), général de l'artillerie au siège de Naples; y fut tué en 4528.

Famille du Dauphiné: Ecartelé aux 1 et 4, de gueules au lion d'or, aux 2 et 3 d'or, au dragon ailé de gueules.

- 10273. Monte (Fabiano de), neveu du pape Jules III, mort des blessures qu'il reçut au siège de Châtellerault en 1569 (Histoire des troubles, Bâle 1578, p. 173 vo); c'est donc à tort que le P. Daniel dit que ce fut au siège de Poitiers.
- 40274. Monte (Alexandre du), comte de Verrüe, lieutenant général des armées du roy, blessé dans une affaire en 1645,

fut tué en 1653 dans un combat que le maréchal de Grancey livra à l'armée espagnole près d'Andorre; il avoit eu aussi un cheval tué sous lui au siège de Turin.

Famille des Etats romains, au service de France.

- 40275. Monteaure (le seigneur de), capitaine du cornette de rettres du comte de Boissac, fut tué à la bataille de Jarnac en 4569. (Manuscrits de Brienne.)
- 40276. Monteclard (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, fut tué ou mourut des blessures qu'il reçut à la bataille de Rosbach en 4757.
- 10277. Montecler (René de), seigneur de Bourgon, chevalier de l'ordre du roy et enseigne de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Saint-Denis en 1567.
- 40278. Montecler (Montesclair ou Montecler, le s' de), lieutenant-colonel du régiment de marine, est tué le 8 juillet 4638 dans le combat où le maréchal de la Force défait près Saint-Omer une partie de l'armée du général Picolomini.
- 40279. Montecler (le chevalier de), a le bras cassé le 4 août 1639 à la défaite des Espagnols près du fort Saint-Nicolas; gouverneur de Doulens et maréchal de camp, il se distingue à la défense de Guise, juillet 1650. Il meurt, agé de 48 ans à Mézières, le 3 octobre 1650 d'une blessure reçue à la défaite de deux régiments espagnols près d'Aubenton.

Aussi recommandable par sa naissance que par son courage (dit la Gazette), il s'étoit signalé non-seulement en plusieurs occasions dès son plus bas âge, contre les Turcs où il fut blessé, mais encore au siége de la Rochelle à la bataille de Saint-Nicolas, au siége de Saint-Omer, où il reçut deux blessures, à ceux de Furne et de Dizmude, où il commandoit un corps d'armée sous le maréchal de Rauzan.

40280. Montecler (Louis-Augustin, dit le chevalier de la Rongère de), chevalier de Saint-Louis et capitaine de vais-

men, in nesse, manusching è Bendene, le 5 septembre. Mil descrip à laye de l'hempené au combat du comb è desse monte du comb à desse monte de l'arrest.

Anticiar in America Amile Chique de granies en des Cr James Antica anna anna

et l'ille. Les au segment de , tot au siège de l'illes et l'illes

MES MARIE LE MARIE DE LA CAPACITE de CARLETA DE LA CARLETA

MACL Morron. Petre de assigneur de la Forêt, commuione le regiment de artilere de l'indirun, tué en 1669 su supe de l'indée de l'immunique une drigade de gentisionnes. Fonore de la médiene du roman l'emission.)

pent le Bandures. The ut même siège.

1126. Instant Lives de sempreur de la Forst premier espainine et majur du régiment de Vandrus-cavalierie, toé se commune de Saure-François en 1673 Ibréri) : cependant les mandantes de reux dannées pursent que ce se fut qu'à la bemaille d'Ansdean en 1674. Un auroit desiré avoir communication des puedes arquindes, concernant les services des traisque l'un vient de coer, car i un aperçoit bemacoup de contradictions dans les rémaignages altes co-dessus, et à l'égard des eçuques et à l'égard des equipments et à l'égard des equipments en l'étations militaires.)

1928. Marcan, Louis-Gebriel del, seigneur de Cortal, capanine en regiment royal Plémont-infanterie, tué à la betaille de l'hours en 1680.

- 40287. Monteil (Just-Henry de), son frère, capitaine d'infanterie, tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 10288. Monteil (César de), son autre frère, aussi capitaine d'infanterie, tué au passage du Ter en 1694.
- 10289. Monteu (Joseph de), neveu des cinq précédents, tué au siège de Namur en 1695.
- 40290. Monteil (Joseph de), son autre frère, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 10?91. Monteil (Just de), aussi son autre frère, tué dans les mêmes guerres.
- 10292. Monteil (de), lieutenant de vaisseau du port de Port-Louis, périt sur *la Vipère* devant le passage sortant de Bayonne, le 1<sup>er</sup> janvier 1703.
- 40293. Monteil (Anne-Antoine, dit le comte de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie, puis lieutenant du roy à Narbonne, fut blessé d'un boulet à la tête à la bataille de...... sous Louis XV.
- 40294. Montril (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Brissac, tué à la bataille de Rosbach en 1757.
- 10295. Montre (le chevalier de), capitaine au régiment de Picardie, est blessé d'une contusion de boulet, à la tête, à la bataille de Todenhausen, août 1758.

Un autre Monteil (Charles-François-Juste, marquis de), a ses glorieux états de service dans les fastes militaires de la Fortelle.

On a publié en 1861, in-12 à Ribérac, une notice historique et généalogique sur la samille Monteil, avec blason gravé.

- 10296. Montejan (le seigneur de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
  - 10297. Montejan (René, sire et baron de, maréchal ne

France après Anne de Montmorency, créé connétable, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances et gouverneur de Piémont, sut grièvement blessé à la jambe à la bataille de Pavie en 4525 et mourut en septembre 4539.

Montejan d'Anjou: D'or fretté de gueules, Montejan de Montauban, de Picardie: de gueules à la croix chargé d'une coquille de sable.

- 40298. Montel (le s'), officier suédois au service de France, fut brûlé au visage sur le Magnanime dans le combat du comte de Grasse au mois d'avril 4782.
- 10299. Montel (le s' du), capitaine au régiment d'Agenois, blessé sur le Scipion dans le combat ci-dessus en 1782.
- 10300. Montel (et suivant la Gazette, Montels), est tué, le 12 mai 1681, à la défaite des Espagnols à Pont-Mayor en Catalogne.
- 10301. Montalquieu (le s' de), capitaine au régiment de Riveroles, est tué dans une rencontre avec l'ennemi près du fort de Kll sur le Rhin, le... 1677.
- 10302. Montenat (de), lieutenant du régiment de Beauvais, tué au siège de Mayence, le... septembre 1689.
- 40303. Montenault (le s' de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal, puis major et commandant au château d'If à Marseille, blessé dangereusement d'un coup de feu à la mâchoire au siège du fort Saint-Philippe en 4756.

La Gazette mentionne encore un sieur de Montenot, capitaine au régiment de Bourbon-Busset, blessé à la bataille de Rosbach; mais malgré l'orthographe différente, nous supposons qu'il s'agit du même personnage.

10301. MONTENAY (Jean, sire de), chevalier, ministre d'Etat, conseiller, chambellan ordinaire du roy et capitaine de Montreuil-sur-Mer, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

- 10305. Montenay (Jacques de), chevalier, seigneur de Maule, capitaine d'une compagnie d'armes des ordonnances du roy, tué à la bataille de Verneuil en 1424.
- 40306. Montenay (Guillaume, sire et baron de), du Hommet de la Rivière, de Garencière, de Baudemont, de Milly, le Maule et de Thillières, vicomte de Fauguernon et de Fontenay-le-Marmion, conseiller, chambellan ordinaire du roy et gouverneur de Carentan, tué à la même bataille.
- 10307. Montenay (Philippe de), vicomte de Fauguernon, tué au siége de Thérouanne en 1553.
- 10308. Montenay (Jean de), capitaine de cent chevau-légers, tué au siège de Laon en 1594.
- 10309. Montenay (Philippe de), enseigne au régiment de Persan, tué au siège de Lérida en 1644.
- 10310. Montenay (le s<sup>r</sup>), cornette au régiment d'Anjou, est blessé à la bataille de Rethel en décembre 1650.
- 10311. Montenay (de), capitaine du régiment d'Anjou, blessé au siège de Mayence, le... septembre 1689.
- 10312. Montenay (François de), seigneur de Clère, capitaine au régiment de Champagne, blessé de six coups de seu à la bataille de Steinkerque en 1692, mourut à Paris au mois d'août 1740, âgé de 81 ans.

Les Montenay, de Normandie, d'or à deux fasces d'azur à une orle de coquilles de gueules. Armorial de 1450.

10313. Montenot (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Bourbon-Busset, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Montespin (de). — V. Aymon.

40314. Monterir des Vesins, enseigne de vaisseau du port

de Brest, tué sur le Jazon, commandé par M. Duguay-Trouin, le 3 mai 4706.

40315. Montesquieu (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Vaubecourt, est tué le 19 juillet 1637 d'un coup de canon à la tranchée devant Landrecy.

Nous ne saurions dire si ce Montesquieu est un des ancêtres du célèbre auteur de l'Esprit des lois, on sait qu'au point de vue nobiliaire, Montesquieu n'affichoit pas de grandes prétentions. Voy., au surplus, dans le Nobiliaire de Guyenne et de Gascogne, t. 1858, une notice de Secondat de Montesquieu. Armes : D'azur à la fasce d'or, accompagné en chef de deux coquilles de Saint-Michel du même, et en pointe d'un croissant d'argent. Devise : Virtitem fortuna secundat.

Montesquiou, Charles de Bats, comte d'Artagnan. — V. Bats.

10316. Montesquiou (Jean de), dit le brave capitaine Saint-Colombe, colonel du régiment de Champagne et gentil-homme ordinaire de la chambre du roy, ayant été blessé mortellement à la tête au siège de Rouen en 4562, le duc de Guise sous les ordres duquel il servoit, l'ayant été voir, l'assura qu'il luy feroit part à jamais de sa fortune et de ses moyens comme à son compagnon et frère d'assaut. Il fut encore blessé au siège de la Rochelle en 4573 et fut tué à celui de Domfront en 4576, combattant vaillamment sur la brèche du château. Brantôme en parle comme d'un vaillant et déterminé soldat s'il en fut oncques : nous appelions, dit-il, son corps, une garenne d'arquebusades. M. de Thou en parle aussi comme d'un brave officier.

40317. Montesquiou (N... de), capitaine des gardes du duc d'Anjou, mourut en 4569 des blessures qu'il reçut au siége de Saint-Jean-d'Angely. Ce fut lui qui tua trattreusement le prince de Condé après la bataille de Jarnac.

10318. Montesquiou (Jean de), enseigne des mousquetaires de la garde du roy, tué au siége de la Rochelle en 1628.

10319. Montesquiou, sieur d'Artagnan, lieutenant aux

gardes servant avec les Enfants-perdus des compagnies des gardes du roy, se distingue à la bataille de Cazal, mai 1640. Il est blessé le 10 novembre 1642 au siège de Tortone: après d'autres éclatants services, le sieur d'Artagnan à la tête des mousquetaires remonte l'épée à la main sur la demi-lune de Maëstrick que les ennemis avoient reprise, les chasse et se remet en possession du logement. Il est tué d'un coup de fen à la gorge, sur la fin de cette action, juin 1673.

40320. Montesquiou (Pierre de), comte d'Artagnan, maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur d'Arras et lieutenant général de la province d'Artois, reçut sept blessures au combat de Senef en 1674 et mourut seulement le 12 août 1725 âgé de 85 ans.

10321. Montesquiou (Daniel de), seigneur de Préchac, chevalier, commandeur des ordres de Saint-Louis et de Saint-Lazare, lieutenant général des armées du roy, gouverneur de Roses puis de Schlestatt, sénéchal d'Armagnac et gouverneur de Lectoure, blessé en 1674 au combat d'Antomy d'un coup de mousquet à la cheville du pied gauche, le fut encore d'un pareil coup au talon du pied droit au combat d'Altenheim en 1675 où il eut un cheval tué sous lui d'un coup de canon, et reçut un autre coup de mousquet à la cuisse droite à l'affaire de Castelfollit en 1674 : mort en 1715.

40322. Montesquiou (Pierre-Paul de), dit le comte d'Artagnan, chevalier de Saint-Louis, colonel d'un régiment d'infanterie de son nom et brigadier des armées du roy, blessé en 1693 à la bataille de Nervinde, mourut en 1715.

10323. Montesquiou de Marsan (N... de), mort des blessures qu'il reçut au siége de Fribourg sous Louis XIV.

40324. Montesquiou (le s' de) (que l'on n'assure pas être

de la même maison), lieutenant au régiment de Hainaut, sur blessé d'un éclat au cou au siège du fort Saint-Philippe en 4756.

10325. Montesquiou, sous-lieutenant de galiote et d'artillerie du port de Toulon, tué devant Barcelonne, le 29 juillet 1714.

Les Montesquiou de Marsan et d'Artagnan sont issus des anciens comtes de Fézensac, qui avoient pour auteur Sanche Mittara, duc de Gascogne en 890. — Louis XVI reconnut l'authenticité de cette filiation et permit à tous les membres de la maison de joindre à leur nom celui de Fézensac. — Il n'y a donc pas beaucoup de familles aussi anciennes et aussi illustres. — Parti au 1er de gueules plein, au 2e d'or, à deux tourteaux de gueules, posés en pal.

10326. Montesson (le comte de), maréchal de camp, est tué le 30 juin 1653 au siège de Bourg.

Montesson (de). — V. de Montisson au cas que ce soit le même nom mal orthographié.

10327. Montet (le s'), major du régiment de Douglas, officier de mérite, fut tué à l'assaut d'Achsteim en 1675.

10328. Montet (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de la Marck, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

10329. Monteynard, sieur de Marcieu, est blessé au siège de Gigery en Afrique, le... 1644.

40330. Monteynard, chevalier de Marcieu, capitaine de grenadiers de la couronne, reçoit quatre blessures à l'assaut donné le 44 septembre 4744 à la ville de Barcelonne. — Le chevalier de Marcieu (que nous supposons le même), emporte une redoute devant Philisbourg, le 23 mai 4734; il est encore blessé à l'affaire du 20 octobre 4775 près de Ruinieck.

10331. Monteynard, le chevalier de Marcieu (que nous pensons autre que le précédent), colonel du régiment des

Landes, est blessé à l'affaire de l'Assiette, le... août 4747.

3

Les fastes militaires consacrent une longue et glorieuse notice à Louis François, marquis de Monteynard, né en 1713, secrétaire d'Etat en 1770 et gouverneur de la Corse en 1772.

La maison de Monteynard, qui a encore de nombreux représentants, est une des plus anciennes et des plus illustres du Dauphiné: sa filiation est prouvée depuis Rodolphe 1er, seigneur de Domingue qui, vers l'an 965, concourut à l'expulsion des Sarrazins, réfugiés dans les montagnes autour de Grenoble. — De vair au chef de gueules, chargé d'un lion issant d'or. Devise: Potius mont.

10332 Montfabes (de), lieutenant de vaisseau, du port de Rochefort, tué à la Hougue sur le Hardy, M. de Rochalar capitaine, le 29 mai 1692.

10333. Montfaucon et de Montbelliard (Henry de), seigneur d'Orbes, tué à la bataille de Nicopolis en 1396.

10334. Montraucon (Gabriel de), seigneur de Rogles, capitaine au régiment de Piémont, fut tué au siège de Gravelines en 1644. ou plutôt mourut 4 jours après sa blessure. (Mercure de 1644.)

10335. Montfaucon, marquis de Vissecq, exempt d'une compagnie des gardes du corps, meurt le 6 juillet 1744 à Ypres, âgé de vingt et un ans, de la blessure qu'il avoit reçue devant cette place.

Veir dans La Fortelle, t. II. p. 320. Les glorieux états de services du comte de Montfaucon de Rogles, écuyer de Madame Adélaide de France et maréchal des logis de la compagnie des grenadiers à cheval en 1774, et depuis colonel d'infanterie.

40336. Montferrand (Charles de), seigneur de Montferrand, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50 lances de ses ordonnances, gouverneur de Blaye et de Bordeaux, doit être celui du même nom qui reçut au siége de Genzac en 4574 une arquebuse à travers le corps dont il mourut, ce qui fut dommage, dit Montluc, car il estoit gentilhomme de valeur et fort aimé du pays.

10337. Montferrand (Abel de), seigneur de Torcieu; lieutenant au régiment de la Grange, mort au siège de Casal.

10338. Montferrand (Pierre de), son frère, seigneur de Montferrand, capitaine au régiment d'Enghien, tué au siège de Saluces.

Les Montferrand de Guyenne portoient : D'or à quatre pals de guents à une bordure de sable, chargée de six besans d'or. Armor. de 1450.

10339. Montferrand de Gontaut (Jean-François de), chemlier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Périgord et lieutenant de roy à Saintes, reçut plusieurs blessures au service qu'il quitta en 4757.

Famille du Bugey : Palé d'argent et de sable de six pièces, au chef de gueules.

- 40340. Montrerrier (le s<sup>r</sup> de), est blessé à la main, a le bras cassé, l'épaule et la joue percée à la bataille de Sintzim, juin 1674.
- 40341. Montrioux (Michel-Gabriel de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Normandie et brigadier des armées du roy, blessé au combat de Chiari en 4701, eut un bras emporté au siège de Turin en 4706, et fut blessé une troisième fois dans la retraite d'Aulot en 4741; il mourut au mois d'octobre 4733.
- 10342. Montroren (le s' Emmanuel de), très-vaillant capitaine de carabins, est tué en repoussant les gardes avancées des Espagnols à quelques milles de Casal, septembre 1538.
- 10343. Montrort (Amaury de), seigneur de Montfort, dit le Puissant, fut blessé d'un coup de lance devant le château d'Ivry en 1090 et mourut le même jour.
  - 40344. Montfort (Richard de), son frère, seigneur de

Montfort, mourut d'un coup de trait qu'il reçut à l'attaque de Conches en 4090.

- 40345. Montfort (Guy de), seigneur de la Ferté-d'Aleps en Beauce et de Castres en Albigeois, mourut le 34 janvier 1229 d'un coup de flèche qu'il reçut devant le château de de Vareilles, près de Pamiers.
- Montfort, comte de Leycester, vicomte de Béziers et de Carcassonne, célèbre par le grand nombre de places qu'il prit sur les infidèles et qui lui méritèrent les noms de Fort et de Machabée, mourut d'un coup de pierre qu'il reçut à la tête et de cinq coups de flèche dont il fut percé au siège de Toulouse, le 25 juin 1218: ainsi mourut, dit le P. Daniel, le fameux et le vaillant Simon, comte de Montfort, le héros de son siècle et un de ces hommes extraordinaires, auxquels très-peu peuvent être égalés ou même comparés.
- 40347. Montfort (Guy de), seigneur de la Ferté-Aleps et de Castres, second frère de Simon IV de Montfort, accompagna pareillement Philippe-Auguste en son voyage de Terre-Sainte, se signala aux siéges d'Aire et de Jaffa et fut tué à son retour, le 34 janvier 1229, d'un coup de flèche, au siége de Vareilles, près Pamiers.
- 10348. Montfort (Guy de), comte de Bigorre, son fils, fut tué au siège de Castelnaudary en 1220.

Amaury, frère de Guy, après avoir tenté de venger sa mort, prit la croix et fit partie de l'expédition contre Gaza, fait prisonnier par les Sarrasins, il revenoit en France, lorsque la mort le surprit à Otrante l'an 1241.

10349. Montfort (Simon V de), comte de Leycester, quatrième fils de Simon de Montfort, tué à Evesham, en Angleterre, le 4 août 1265.

- widde Merzone de 6 de nacesquetaire de la gardell Ty un al suge de Muisse de 18.3.
- Alisso Merrone de s'ade de l'encembre du régiment du pain, es ducies au meme siège.
- Malier es de si pres l'érandours.
- : livil. Lucium de marçus del mestre de camp de regiment ripa-daussalan, me à la bataille de Nervinde se fili.
- PROPERT LE VICTORE de Chevalier de Saint-Louis, communication de l'auxilleur au régressent de Champagne, pais remnanciant du first Missier sur le Rhin, blessé au siège de Friedung en 1713, le fitt encore à la bataille de Parme en 1714.
- 1883. Liveren: 'e s' de l'apitaine au mêire régiment, un siege de Prague en 1742.
- Missé. Mintener de s' de , capitaine de cavalerie, fut renverse à la fazzade de Phisance en 1746 avec tant de violence par un foulet qui vui en pointant près de lui terminer sa direction qu'il persit un œil et que son fasil fut brisé dans ses mans.
- 13357. Morreux (le s' de), capitaine au régiment de Provence, liesse ez 1759 près de Dusseldorff.
- 13:36. Restrour le chevalier de), est blessé et fait prisonmèr à la défense du poste d'Erbefeld, attaqué par un corps de l'armée des alliés, le 6 juin 1753. (Peut-être est-ce le même que le précédent.)

- 10359. Montfort (le s' de), cornette de carabiniers, blessé d'un coup de baionnette à la bataille de Minden en 1759.
- 40360. Montrort (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment d'Aumont, est blessé et fait prisonnier à la même bataille.

Montfort, nom illustre à plus d'un titre, mais porté par un grand nombre de familles qui n'avoient entre elles que ce nom de commun. — Les sires de Monfort, mentionnés dans l'Armorial de 1450 portoient : D'argent, à la croix recercelée et guivrée d'or.

- 10361. Montereville (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis et porte-étendard des chevau-légers de la garde, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- . 40362. Montgailland (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Bourbonnois, tué à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 40363. Montgasin (le s' de), aide-major au régiment d'A-quitaine, est blessé à la bataille de Todenhausen (Minden), 4759.
- 40364. Montgay (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Béarn, ensuite lieutenant-colonel du régiment provincial de Dijon et de celui de Lyon, fut blessé d'un coup de feu à la tête au siège de Namur en 4746, et encore en 4758 à l'affaire de Carillon en Canada.
- 40365. Montgerrond (le s' de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 40366. Montgeorge (le comte de), brigadier de cavalerie, est blessé dangereusement à la cuisse dans une rencontre avec un parti ennemi, juin 1675.
- 10367. Montgibaut (N... de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant chef des brigadiers des gardes du corps et lieutenant général des armées du roy en 1745, avoit été blessé à la bataille de Dettingen en 1743.

- 1496. Mariaus de s'ée, sons-iripalier des mans mires de la parde du rey, blessé su mége de lhémics 1673.
- 18369. Morror sie et de la capitaine du régiment de leur est biensé à la défense du fort Carillieu en Camain à l'aint du 6 publiet 1758.
- 1837. Morroman (N... de), seigneur de Lores, est manime mile hommes de pied, tué devant l'révise et bit en 1841.
- 14371. Morromant de marques de), a l'épasie casse la batalle de Sistem, juin 1674.
- 1437.2. Morromany de comte de 1. qui avoit été fai promier dans une rencontre précédents, peut-être à Satin, est échangé et revient au camp où le roi le reçoit ave de grands témoignages d'estime, lui promet un régiment elle fait présent d'un très-beau cheval. Il est blessé à la babille de Staffarde en 1690.

in a publis de nombreuses actives sur cette grande mann : mos uterims principalement la Grandopie de la muina de Mantpanner, par Au. Boums. Paris, 1856, pr. in-4°, avec bânsons graves internies émile tente.

- 19373. Morrous (le marquis de), sous-lieutement des gendannes de Bourgogne, est tlessé au côté et a un bres percé d'un coup de pistolet à la bataille de Cassel, avril 1677.
- 18374. Mostros de), lieutenant de vaisseau du port de Toulon, tué à la descente de Gennes, sur le Capable, le 24 mai 1684.
- 14373. Morreur le chevalier de 1, capitaine des carabiniers, est taé le 12 août 1695 d'un coup de canon devant Bruxelles.

10376. Montgond (le marquis de), est blessé à la bataille de Luzzara, août 1732.

ľ

- 10377. Montgond (le s'de), lieutenant au régiment de Beauvoisis, est blessé à la bataille de Rosbach, novembre 1757.
- 10378. Montgrain (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Reine, est blessé à la bataille de Cassel, avril 1677.

Famille du Bourbonnais : Echiqueté d'argent et d'azur au chef de gueules.

- 10379. Montgrand (Dominique de), chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Boulonnois, mort dans les guerres de Bavière en 1742.
- 40380. Montgrand (Honoré de), son frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au même régiment, tué à la bataille de Raucoux en 4746.
- 10381. Montgrand (Gabriel-André de), son autre frère, chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Saintonge, tué à l'aflaire de l'Assiette en 1747.
- 10382. Montgrand (Jean-Baptiste-Jacques-Benjamin, dit le chevalier de), son autre frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Béarn, depuis major des isles de Sainte-Marguerite, reçut plusieurs blessures à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 40383. Montgrand (François-Charles de), autre frère, chevalier de Saint-Louis, capitaine au même régiment, puis major de Dunkerque, blessé à la même bataille.

Famille originaire du Vivarais: D'azur à une haute montagne d'or, mouvant de la pointe, à une nuée d'argent brochant sur le tout, en fasces.

— Nous avons reçu de cette maison, qui a ses représentants, un assez grand nombre d'autres mentions, qui trouveront leur place dans notre supplément.

10384. Montguyon (le s' de), lieutenant de la mestre de

camp du régiment de la Reine. I aux s'eges de Linck, juliet 164 Courtray, juillet 1646, puis tué :

10355. Movrear (le s' de), sou biessé à la main au siège de Mou

10366. Mostrar (le s' de), de régiment de Courten, blessé à la

10367. Mostmolos (Pierre de), Paris, embrassa depuis le parti ( d'Arras en 1610.

16388. Mostrocos (Raimond : Pluviers, capitaine d'une comp dans un assaut au 1° siège de C

Sera. L'edition de Moréri de 1731 fet une dans un combat en Italie.

Famile de Bourgogne : Dann à u de trois quiziefenties d'argent. Derin tiure generale, des grands officiers de p. 472.

16389. Movre (le colonel), est défaite d'un corps de Castillans lioure, avril 1642 : puis l'est en passage de la rivière de Mora, ses fonctions jusqu'à la fin du ce

t0390, Mosπ (le e de), lie à la défense de Prague, le... sep

40391. Mouve (le marquis de) défend avec beaucoup de cou (mars 1748); sert au siège de Ma coups de feu à l'action du 4 ° aos

Famille de Bretagne, originaire de acceptée de deux montagnes de sis o

- 10392. Montiers, comte de Mérinville, commande l'aile droite de l'armée à la bataille de Llorens, juillet 1655. Il avoit été blessé à la levée du siége de Lérida, décembre 1646: l'est encore deux fois au siége de Solsonne, août 1655.
- 40393. Montiers (le s' des), lieutenant dans les volontaires de Hainaut, tué en 1762 à l'affaire de Cassel. V. des Monstiers au cas qu'il soit de cette maison.
- 10394. Montiers, chevalier de Mérinville, est blessé au siège de Candie, janvier 1669.
- 40395. Montiers, marquis de Mérinville, officier de la compagnie des gendarmes, est blessé à l'affaire de Dettingen, juillet 1743.

Famille du Poitou : Ecartelé aux 1 et 4 d'azur à deux lions léopardés d'or, l'un sur l'autre : aux 2 et 3 d'argent à trois fasces de gueules.

- 40396. Montuaux, lieutenant au régiment de la Ferté, est tué au siège de Luxembourg, juin 1684.
- 10397. Montignac, colonel du régiment de Vexin, blessé le 18 août 1690 à la bataille de Staffarde.
- 10398. Montigny (Jean de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 1356.
- 10399. Montigny (le Moine de), écuyer, tué à la bataille de Poitiers en 1356. — Ce nom de le Moine étoit problablement le sobriquet sous lequel il étoit connu.
- 10400. Montigny (Robert de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 10404. Montigny (Charles de), chevalier, tué à la même bataille.
  - 40402. Montigny (Guillaume de), seigneur de Montigny,

chevalier de l'ordre du roy, ge l'isle de Rhuis, blessé à la batai

10103. Moxisor (le capitaine qu'il reçut à la jambe au siège de dans le parti catholique.

1010 . Moxmoxt (le s' de), fut d'arquebuse en 1583 à l'attaque Theu).

10105. Monnent (le capitaine c Picardie et mestre de camp, tué (de Thou).

dotos. Montient (Guillaume chevalier de l'ordre du roy, ge chambre, l'un de ses mattres d'ho duc de Longueville et gouverneur blessé dans une affaire en 1638 de cette année, et mourut le 25 ju

40407. Moxriexy, lieutenant de la Mothe, est tué le 4 décembre 1 voure la ville de Channèse.

10108. Moxmoxy (le s' de), aide landri ou de Normandie, est ble de Tortone, en 1612.

40409. Montient (Gabriel de), tête d'un régiment qu'il comma présidents du parlement de Paris, p

40410. Montiony (le s<sup>1</sup> de), ca siège de Lens en 1647 (l'on prés garde Pierre de Guinaudeau, sei homme ordinaire de la chambre du roy et qui en effet étoit dans le même temps capitaine aux gardes.

- 10411. Montigni (le s' de), enseigne au régiment des gardes, est blessé à l'attaque des retranchements des ennemis devant Arras, le 25 août 1654.
- 10412. Montigny (Joseph de), chevalier, commandeur de l'ordre de Malte et vice-amiral de France sous Louis XIII et Louis XIV se rendit célèbre sous ces deux règnes, fut blessé au siège Tarragone en 164...et reçut encore plusieurs autres blessures, d'après un brevet de pension de 3,000 fr. que lui accorda Louis XIV. Il mourut au château de Montigny en Bourgogne, le 17 décembre 1655.
- 10413. Montigny (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Navarre, donna les plus grandes preuves de valeur au siège de Valence en 1656 où il fut blessé d'un coup d'épée au genou; il y reçut encore une deuxième blessure et une troisième d'un coup de feu qui lui cassa la jambe.
- 10414. Montigni (le s<sup>r</sup> de), lieutenant aux gardes, est blessé à la tranchée devant Gravelines, août 1658.
- 10415. Montigny (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au même régiment, tué au siège de Montmédy en 1657.
- 10416. Montioni (le s<sup>r</sup> de), est blessé à la tranchée devant Lille, août 1667. Il est encore atteint au siège de Candie, août 1669.
- 40417. Montigny (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Bourgogne, tué au siège de Grave en 1674.
- 40418. Montioni (le comte de), frère du comte de Moncha, aide de camp duc de Luxembourg, reçoit un coup de mousquet à l'épaule au combat de Senef, août 1674.

- te different le mari mainte telle e regiment re different de fallatellement
- ered Morney in Ring at Meno replicate en la mon eith.
- Paul Borner de l'en Demarque, the sir l'Austin
- e est diversar designate sommer education produce of considering at 15 mil.
- Aleks Morrare estáblica Sumon a a semilia de Demiro
- 41438 Bornard e s' de Loisse blos a la meme ham
- (456. Marmeur le s' de , 1 Normande, est blesse devant 1
- 40 agn. Masmaas (le s' de , ca manuel blesse au siege de Voël
- १८६३: Mornecus ्रेट seignem हार्टीट एक Partiers en 1856.

- 10429. Montjouvent (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Lameth, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Rosbach en 1757.
- 40430. Montjoye (le s' Lottin de), capitaine au régiment d'Aumont, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Toden-hausen (Minden), août 1759.
- 40434. Montlaur (le s<sup>r</sup>), lieutenant d'artillerie, est tué au siège de Colorno, juin 1734.

Famille du Languedoc et Dauphiné: D'or au lion couronné à l'antique de vair.

- 10432. Montlaut, enseigne du régiment de la Moselle, est blessé le 18 août au siège de Cosni en Piémont, septembre 4641.
- 40433. Montlevon (le s' de), capitaine au régiment de Bourbonnois, blessé d'un coup de canon à l'affaire de Cassel en 1762.
- 10434. Montlezun (Jean de), dit de Cosseins, seigneur de Cosseins, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, maréchal de ses camps et armées, capitaine de 50 lances de ses ordonnances et mestre de camp du régiment des gardes-françoises, obtint au mois de décembre 1560 une gratification de 25 fr. pour se faire panser des blessures qu'il avoit reçues en Ecosse où il commandoit alors une compagnie de gens de pied et où il avoit été envoyé sur la fin de l'année 15:9; il fut encore blessé à la bataille de Jarnac en 1559, et fut tué d'un coup d'arquebuse au siège de la Rochelle en 1573.
- 10435. Montlezun (Johannot de), tué au siège devant Clairac, d'après une attestation du 16 janvier 4587.
  - 40436. Montlezun de Lupine de Montcassin (PhilippeAntoine

- de), seigneur des Houlières, mestre de camp du régiment de Champagne en 1585, puis de celui de Picardie, tué à la prise de Gergeau en 1589.
- seigneur de Saint-Lary, capitaine au régiment de Roquelaure et écuyer de la grande écurie du roy, fut blessé au combat de 1636 entre le marquis de la Force et le colonel Colloredo; en effet, il sit son testament, le 19 mars de cette année, se disant alors blessé au service du roy.
  - 40438. Montlezun (Charles de), co-seigneur de Ligardes et de Preissac, tué au service, ce que l'on présume être sous Louis XIII.
  - 10439. Montlezun (François de), baron de Busca, tué dans une action au passage de la Rivière de Colme, le 19 juin 1665 commandant la cavalerie de l'armée sous le maréchal d'Aumont.
  - 40440. Montlezun (Jean-Paul de), seigneur de Saint-Maure, capitaine et major du régiment de Lorraine-infanterie, tué au combat de Solsonne en 1655.
  - 10441. Montlezun (Philippe de), son fils, baron de Busca, chevalier de Saint-Louis, enseigne des gardes du corps et brigadier des armées du roy, blessé au combat de Leuze en 1691, fut tué à la bataille de Malplaquet en 1709.
  - 40442. Montlezun (Antoine de), baron de Busca, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des gardes du corps, lieutenant général des armées du roy et gouverneur d'Aiguesmortes, blessé au combat de Senef en 4674, mourut en 4745.
  - 10443. Montlezun (Jean de), capitaine et major de Blaguies, tué au service en Catalogne.

- 10444. Montlezun de Busca (Louis de), enseigne des gendarmes d'Anjou, tué à la bataille de d'Hochstett.
- 10445. Montlezun (Charles-Maurice de), baron de Busca, enseigne des gendarmes de Bretagne, tué aussi à la bataille d'Hochstett en 1704.
- 10446. Montlezun (François de), seigneur de Besmaux, maréchal de camp, blessé d'un coup de pistolet à la tête devant Cremone, commandant alors la compagnie des chevaulégers d'ordonnance du cardinal Mazarin; il eut aussi son cheval emporté d'une volée de canon au siége de Bellegarde.
- 40447. Montlezun (Philippe de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Médoc, recut plusieurs blessures au service sous Louis XV.

Famille de Gascogne: d'argent au lion de sable, couronné de gueules, accompagné de neuf corneilles du second, becquées et membrées de gueules, rangées en orle, posées 4 en chef, 2 en slanc et 1 en pointe.

— Il y a des représentants.

- 40448. Montlouer, premier écuyer de la grande écurie, voulant franchir un fossé près de la ville d'Athe, est tué par son cheval qui se renverse sous lui, juillet 1671.
- 10449. Montlouis (le s' de), chevalier de Saint-Louis, maréchal des logis de la 1<sup>re</sup> compagnie des mousquetaires, tué à la bataile de Dettingen en 1743.
- 40450. Montluc (Marc-Antoine de), fut blessé à mort en allant reconnoître le fort du fossé du pont d'Ostie en 4557.
- 40451. Montluc (Blaise de), seigneur de Montluc, maréchal de France, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, colonel général de l'infanterie françoise, gouverneur d'Albe et de Montcallier, dit dans ses Mémoires

qu'il servit M. de Lautrec avec che voyage de Lombardie et du roys blessé de quatre arquebusades; il jambe droite en 4527 à l'attaque ( plus encore au siège de Capistrane busade lui perça le bras à quatre autre lui froissa tout l'os sur la j bras, et, en retombant au milieu d rompit encore le bras en deux cheval blessé de deux coups de 1 près de Tautavel en 4542: au siés fut blessé d'une arquebusade qui dont on fut obligé de lui arrache beaucoup de chairs, ce qui le r forcé de porter un masque toute s brave général écrivoit au roy à ce abrégé de sa vie, il dit qu'il avoit plusieurs autres blessures, « n'ays je n'aie été blessé si ce n'est le bra il dit encore « si n'ay-je pas été ε et de grandes maladies, car j'en monde scauroit avoir, sans mouri mourut au mois de juillet 4577.

Peirot de Montluc, chevalier, se homme ordinaire de la chamb cinquante hommes d'armes de se barqué à Bordeaux avec six nav 300 gentilhommes volontaires et soldats et capitaines qu'il put ret en Afrique, et ayant fait une de appartenant au roy du Portugal, mousquetade à la cuisse dont il

Montesquiou, prince de Chabanois, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de 50 lances de ses ordonnances, gouverneur de Pignerol et gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou, blessé au siège de Rabastens en 1570 d'une arquebusade au menton, mourut en 1573, à Nogarol en Guienne, d'une autre qu'il reçut en voulant forcer une barricade.

40454. Montluc (Jean, bâtard de), seigneur de Balagny, prince et gouverneur de Cambray, maréchal de France, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de 400 hommes d'armes de ses ordonnances, obtint du roy Henry III, le 24 février 4576, étant alors lieutenant de la compagnie des gendarmes du maréchal de Montluc, une gratification de 2,400 fr. en dédommagement de ce qu'il lui avoit coûté pendant 15 mois qu'il avoit été au lit, malade d'une arquebusade qu'il reçut au siège de Livron en 4574; il fut aussi blessé d'un coup de feu à la cuisse en se rendant mattre de Cateau-Cambrésis, et le fut encore au siège de Senlis en 4589: mais il servoit alors dans le parti de la Ligue. Le maréchal de Balagny mourut en 4603.

10455. Montluc (Jean-Alphonse de Montluc-Balagny, dit le marquis de), eut la cuisse emportée d'un coup de canon à la prise de Tortose en 1648, et mourut en la même année des suites de cette blessure.

La maison de Monluc est assez célèbre pour que nous nous abstenions de rappeler autrement ses services. Nous ferons seulement remarquer que la véritable orthographe de ce nom n'est pas Montlue, comme on l'écrit ordinairement, mais Monluc ainsi que le prouvent les nombreuses signatures que l'on a de Blaise et que l'a peremptoirement démontré M. le baron de Ruble dans la belle édition qu'il vient de donner des Mémoires ou Commentaires de ce célèbre capitaine. La maison de Monluc portoit : Ecartelé aux 1 et 4 d'azur, au loup rampant d'or, aux 2 et 3 d'or à un tourteau de gueules.

40456. Montmaur (le capitaine de), blessé en 1562 (dit

- M. de Thou) dans un combat contre les protestants, sui tué au siège de Montauban en 1563.
- 10457. Montmelle (le s<sup>r</sup> de), officier au régiment de Champagne, fut blessé à Lerida en 1646.

Montmerel (de). V. de Malaville.

- 10458. Montmirel (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au siège de Namur en 1692.
- 10459. Montmorau (le s<sup>r</sup> de), tué au siège d'Issoire en 1577 servant dans le parti catholique.
- 10460. Montmorency (Josselin de), tué au siège d'Acre en 1491.
- 40461. Montmorency (Bouchard de), seigneur de Saint-Leu, de Dueil et de Nangis, grand pannetier de France et ambassadeur en Angleterre, fut blessé en 1328 à la bataille de Cassel où il donna des marques de la plus grande valeur.
- 10462. Montmorency (Hugues et Antoine de), dit de Beassault, frères, chevaliers, furent tués à la bataille de Verneuil en 1424.
- 40463. Montmorency (Anne, duc de), premier baron, pair, connétable, maréchal et grand mattre de France, ministre d'Etat, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et de l'ordre de la Jarretière, chambellan et premier gentilhomme de la chambre du roy, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, gouverneur de Languedoc et du château de la Bastille à Paris, l'un des plus célèbres capitaines du XVI siècle, fut d'abord grièvement blessé au combat de la Bicoque en 1522, pareillement et très-dangereusement d'un coup de sabre à la tête et d'un coup de feu sous le menton à la bataille de Dreux en 1562; il termina glorieusement sa

carrière à celle de Saint-Denis en 1567, où il eut la force de recevoir huit blessures mortelles et de casser du pommeau de son épée les dents de Jacques Stuart qui lui porta le dernier coup: ce fut dans ce moment que rappelant le peu de forces qui lui restoient, il dit à ses soldats: Il est encore jour; amis, que faites-vous auprès de moi? marchez et poursuivez la victoire! mon cousin Sanzay, ajouta-t-il tout ensanglanté, je meurs, mais ma mort est belle et vaut au moins ma vie; pouvois-je choisir un tombeau plus glorieux qu'un champ de bataille? Dites au roy que j'ai enfin trouvé cette mort que j'ay tant de fois cherchée pour luy, pour son père et pour son ayeul. On veut le transporter à Paris : non, dit-il, je ne le souffriray jamais, laissez-moy mourir au lit d'honneur. Sur les vives instances qu'on luy en fit il ajouta : que l'on m'emporte, je le permets, je verray le roy, je lui montreray mes blessures, je luy diray adieu, il verra couler mon sang et je mourray content.

- 10464. Montmorency (Gabriel de), son fils, baron de Montberon, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 lances de ses ordonnances, gouverneur de la Bastille et de Vincennes, tué à la bataille de Dreux en 1562.
- 10465. Montmorency (Daniel de), seigneur de Guéchard, lieutenant de la compagnie des gendarmes du vicomte de Turenne, tué au siège de Chartres en 1591.
- 40466. Montmorency (François de), seigneur et baron de Hallot, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 lances de ses ordonnances, lieutenant général en Normandie, bailly et gouverneur de Rouen et de Gisors, blessé à la cuisse d'un coup d'arquebuse au siège de Rouen en !592, fut poignardé à Vernon, le 22 septembre de cette année, par le marquis d'Alègre dans le moment où il feignoit de l'embrasser.

d'une compagnie d'infanterie, au : la bataille de Nieuport en 4600.

40468. Montmonency (Georges « vicomte de Roullers, tué au siège

10469. Montmorence (Henry, du France, chevalier des ordres du r guedoc, reçut trois blessures au s et un coup de pierre au bras à la en 1629; c'est ce jeune et héroïqu lieu fit décapiter à Toulouse, le 3

40470. Montmorency-Laval-Boisde Mardick, le 43 août 4646, pu chée devant Dunkerque. — Il même année fort regretté de ceux rite et son courage.

40474. Montmonency (Françoisterre, capitaine de cavalerie, tué à

10172. Montmonency, dit le cher pitaine des chevau-légers au régi une rencontre aux environs de

10473. Montmonency, marquis d siège de Candie, août 1669.

40474. Montmonency, marquis « au régiment de Picardie, est tué à octobre 4672.

40475. Montmongney (Charles d' de Piémont, mort des blessures quariek en 4673.

- 40476. Montmorency (de), sous-lieutenant du régiment de Rohan, à l'attaque d'une redoute construite par les Allemands au siège de Mayence, eut la cuisse cassée d'un biscayen, dans la nuit du 7 au 8 août 1689.
- 10477. Montmorency (Henry de), capitaine au régiment d'Orléans, tué au siège de Mayence en 1689.
- 10478. Montmorency (de), lieutenant au régiment d'Orléans, tué à la défense de Mayence en septembre 1689.
- 40479. Montmorency (Henry-François de), duc de Luxembourg, pair et maréchal de France, chevalier des ordres du roy, capitaine des gardes du corps, gouverneur de Champagne et de Brie, blessé à la bataille de Rethel en 1650, au siège de Valenciennes en 1677, le fut encore à la main au combat de Saint-Denis en 1678, et mourut le 4 janvier 1693.
- 40480. Montmorency (Léon de), marquis de Fosseuse, colonel du régiment de Forez et lieutenant général du pays Chartrain, tué à la bataille de la Marsaille en 1693.
- 10481. Montmorency, comte d'Esterre, est blessé dans une rencontre près de Chiari le 1° septembre 1700. En septembre 1710 on le retrouve comme brigadier, colonel du régiment de Normandie, forçant les miquelets retranchés près de Besalu en Catalogne, et blessé à la gorge: est en reconnoissance de ses services, créé chevalier de la Toison d'or.
- 40482. Montmorency, prince de Robecque, monte à la tranchée devant Brisac le 25 août 4703; il est blessé au siège de Landau en novembre suivant.
- 10483. Montmorency (dit le chevalier de Luxembourg), est blessé le 18 octobre 1705 dans une affaire engagée sur les bords de Serès.

- Clave. Mustatament, earlie Bours autre, in equipment autre, in au relevant autre decemb
- 41a 5 Novembers Sear de la Robert L'Atarets, cho regiment de Rresse-infanter fut hiesse an conse 48 juin qui faisuent un murrage au Valenciernes.
- 41455. Mivrainance-Lavar slege de Fribiung, le 43 octo dans la mathoire.
- de Châtalital souverain de de Châtalital souverain de de Riyan, chevaller de Saint P. mint l'Angadier des some Poutou et capitaine du chât ment hiesse à une jambe à l'et mourouse 28 octobre 1731
- 40488. Mosmoneser-Luxes sie ie i due de Piney-Luxen rency, pair de France, princvaluer les crâres du roy, lieu genverneur de Normandie, b en 4693, mourus le 4 août 47
- 40459. Montmorency de F Malte, tué sur mer au service
- de , prince de Robecque, mai pagne, chevaller de l'ordre d

ral des armées du roy et majordome-major ou grand maître de la maison de la Reine douairière d'Espagne, veuve du roy dom Louis I<sup>er</sup>, blessé d'un coup de mousquet au bras au combat de Chiari en 1701, le fut encore au siège de Chivas en 1705, et reçut une légère blessure au cou dans la campagne de 1709. Il mourut le 27 octobre 1745.

- 40494. Montmorency-Luxembourg (Christian-Louis de), prince de Tingry et maréchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Valenederner et de Mantes, reçut une blessure en 4705 en poursuivant les Impériaux qui avoient fait des retranchements à la tête du port qu'ils avoient jetté sur le Serio au village de Montodeno. Il mourut le 23 octobre 4746.
- 10492. Montmorency, marquis de Laval, brigadier, est blessé à la bataille de Raucoux, octobre 1746.
- 40493. Montmorency-Laval (le comte Joseph-Pierre de), colonel du régiment de Guyenne, servant dans l'armée en qualité d'aide-maréchal général des logis, est tué à la bataille d'Hastembeck, le 31 juillet 4757.
- 40494. Montmorency, comte d'Olonne, chef de brigade au régiment de Schomberg, est blessé le 11 août 1760 dans une rencontre avec l'ennemi près de Ober-Istingen.

A ceux qui seroient tentés de douter des services rendus au pays par la maison de Montmorency, il suffira de lire les mentions qui précèdent et dont facilement on auroit pu augmenter le nombre. — On sait que par décret du 14 mai 1864, M. N. R. Adalbert de Talleyrand-Périgord, neveu par sa mère du dernier duc de Montmorency, a été autorisé à reprendre et relever ce titre. — D'or à la croix de gueules, cantonnée de 16 alériens d'azur. Devise: DIEU AIDE AU PREMIER BARON CHRESTIEN!

10495. Montmorillon (Jean de), chevalier, et son fils aussi chevalier, furent tués à la bataille de Poitiers en 1356.

- 40496. Montmorin (N... de), tué à la prise d'Issoire en 1577 (de Thou).
- chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de se chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonneces, gouverneur d'Auvergne et chambellan du duc d'Arjou, fut blessé sous Charles IX à l'attaque du château de Saint-Sulpice dont il se rendit maître, et mourut le l'ijer vier 1586.
- 10498. Montmorin (François de), tué au siège de Fontarable en 1638.
- 10499. Montmorin (Jean-François de), chevalier de Malte, tué à la bataille de Nortlingue en 1645.
- 40500. Montmorin (Gilbert de), son neveu, seigneur de Montaret, chevalier de l'ordre du roy, gouverneur de Verdumsur-Saône et lieutenant-colonel du régiment de Conti, tué à la même bataille.
- 10501. Montmorin (Philippe de), comte de Châteauneuf, mestre de camp, tué au service sous Louis XIV.
- 10502. Montmorin (Nicolas de), son frère, seigneur de Villeneuve, capitaine au régiment du Terrail, tué au siège de Lerida en 1647.
- 40503. Montmorin (Roger-Charles de), son autre frère, baron de Broc, capitaine de cavalerie au régiment de Créquy, tué au service près de Béthune.
- 10504. Montmorm (François-Charles de), son autre frère, capitaine de cavalerie au régiment de Mazarin, puis aide de camp de l'armée du roy en Hongrie, y fut tué en défendant le passage du pont de Kermen, le 27 juillet 1664.

40505. Montmorin (Jean-Baptiste-Caliste), marquis de Saint-Hérem, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment dit de l'Isle-de-France, se trouva aux batailles de Parme et de Guastalla; étoit brigadier des armées du roy, lorsqu'il força le premier les lignes de Weissembourg 4744, fut blessé dans cette affaire; nommé maréchal de camp fit les campagnes de 4745 et 4746 sous Maurice de Saxe; se distingua à la bataille de Raucoux où il fut encore blessé, le 44 octobre 4746; contribua à la prise de Berg-op-Zoom, et à la prise de Maëstricht 4748. Parvenu au grade de lieutenant général, il fut nommé gouverneur de Belle-Isle-en-Mer et l'étoit déjà de Fontaine-bleau, charge qui demeura plus d'un siècle dans sa famille. Il comptoit cinquante-cinq ans de service lorsqu'il mourut en 4779.

Montmorin, l'une des plus anciennes familles de l'Auvergne; — le nom de Saint-Hérem fut joint à celui de Montmorin par suite du mariage de Jacques de Montmorin avec Jeanno Georges, dite de Charpaigne, dame de Saint-Hérem, le 28 mai 1421. — De gueules semé de molettes d'argent, au lion du même brochant sur le tout.

- 40506. Montmoyen (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel de Tavanes, est tué au siège de Roses; son fils, âgé de douze ans, est trouvé parmi les morts dans la tranchée, n'ayant pas voulu quitter le corps de son père. Il meurt au bout de vingt-quatre heures, mai 4645.
- 40507. Montmure (le s' de), capitaine au régiment d'Escars, tué à la bataille de Rosbach en 4757.
- 10508. Montoison (le s' de), sergent aux gardes, est tué à la bataille de Casal, mai 1640.
- 10509. Montolieu (Jean de), gentilhomme ordinaire de la maison du roy, tué à la bataille de Montlhéry en 1415.
- 40510. Montolieu (Jacques de), chef d'une bande, tué à la bataille de Novare en 1513.

pue de Mi bunnes, me à la baselle de Caredia a l'il

me mente in ur jr danser is service l'access et suite de Protes et suite de Protes et suite de l'Arient et service l'access et service l'acc

Mill Immun den de , copinine d'une competité M manuer, une me suspe de Manapoliter en 1622.

Mes American de la come à la batalle de l'oumert en l'édit à a soire du mondantée de Richemont qu'erson à sur murvi finière. Parère,

Persone. 25 The latter of the communicate in give in Personne. 25 The latter of course of Espagne près de 688 auch en general de france et course d'Espagne près de 688 auch en general de 688 auch en general

Miss. Immune de la comparison de galires, toi une mousquetaile à la lête en 1638 au combat des quine quares de l'empre compare pareil nouchee de celles d'Espagne: le Mouser Français de cette année dit qu'il servoit depais l'année en républicies d'élement fort reducters.

1617. Murraum (& s' de), du régiment de l'urenne, est illemei un combat de l'abourg. 2001 1614.

1 1648. Morricant Jean-Baptiste de), aussi capitaine de grières, int mé d'un comp de mousquet le 19 mars 1667 et combatant contre un vaissen a corsaire.

19519. Marrieux (Louis de), capitaine au régiment de Vermandris, tué à la bataille de Trèves en 1675.

1853. Moreum (Jacques de), mort à Metz d'une blessure reçue an siège de Luxembourg où il faisoit les fonctions d'inpluisur.

16321. MONTOLIET (le chevalier de), capitaine dans les

pardes Wallones, et commandant un bataillon, est tué à l'assaut donné le 11 septembre 4714, à la ville de Barcelone.

Les Montolieu de Saint-Hippolyte, barons du Saint-Empire en 1704, originaires du Languedoc portoient: D'azur à la sleur de lis accompagnée de trois croissants rangées en ches, et de trois étoiles rangées en pointe, le tout d'or. Dévise: Deo et principi. — De cette ancienne et valeureuse race des Montolieu, les biographes n'ont trouvé à citer qu'une semme bel esprit auteur de quelques mauvais romans, née en 1766 et morte de nos jours en 1833. Voilà l'illustration que les saiseurs de dictionnaires donnent au nom de Montolieu.

- 10522. Montonnière (le s' de la), lieutenant, est tué à la bataille de Casal, mai 4640.
- 40523. Monvortier (le s<sup>r</sup> de), capitaine de vaisseau, est blessé dans un combat naval avec les Hollandois, près Tabago, mai 1677.
  - 40524. Montoux (le s' de), capitaine de grenadiers au régiment de Picardie, fut blessé en 4642 devant le château d'Epersberg.
  - 10525. Montoux (le s' de), chevalier de Saint-Louis, aussi capitaine de grenadiers au même régiment, blessé à la bataille de Parme en 1734, le fut encore à l'affaire de Dingelfingen en 1743.
  - 40526. Montparty, sous-lieutenant au régiment de Périgord, blessé à la bataille de Staffarde le 48 août 4690.

Montpensier. — V. Bourbon.

J

5

- 40527. Montpersoux (le seigneur de), guidon de la compagnie des gendarmes de M. de Joyeuse, tué sur la brèche au siége de Sommières en 1573.
- 10528. Montpersoux (le marquis de), brigadier de cavalerie, est blessé à la bataille de Luzzara, août 1712.
  - 40529. Montperoux (le comte de), au siège du château de

Lichtemberg est blessé au doigt près du maréchal de Créqui dont il recevoit alors un ordre, et mourut de sa blessur, 4678.

- 10330. Montrezat (le s' de), colonel d'un régiment de son nom, est blessé le 17 octobre 1641, au siège de Demonten Italie, puis encore le 8 septembre 1643 au siège de Trin.
- 10531. MONTPEZAT (le s' de), officier de la garnison d'Air, est tué en juin 1649 dans une rencontre avec un parti contraire près de Barjoux, en Provence.
- 10532. Montrezat (le marquis de), capitaine aux gardes, est blessé le 11 août 1695 à l'attaque du grand retranchement que les ennemis avoient fait devant Bruxelles, pour défendre les approches de cette ville.
- 10533. Montrezat (le marquis de), est tué le 22 mai 1681 au siège de Luxembourg.
- 10534. Montrezat (le s' de), lieutenant en second dans le régiment des grenadiers de France, est blessé à l'affaire du 24 juin 1755 près de Cassel.
- 10535. Montpezat (le s' de), lieutenant aux grenadiers de France, blessé le 24 août 1762 à la journée de Grebenstein.

Montpezat, ancienne famille du Languedoc. Auteur des Montpezat qui précèdent, Melchior des Prez de Montpezat, seigneur du Fou étoit sénéchal de Poitou, lieutenant de la compagnie de cent hommes du duc de Guise, lieutenant du roy en Guyenne. — De gueules à une balance d'or.

- 10536. Montplaisir (le s<sup>r</sup> de), est tué dans une rencontre avec un parti de Croates, septembré 1636.
- 40537. Montplaisir (le s' de), lieutenant au régiment de Champagne, tué au combat de Steinkerque en 4692.
  - 10538. Montplaisir (le s' de), lieutenant au régiment de

Rohan, depuis Béarn, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

Ancienne famille de Bretagne, dont les biographes ne citent que René de Bruc, marquis de Montplaisir, maréchal de camp en 1651, auteur de quelques poésies imprimées en 1759 et l'un des adorateurs de la comtesse de la Suze, dont il aida les travaux littéraires.

Voy. au mot Bruc.

\_1

- 10539. Montplessis (le s' de), ingénieur, est blessé dangereusement au siège de Dôle, juin 1674.
- 10540. Montastreuc (le s' de), capitaine au régiment royal des vaisseaux, blessé au combat de Senef en 1674.
- 10541. Montrau (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Turenne, est blessé au seul bras qui lui restoit, à la tranchée devant Ypres, octobre 1658.
- 40542. Montréal (Louis de), seigneur d'Urtubie, échanson des roys Charles VIII et Louis XII, tué à la prise de Guipuscoa en 1517.
- 40543. Montréal (le s' de), maréchal de camp, reçut un coup de coutelas à la tête dans un combat contre les religionnaires, près de Montpellier, en 4622.
- 40544. Montréal (le chevalier de), Avignonois; est tué le 46 janvier 4647 à la prise de l'Amiral d'Alger par six galères de la Religion.
  - M. J. Bourdin en 1855 a publié les Légendes de la maison de Montréal et une généalogie, avec blason.
- 40545. Montredon (le s<sup>r</sup> de), sous-lieutenant au régiment de Navarre, blessé au combat de Senef en 1674.
- 10546. Montredon de Montreback, enseigne de vaisseau du port de Toulon, tué sur l'Heureux, le 22 août 1691.
  - 10547. Montregard de Couteville (le s' de), enseigne de

neum. Mani ('un me) de feni dens se inscient de la manie ('un de la manie de la manie de la manie ('un de la manie de la manie de la manie ('un de la manie de la

le f de . apidine un régiment

use de le ser le Industrie de l'agrant de

alest. Tomber de l'étaire du parier et

meralier de Same-Linis. merecinà des logis de la comparte persone de la perio el mesare de camp de arraire de perio el mesare de camp de arraire de mile de Same-Linis de Comparte de Comp

re l'un de l'angue de comple de cherre de presies accompagne de l'une de compagne de l'angue de cherre d'an et l'anne.

elisse Luciani de, leutemant de galiote d'artiliere du part de Lucianiere, périt sur le Chameau, le 27 201 (1733).

40556. Morraos (le s' de), lieutenant au régiment de Piémont, blessé à la bataille d'Oudenarde en 4708.

Monraoignon (de). — V. de Mouroignon.

7

10557. Montrond (Pierre-Alexandre de), chevalier de Saint-Louis, d'abord capitaine, aide-major des volontaires royaux dragons, depuis Légion royale, et enfin lieutenant-colonel de hussards au même corps, blessé dans la campagne de 1747, le fut une deuxième fois à Strenbeg en 1760.

Famille du Dauphiné et qu'on retrouvoit en Suisse et dans le Vivarais.

10558. Montrosier (le s' de), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, fut percé de deux coups de lance dans le ventre en 1697, à l'assaut du faubourg de Carthagène où il fut un des premiers à monter; il y commandoit les premières compagnies de grenadiers.

40559. Montrozier (de), lieutenant de vaisseau, du port de Toulon, tué sur le Terrible devant Gibraltar, le 17 novembre 4704.

Montrozier, samille de Champagne dont l'un des derniers représentants périt à Reims sur l'échasaud révolutionnaire, après la chute de Robespierre et sur la poursuite de Thiriot, qui lui-même échappé à la guillotine, devint son pourvoyeur à Reims en qualité de commissaire du Directoire...

- 40560. Montaussi (le s<sup>r</sup>), capitaine dans le régiment de Florinville, est blessé au siège de Cosni, septembre 4641.
- 10561. Montre (le s' de), gentilhomme du comte d'Origny, est blessé dans le combat du 12 août 1645, au poste de la Montagne, près des Aveillanes.
- 10562. Monts (Joseph-Raimond de), d'abord cadet, gentilhomme du régiment de Metz, puis dans Poitou, ensuite capitaine de grenadiers et chevalier de Saint-Louis, blessé à la

res le Calma-Carrière de la lattre de Palaton et (1).

- Missi. Missiana Te s' de l'agra dame de la parie de la carde de la
- 11361. Mistractus François de liderales de Mis monare de monaste, tre en Fandre do service dono 1972.
- tiebl. Mermen, capitales de dépase du pon de foi den mont la vise Salon-Lomingue, commandant l'Étres le 18 seçuendre 1934.
- 11566. Morsier le s' del major, est tre le 16 ord 1888, en siège de Bergne en Catalogne.
- list. Morson le s' de l'obereu-lèger le la garde il e Lesse à la baulle de Beningen en 1743.
- 1956. Essent de s' de capitaine au régiment de Corp est l'esse d'une mousquetade à la prise de Diffusion 1636.
- 11169. Morral le s' de), capitaine au régliment de Brojie, est blessé à l'attaque du fort de Breslau, décembre 1655
- 11570. Mostvat le s' des chevaller de Saint-Louis, sous brightler de la 2º compagnie des mousquetaires, biessé à l bataille de Dettingen en 1743.
- 10571. Morvallat Henry des, seigneur de Neuve-Egliste de Grantie. général des troupes françoises au service des Étals-Genérales, eut un pied emporté d'un coup de canon au sage d'Ostende en 1601.
- 1:372. Mestrallat Jean-Raimond de), chevalier de Malte, france dans la guerre de la Valteline.

- 40573. Montvallat (Jean-Raimond de), son frère atné comte d'Antragues, fut tué au dégât de la ville de Milhau en 1629, commandant la compagnie des gendarmes du comte de Noailles.
- 40574. Mentvallat (François de), officier de cavalerie, tué la bataille de Lens en 4648.

Voir aux Archives nationales, K. 117, nº 40, un curieux récit de la bataille de Lens gagnée par M. le prince de Condé, le 22 août 1648.

- 40575. Montvallat (Hyacinthe de), comte d'Antragues, dit le marquis d'Antragues, chevalier de Saint-Louis, colonel lieutenant du régiment royal-vaisseaux et brigadier des armées du roy, blessé à la bataille de Steinkerque en 4692, fut tué en 4702 à la surprise de Crémone dont il sauva la ville par la belle défense et les prodiges de valeur qu'il fit parottre seul et longtemps à la tête de son régiment.
- 10576. Montvert (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de la couronne, est blessé d'un coup de mousquet à la jambe, à la prise de Loredo en Biscaye, août 1639.
- 40577. Montviel (le s. de), capitaine dans le régiment de ; Médoc, est blessé au siège de Mahon, août 1756.
- 40578. Monty (le s'de), officier au régiment de Champagne, blessé en 1627 à la descente des Anglois dans l'Isle de Rhé.
- 40579. Monty (Charles, dit le marquis de), chevalier de Saint-Louis, colonel lieutenant du régiment royal-Italien, depuis lieutenant général des armées du roy, fut blessé de deux coups de feu à la bataille de Minden en 1759.
- 40580. Morainville (de), capitaine de vaisseau du port de Brest, mort des suites de ses blessures sur l'Ardent, le 44 janvier 1744.

- 40581. Moore (Jacques), chevalier de Saint-Louis et de la société militaire de Cincinnatus, capitaine, puis major, ensuite lieutenant-colonel en 4782, colonel du régiment de Dillemen 479... et lieutenant général des armées du roy en 4791, fut blessé au siège de Savannah en 4779.
- 10582. Morand-Boisants (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de vaisseau, est blessé à la défaite de l'escadre hollandoise par le chevalier de Châteaurenaud, juillet 1677.
- 40583. Morangres (le s<sup>r</sup> de), est blessé le 7 janvier 4704 dans l'action où une partie de l'armée autrichienne est défaite en Italie, à Castelnovo de Bormica.

C'est le même sans doute qui en qualité de brigadier se distingue et est dangereusement blessé à la tranchée devant Chivas, en juin 1705.

- 10584. Morans (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Mortemart, tué à la bataille de Dettingen en 1743.
- 10585. Morans (le chevalier de), chevalier de Maltenovice, est tué dans le combat du 28 août 1644 entre les galères de la Religion et celle des Turcs.
- 10586. Moranval (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Piémont, reçut une blessure mortelle au siège de Verceil en 1704.
- 10587. Moranval (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au même régiment, mort de ses blessures à la prise d'Yorie en 1704.
- 10588. Morard (Justin-Bonaventure de), dit le chevalier de Galles, chevalier de Saint-Louis et capitaine de vaisseau, fut blessé au combat du bailly de Suffren aux Indes, près de Provedierne contre l'amiral Hugues, le 22 avril 4782.
  - 10589. Moras (le baron de), lieutenant de vaisseau du port

- de Brest, mort à Toulon de ses blessures reçues au siège de Barcelone, le 5 août 1697.
  - 40590. Mordal (le s<sup>r</sup>), cornette au régiment de Saluces, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, novembre 4757.
  - 10591. Mordant-d'Héricourt, enseigne de vaisseau du port de Brest, noyé sur le Magnanime, le 22 janvier 1712.

Le nom de Mordant qu'on retrouve en Bretagne et en Normandie, es t encore aujourd'hui porté par M. de Massiac, en Champagne, Mordant, vicomte de Massiac.

- 40592. More (le s<sup>r</sup> de la), brigadier des armées du roy, fut tué en 4675 dans la retraite de l'armée françoise après la mort du maréchal de Turenne.
- 40593. More (Etienne de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment d'Enghien, fut très-dangereusement blessé d'un coup de feu au bas-ventre à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 40594. Moreau (Thomas de), seigneur du Vinet, homme d'armes des ordonnances du roy sous la charge du duc de Montpensier, reçut au siège de Boulogne plusieurs blessures dont il mourut trois jours après, d'après un certificat du lieutenant de cette compagnie du 3 avril 1550.
- 10595. Morbau (Jean de), seigneur du Vinet, homme d'armes de la compagnie d'ordonnance du duc d'Uzès, puis exempt des gardes du corps du duc d'Alençon et ensuite maréchal des logis de la compagnie des gendarmes du seigneur de la Ferté, puis du seigneur de Fervaques, fut blessé dans la guerre d'Henry III.
- 10596. Morrau de Broces (Jean de), tué au siège de Fontarabie en 1638.

- 10597. Moreau (le s'), capitaine au régiment royal-visseaux, tué au combat de Steinkerque en 1692.
- 10598. Moreau, capitaine de brûlot du port de Brest, mo: t à Carthagène, sur le Dangereux, le.... mai 1702.
- 10599. Moreau, lieutenant de frégate et flûte du port de Brest, mort commandant la flûte, la Bienvenue, le 18 septembre 1702.
- 40600. Morrau (Charles-Georges de), châtelain d'Avrolle et de Pont-de-Bar, lieutenant-colonel du régiment d'Agenois et commandant au fort de Navagne, tué à la bataille d'Hochstet en 4704.
- 18601. Moreau (Louis de), mort dans les guerres de Louis XIV.
- 40602. Moreau de Mautour (Jean-Baptiste-Louis), commissaire ordinaire d'artillerie, mourut à Strasbourg, le 46 mai 4706, à l'âge de 24 ans, d'une blessure à la tête que lui fit un éclat de pierre au siège de Haguenau...
- 10603. Moreau (Jacques-François de), dit le marquis d'Avrolle, seigneur châtelain d'Avrolle et de Pont-de-Bar, chevalier de Saint-Louis, capitaine aux gardes-françoises, mourut en 1743, le lendemain de la bataille de Dettingen, des blessures qu'il y reçut.
- 10604. Moreau (le s'), lieutenant de frégate auxiliaire, eut un bras cassé d'un coup de mitraille au combat de la Surveillante contre un corsaire anglois, le 19 avril 1779.

Moreau, l'un des noms les plus fréquents en France.

40605. Moreaux (Jean-René), qui se distingua dans les guerres de la République, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, et qui mourut à Thionville en 1795 pendant le

siège de Luxembourg qu'il dirigeait, avoit pris part à la guerre d'Amérique où après plusieurs actes de courage, il eut au combat de Sainte-Lucie la jambe droite fracassée d'un coup de feu.

- 40606. Morel (Robert de), tué à la bataille de Pavie en 4525.
  - 40607. Morel (Nicolas de), tué au combat d'Arques en 1589.
- 40608. Morre (Ravau de), seigneur d'Aubigny, chevalier de l'ordre du roy, chambellan du duc d'Alençon, mort au siège de Rouen en 1592.
- 40609. Morel (N.... de), tué au service sous le règne d'Henri IV.
- 40640. Morel (Bernardin de), pareillement tué au service, ce que l'on présume être sous Louis XIII.

La Gazette cite un sieur Morelle, qu'elle porte au nom de Morel, comme blessé au siège de Roses en mai 1645.

- 10611. Morel (le s<sup>r</sup>), lieutenant, blessé au combat de Civital en janvier 1648.
- 40612. Morre, lieutenant au régiment d'Artois, blessé à Staffarde le 18 août 1690.
- 10613. Morel (le s'), capitaine au régiment de Piémont, fut dangereusement blessé au siége de Valenciennes en 1656.
- 40614. Morel (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment d'Aumale, est blessé à la bataille de Rosbach, novembre 4757.
- 40615. Morre (le s'), lieutenant au corps royal d'artillerie et du génie, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.

Morel-n'Escures (V. d'Escures).

La Gazette cite un autre Morel, officier de marine auquel le roi fait

present d'inscépée pour s'être distingué dans la dernière guerre (178) en commune inn: diférents corsaires. Ce nom de Morel est extrément commune en France. Un en trouve en Normandie, en Bretagne, en France. Comté. Ceux de Picardie que sunt pount les moins notables portent : D'azur à une feur de le les accompagnes de trois glands effeuillés du même, les tiges en la Druce : Nascre passe vertes .— Les Morel d'Aubigny, qui sont de Summité, parcent d'ar an lion de sinople armé et lampassé de gueules ou runne à argent.

- 10616. Montr (de), capitaine au régiment de Beauvi blesse à sa défense de Mayence au mois de septembre 1689
- 10617. Moute (le s'..... de la), lieutenant au régine Duzzin, blessé aux tranchées du siège de Namur par M. d Vantan, le 1 juin 1693. (Manascrit. Gaign. f. 21494.)
- 19618. Mourros (Hugues), chevalier, tué à la bataille d' Varey en 1325.
- 10619. Mozzroz (Martin), tué à la bataille de Verneui 7 août 1424.
- 10620. Montron se Crassillan (François de), chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, blessé à l'attaque de Zoara, 1552.
- 10621. Moarros (Joseph de), marquis de Chabrillan, con nette au régiment de la reine-cavalerie, quitta le service à suite de blessures graves.
- 10622. Mozeros de Charallas (Louvent de), frère du précèdent, capitaine au régiment de la Marcousse-cavalerie, to saiége de Pavie.
- 10623. Moreton de Charrillan (François de), frère des des précédents; capitaine au régiment de la reine-cavalerie, et tué à la bataille de Sintain, le 16 juin 1674.
- 10624. MORETON DE CEMERILLAE (Louis de), frères des préc dents, capitaine de cavalerie, tué au service du roy en Italia

- 10625. Moreron (Bertrand-Joseph de), neveu du précédent, colonel de Chabrillan-infanterie, tué à la bataille d'Hochstett, 1704.
- 40626. Moreton de Chabrillan (Claude de), frère du précédent, capitaine de grenadiers au régiment de Chabrillan-infanterie, tué à la bataille d'Hochstett, 4704.
- 40627. Moreton de Chabrillan (Dominique-Antoine de), frère des précédents, capitaine au même régiment, tué à la même hataille.
- 40628. Moreton de Chabrillan (Jacques-Aymar, comte de), lieutenant général, capitaine des gardes de Monsieur, blessé au siège de Fribourg en Brisgau, 1744.

Grande maison du Dauphiné qui parut aux croisades et dont il reste des représentants. Armes : D'azur à une tour crénelée de cinq pièces, sommée de trois donjons, chacun crénelé de trois pièces, le tout d'argent maçonné de sable, à la patte d'ours, d'or mouvant du quartier sénestre de la pointe et touchant la porte de la tour. Devise : Antes Quebraz que dobtaz.

- 10629. Moresse (le s<sup>r</sup> de), capitaine de chevau-légers, est tué au siège de Lérida, décembre 1646.
- 40630. Moremont (le seigneur de), lieutenant, blessé en 4577 au siège d'Issoire servant dans l'armée catholique.
- 40634. Moret (le comte de), tué à la bataille de Jarnac en 4569: paroît être Antoine de Moret, seigneur de Moret, baron de Montarnal, chevalier de l'ordre du roy et gentilhomme ordinaire de sa maison, qui avoit été cornette de la compagnie des gendarmes du duc d'Anjou.
- 40632. Moret (Joseph de), chevalier de Saint-Louis et capitaine aux gardes-françoises, tué à la bataille de Malplaquet en 4709.

40633. Moret (Jeann-Henry de), comte de Peyre, baron de Marchastel, d'Audoz, de Montrodat et de Salis, marquis de Montarnal et de Pagas, baron des États de Languedoc, chevalier de Saint-Louis, capitaine de carabiniers puis colonel aux grenadiers de France et maréchal de camp, grand bailly de Gevaudan, gouverneur, lieutenant général et grand sénéchal de Bourbonnois, blessé d'un coup de baïonnette à la bataille de Minden en 4759, le fut encore à la journée de Grebenstein, le 24 août 4762.

40634. Moret (Antoine de Bourbon, comte de), dont l'article eut été mieux placé au nom de Bourbon, fils naturel d'Henri IV, tué, selon les uns, le 4° septembre 4632 au combat de Castelnaudary à la suite de nombreuses blessures, ou, selon d'autres, le 24 décembre 4691 à l'ermitage de Gardelles en Anjou. (Voir sur ce curieux personnage la Vie d'un soltaire inconnu, par Grandet. Le Mercure français, 4632, t. IX et la Biographie.)

40635. Moreuil (Thibaud de), seigneur du Coulombieu et de la Bretonnière, chevalier, tué à la bataille de Crécy en 4346.

40636. Morruil (le s' de), capitaine au régiment de Conti, est tué au siège de Luxembourg, juin 4684.

40637. Moreul (le s<sup>r</sup> de), commandant de bataillon au régiment royal-vaisseaux, fut blessé à la bataille de Senef en 4674 et au siège de Namur en 4692.

Famille de Picardie: D'azur semé de fleurs de lis d'or, au lion naissant d'argent, brochant sur le tout. — En 1773 il y avoit à l'hôtel royal des Invalides un ancien capitaine au régiment du Mans et chevalier de Saint-Louis, du nom de Moreuil, sans doute de cette maison.

40638. Moreul (Bernard de), tué à la bataille de Poitiers en 4356. (Chronique de Flandres de 4562.)

- 40639. Moreul (Floridas de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 10640. Morrul (Jean de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 40641. Moreull (Jean de), de la province de Brie, tué à la même bataille.

Il est possible que ces Moreul et Moreuil ne sassent qu'une même samille et que ceux-ci soient les ancêtres de ceux-là.

10642. Moreze (le s<sup>r</sup> de), maréchal de camp, fut blessé au siège de Vals en 1621 et mourut peu de temps après: on raconte de cet officier que quand il fut blessé, il étoit environné d'une troupe de religionnaires qui l'avoient enveloppé et que le duc de Montmorency s'étant jeté dans la mélée, l'enleva, le chargea sur ses épaules et le ramena au camp.

Famille du Languedoc: D'or à la tige de trois lis de gueules.

- 10643. Morroive, lieutenant du régiment de Haynault, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 10644. Morrontaine (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Normandie, blessé au siège de Grave en 1674; seroit-ce encore luy qui étant capitaine au regiment, fut encore blessé au combat de Chiari en 1701?
- 40645. Morgues (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment d'Auvergne, blessé à la bataille de Clostercamps en 4760.
- 10646. Morhier de Villiers (Jean le), chevalier de Saint-Louis, capitaine au corps d'artillerie, retiré du service en 1778 avec une pension de retraite de 700 fr., doit être le même que le s<sup>r</sup> de Villiers, capitaine d'artillerie compris dans l'état des blessés à la bataile de Rosbach en 1757.

Famille de la Beauce: De gueules à la fasce d'or accompagné de si coquilles d'argent. Derise: Mornier, de l'Extrait des PREUX.

MET. Here is f is a medical de Cessas, et

49646 America de sempreur des trais de siège de Saples et 4538

MAR. Moure de s'élément en second en régisse une grandises de l'annoir, est aux à la hetalle de l'odenha une pour CR.

"NEW Manus Jame-Indien de , chevader de Seint-Locis modules un regiment repri des voisseurs pais l'extense monne una grennance de l'emace, hiensé su visage à la dé mass de l'une en Cità de luc encure une reins su nière de drambles en Cità.

merce a martinera mare e su misson.

this. Lenius is f is, allian as régiment de Charpaper, un su less à la descence des Lagues dans l'ule de Line.

PAGE Manicus Confirm des trè en 1436 servent sons le numeradae de Lichemant dans une action comtre le demoinant de Commercy, redelle su roy.

Missi. Museume de s' de . Bentament du régiment de L'experiment, duesse au 1666 un môge de Fridourg. Maraux de 1966.

1 Mile. Brans - 18 5° . commissaire de l'armée, est tué su niege de Paru-Languae. novembre 1616.

Par un arches seconde. L. 117, or M à M, plusieurs lettres de Parer a L. de Chevips, relatives à de princ de l'arm-Longone ce tion

1865. Bens is s'i, ingénieur, est blessé au siège de Luxembrung, juin 1684. 40656. Morm (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment royal des vaisseaux, tué au combat de Luzara en 4702.

10657. Morin (Etienne-Antoine), seigneur de Banneville, blessé au combat de la Hougue en 1692 servant alors sur mer, fut depuis officier au régiment royal-cavalerie, il mourut le 5 septembre 1758 àgé d'environ 85 ans.

40658. Morm (le capitaine), commandant le vaisseau de la compagnie des Indes le Prince, périt dans l'embrasement de ce vaisseau, à la hauteur du Brésil (octobre 4751, Gaz.).

40659. Morin de Loudon (Guillaume), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

40660. Morin de Loudon (Geoffroy), tué à la bataille de Verneuil, 1424.

40661. Morin de Loudon (Jean), tué à Baruth par les Turcs, le 9 octobre 4520.

40662. Morin (Guy), son frère, seigneur de Loudon, tué le 44 juillet 4536 près de Turin en combattant avec la plus grande valeur, on en peut juger par l'épitaphe qu'on lui fit alors:

- « Cy git Landu, qu'on nomme Guy-Morin
- Durant le cours de ceste courte vie
- > Devant Gruillac ville près de Thurin
- » Dessus ung pont fut par mortelle envie
- » Entour minuyct son âme au ciel ravie;
- » Puis son corps mort cy-dessoubz on a mys,
- » Au grand regret de tous ses vrays amys
- » Qui n'ont confort fors qu'il mourut pour France
- » Et qu'au tombeau où guerre l'a submys,
- » D'honneur sur mort par gloire joyssance,
- » lcy fut mis après qu'il fut occis
- » Le tiers jour d'sout M. D. X. X. XVI.

40663. Morin de Loudon (N....), fut tué au siège de la Rochelle en 4573 : ce doit être le seigneur de Laudon cité en

Francis de l'action de la la serie de la s

the angle of large of the series of the series.

ANG. Manus de Fdel, e despudier des chermologies : devaille de descriptes en 1763.

e 1996. Namme de stâte . France, sue e a despile de Ko

PHE. Manusca, ju s' de), ( manusca, une na same de Grave

47000. Memoria, în si de ... est încesi à l'afficire de Detting

APARA Rumana le s'a corner homme et inte princapier à la la 1732.

(MC). Mauren de s'', lieuten tan au suge de Maistrick, juin (

• (A) T. Mangrai (in s' de), o warre, biesse i in bataille de Tod (A) T. Managraphic (in s' d ment de Navarre, fut tué au ser

tekts. Menser (le 4%, chlopen

conducteur de charroy de l'artillerie, tué au siége de Niort en 4569.

- 10674. Mormar (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment d'Anjou, est blessé au siège de Maëstrick, juin 1673.
- 40675. Mornas (Guillaume de), échançon du duc de Bourgogne: il luy fut adjugé en 1307 une somme de 400 fr. « pour les fraits faits pour guérir de certaines blessures qu'il avoit eues ès guerres. »
- 40676. Mormés (Pierre de), seigneur de Saint-Hilaire, lieutenant général des armées du roy, et de l'artillerie de France, eut le bras emporté du même coup de canon qui tua le maréchal de Turenne en 4575.

C'est à ce moment que, suivant Voltaire, il dit à son fils qui étoit présent et qui gémissoit sur sa blessure : « Ah mon fils, ce n'est pas moi, mais ce grand homme qu'il faut pleurer? Paroles, ajoute Voltaire, comparables à tout ce que l'histoire a consacré de plus héroïque, et le plus digne éloge de Turenne.»

- 40677. Mornay (François de), mort d'une blessure qu'il reçut en 1538.
- 40678. Mornay (Nicolas de), seigneur de Villarceaux, baron de Guérard en Brie, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre et lieutenant de 50 lances de ses ordonnances, blessé d'un coup d'arquebuse à l'épaule à la bataille de Saint-Denis en 4567.
- 40679. Mornay (Philippe de), seigneur de Boves, fut tué d'un coup de couleuvrine à l'entrrprise de Gueldres, le 23 octobre 4695, il fut fort regretté du roy Henry IV.

Il étoit fils du célèbre Philippe de Mornay, plus connu sous le nom de du Plessis-Mornay, l'un des membres les plus éminents du parti protestant, et surnommé le pape des huguenots.

10680. Mornay (Bertin de), seigneur d'Ambleville, capitaine lieutenant des gendarmes du duc d'Angoulème, fut blessé à

la bataille de Rocroy en 1613 d'un coup de mousqueton à travers la cuisse, en commandant la gendarmerie après la mort du s<sup>r</sup> de la Bise, tué au commencement de l'action.

Nota.— D'après Morery, art. de cette maison, ce fut Charles de Mornay, seigneur du Mesnil-Teribus, capitaine de cavalerie qui eut la jambe fracassée à la bataille de Rocroy (peut-être aussy l'un et l'autre eurent-ils le même sort).

- 40684. Mornay (le s<sup>r</sup>), capitaine et major du régiment de Bussy, est blessé au combat de Fribourg, août 4644.
- 40682. Mornay (Charles de), dit le chevalier de Villarceaux, aide de camp du duc de Beaufort, l'un des commandants du bataillon de l'amiral à la sortie des François sur les Turcs, est tué au siège de Candie, août 4669.
  - 40683. Mornay (François de), tué au même siége.
- 40684. Mornay (Philippe de), leur frère, chevalier de Malte, tué au passage du Rhin en 4672.
- 40685. Mornay, marquis de Villarceaux, sous-lieutenant des chevau-légers Dauphin, est blessé d'un coup d'épée à la tête à la bataille de Cassel, avril 4677.
- 40686. Mornay (Gaston-Jean-Baptiste de), autre frère, dit le comte de Monchevreuil, grand prieur de l'ordre de Saint-Lazare, chevalier, grand-croix de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et de la province d'Artois, gouverneur d'Arras et colonel du régiment du roy-infanterie, reçut plusieurs blessures en différentes actions et eut, entre autres, un bras cassé au combat de Senef en 4674 et l'autre au siège de Maëstrick. Il fut tué à la bataille de Nerwinde en 4693.
- 40687. Mornay (Henry-Charles, dit le marquis de), neveu des quatre précédents, colonel du régiment de Béarn, aide de camp de monseigneur le Dauphin et gouverneur de Saint-

Germain en Laye, fut tué au siége de Manheim en 4688.

40688. Mornay (Charles de), marquis de Villarceaux, baron de Guérard, chevalier des ordres du roy, brigadier de ses armées, et capitaine lieutenant des chevau-légers Dauphin, fut grièvement blessé au milieu du front à la bataille de Cassel en 4677, et après celle de Fleurus en 4690 où il fut fait prisonnier; les ennemis s'étant disputés à qu'il appartiendroit, et n'ayant pu s'accorder, le tuèrent de sang-froid, le 1er juillet.

10689. Mornay, comte de Montchevreuil, grand-croix de l'ordre militaire de Saint-Louis avec pension de six mille livres à la création de cet ordre, 1693, est tué à la bataille de Nerwinde, le... mai suivant.

Paratt faire double emploi avec le nº 10687.

48690. Mornay (Henry de), seigneur de Pouchon, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Piémont et major de Dieppe, reçut au siège de Namur, en 4692, un coup de mousque! dans la joue gauche dont la balle sortoit derrière l'oreille droite, et eut encore plusieurs blessures à la bataille de Nerwinde en 4693. Il mourut le 30 juin 4731.

Cette famille, de nos jours et encore représentée divisée en plusieurs branches fécondes en personnages illustres, habitoit dès les premières années du XIII siècle, dans l'Orléanais, le Berry et le Gastinois; l'un deux, Pierre de Mornay, chancelier de France en 1304, évêque d'Orléans puis d'Auxerre, avoit été exécuteur testamentaire de la comtesse de Blois, belle-fille de Saint-Louis. — Alliée aux premières maisons du royaume, elle possédoit de nombreux fiefs: — Burelé d'argent et de gueules de huit pièces : au lion morné de sable, couronné d'or brochant sur le tout.

- 40691. Morogues (Jacques de), seigneur de Toury, capitaine au régiment de Lengallerie, tué dans les guerres de Louis XIV.
- 40692. Morogues (Pierre de), lieutenant au régiment de la marine, tué au combat de Luzara en 4702.

Famille du Berry. D'azur au chevron d'or, accompagné en pointe

d'une étoile du même, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d'or.

- 40693. Morron (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au siège de Maëstrick en 4748 doit être le même que M. de Moyron de Liconas, depuis capitaine au même régiment, qui en effet fut blessé à ce siège. V. de Liconas.)
- 10691. Morsan (le s<sup>r</sup> de), gendarme de la compagnie du cardinal de Sainte-Cécile, reçoit deux blessures au siège de Tortose, juillet 1648.
- 10695. Morsan (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Luxembourg en 1684.
- 40696. Morstein et de Chateauvilain (Michel-Adalbert, comte de), marquis d'Arcq, colonel du régiment de Hainaut, tué au siège de Namur, le 18 juillet 1695 dans une sortie de la ville de Namur assiègée et défendue par le maréchal de Boufflers.
- 40697. Mortaigne (le comte de), maréchal général des logis de l'armée, s'avance le 42 octobre 4741 jusqu'à Saint-Potten, d'où il chasse un corps de huit mille houzards et est blessé en cette occasion.

En Flandres, une famille de ce nom : D'or à la croix de gueules.

- 40698. Morte de Laval (André de la), monta l'un des premiers sur les murailles de Ruffac en Alsace, emportée par l'armée du duc de Rohan et y reçut une blessure à la tête dont il mourut en 1635.
- 10699. Morte de Laval (Alexandre de la), seigneur de Malissolles, gentilhomme ordinaire du roy, capitaine et major au régiment de Touraine puis maréchal de bataille, mourut d'une blessure qu'il reçut au secours d'Arras assiégé par les Espagnols.

40700. Morte de Laval (Henry de la), son frère, mort au service du roy dans un combat en Hollande.

Famille du Dauphiné: D'hermine à l'oranger de sinople, fruité de trois pièces d'or, terrassé du second.

- 40701. Mortemart. Voy. Rochechouart.
- 40702. Mortie (le s' de la), officier au régiment de Bourbonnois, blessé à l'affaire d'Exiles en 4747.
- 40703. Mortie (le chevalier de la), officier au même régiment, blessé à la même affaire.
- 10701. Mortier (le s<sup>r</sup> de), lieutenant des gardes à pied du corps des Saxons, tué à la bataille de Minden en 1759.
- 40705. Mortières Gedouyn (le chevalier de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Norman-die, tué au siège de Berg-op-Zoom en 4747.
- 40706. Morvert (le s<sup>r</sup> de), major des gardes, est blessé le 46 août 1658, à la tranchée devant Gravelines.
- 40707. Morvilliers (Simonet de), tué à la bataille d'Azincourt en 1415.
- 10708. Morvilliers (le s<sup>r</sup> de), est blessé à l'affaire du 23 juin 1640 près d'Arras.

Ancienne famille de Picardie qui a fourni plusieurs personnages célèbres, notamment Jean de Morvilliers, évêque d'Orléans et garde des sceaux sous Charles IX.

- 40709. Mory (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment d'Auxerrois, blessé dans le combat du comte d'Estaing contre l'amiral Byron près de la Grenade, le 6 juillet 1719.
- 40710. Mory (le s' la), lieutenant au régiment de Beauvoisis, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
  - 10711. Mosnard de Villefavard (Jean de), chevalier de

Saint-Louis, capitaine au régiment de Normandie avec ne de lieutenant-colonel, blessé au siège de Bruxelles en l'et à la bataille de Clostercamps en 1760, quitta le service 1773.

- 10712. Mosmer d'Aiglun, enseigne de la galère la la tronne, le 15 janvier 1693, mort de ses blessures devant B celone, le 7 juillet 1697.
- 10713. Mosmen, capitaine de brûlot du port de Port-Lou tué sur le Converty, le... 1709.
- 40714. Mosniez, lieutenant de frégate du port de Toulo tué commandant le Portefaix, enseigne de M. Gaspard, 4 mars 1713.
- 40745. Mosny (de), capitaine du régiment du Maine, tué défendant Mayence au mois de septembre 4689.
- 40746. Mosourins (le s<sup>r</sup> de), lieutenant-colonel du régime de Piémont et sergent de bataille, tué à la défense de Somme contre les Espagnols en 4636.
- 40717. Mosoulins (le chevalier de), son frère, fut dangerer sement blessé dans la même affaire.
- 40748. Mossan (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment de Navarre est blessé au siège de Luxembourg, juin 4684.
- 10719. Mossaron (le capitaine), capitaine d'une compagnie tué au siège du Mont-de-Marsan en 1569.
- 10720. Motet (le s' du), officier au régiment de Ségur, to à la bataille de Laufeldt en 1747.
- 10721. Motais (le s' de), enseigne au régiment d'Erlach auisse, tué au siège de Puycerda en 1678.

- 40722. Мотне (Moraut de la), tué à la bataille de Verneuil п 1424.
- 10723. Мотне (le seigneur de la), tué à la bataille de Maignan en 4515.
- 10724. Mothe d'Ussaut (le seigneur de la), tué en 1552 à la défaite du comte d'Aumale par le marquis de Brandebourg, près de Metz.
- 10725. Мотне Menm (le seigneur de la), fut tué à la bataille de Dreux en 4562.
- 40726. Mothe-Dante ou Daute (le capitaine de la), demeura aveugle d'une blessure qu'il reçut à la bataille de Cérisolles en 4544 où il fut trouvé sous un tas de corps morts.
- 40727. Mothe (le capitaine de la), tué au siège d'Issoire en 4577 servant dans le parti catholique.
- 40728. MOTHE (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant du camp, tué au même siège, servant aussi dans le parti catholique.
- 40729. Мотне (François de la), tué au service du roy dans la guerre de Hollande, au siége de Montauban sous Louis XIII.
- 10730. Mothe (Claude de la), son frère, capitaine lieutenent des chevau-légers du duc de Mayenne, mourut à Béziers des blessures qu'il reçut au siége de Montpellier en 1622.
- 40731. Мотне (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Cerny, est blessé à la prise de Rouffac en Alsace, mars 4635.
- 40732. Mothe (Jaques de la), son autre frère, chevalier, commandeur de l'ordre de Malte et maréchal de camp, eut les deux jambes cassées au siège de la Rochelle en 1628 à la ête des brigantins, qu'il commandoit, et eut encore le bras cassé au siège de Privas en 1629.

- 1873. Moran le s' de la . Leutement d'une compaça chesin-expers, est bienné le 14 avril 1637 en repoquacre cent companne Espaçache qui avoient fait une in crani înr. le . Isie de Sainte-Margnerite.
- in et est diesse de 3 millet 1637 en actiquant sept en pagneis dunt d'ent dist prisember la plus grande par pour sur le resse ausque dans l'alternherg.
- 17.5. Brem le s' de la capitaine au régiment de Bournemens, hiessé en 1639 dans une attaque des rénéments du marquis de Leganez devant Cencio.
- 17 M. Morre de s' de la conseigne au régiment à manife. Lesses au siège de Cont. le 8 septembre 1641.
- 16.37. Brein le s' de la . Leutemant-colonel du répaire l'unitie et le s' de la Little-Chrisy, capitaine au regiment, sont diessès à la tataille gaşuée sur les Espie 11 millet 1648, devant Turin. Il l'est mortellement au de l'orage, décembre 1662.
- 11738 Bress Painte le baron de la , est blessé dans sement à l'expedition du comte de Noulles, contre le quans de Louergue, octobre 1643.
- 19739. Merse-Vinez (le 5° de la), lieutemant-colourégement de Champagne et maréchal de camp, blessé au de Lerois en 1667, mouret au mois de juillet 1632.
- 11741. Morre (le s' de la capitaire commandant le ment de Comié, est tré le 6 juillet 1647 au siège de l'o où il avoit donné de grandes preuves de bravoure.
- 19741. Moras (le s' de la), lieutemant au régiment de mandie. blessé au siège de Rises en 1645 : peut-être le 1

ue celui du même nom qui étant capitaine au même réginent, fut blessé au siège de Grave en 4674.

- 10742. Mothe (Louis de la), seigneur de Montigny, capitaine u régiment de Conty, tué au combat de la porte Saint-Anpine en 1652.
- 40743. Mothe-Houdancourt (Philippe de la), duc de Caronne, comte de Beaumont-sur-Oise et du Fayel, maréchal de rance et vice-roy de Catalogne, blessé en 1630 à l'attaque du ont de Carignan: il eut la cuisse percée d'un coup de pistolet l'attaque de Barcelone le 27 mars 1652, mourut le 24 mars 657.

On sait que malgré ses signalés services et ses blessures, victime d'une intrigue de cour, La Mothe fut arrêté, conduit et ensermé au chateau de Pierre-Encise d'ou il ne sortit qu'après quatre ans de détention.

- 40744. Mothe (le s' de la), capitains au régiment d'Enguyen, est tué à la reprise de Sarlat, par les troupes du roy, avril 4653.
- 10745. Mothe (le chevalier de la), est blessé et fait prisonnier dans un combat contre les Espagnols sur la rivière de Bormida, en Milanais, octobre 1654.
- 40746. Mothe (le s' de la), est blessé au siège de Candie, mars 4669.
- 10747. Mothe-Gustel (Charles de la), seigneur de Ville, mousquetaire de la garde du roy, blessé d'un coup de mousquet près de Maëstrick, le 7 juin 1673, mourut le lendemain.
- 40748. Mothe (le s' de la), officier au régiment de Béarn, blessé au combat de Senef en 4674.
  - 40749. Мотне (le sr de la), lieutenant au régiment de Na-

hills

maniment de demandieur sur régément royal des vaisseeux, blest masse 1 à manife de Sensé en 1674.

W. Moran de Fise au chevalier de Saint-Louis. opmont au regeneur de l'amount, mort des suites de ses de surse en bill.

the in the state of the second decomp, est blessé le sur tit à imme une actupe où le duc de Luxembourg de dec les traises allementes et leurembourg de le traises.

17.74. Brene in et de le capitaine au régiment du Rist, est interne à la batuille de Canel, avril 1677.

11733. Bress in si de la libertement des grenediers i chress est heuse au mège d'Ipres, mars 1678.

1736. Brom le chevalier de la capitaine de dragon. 255 THE JEER UNE PERCONAIRE EVEC l'ennemi près de Mons, juit 1657.

tions le s'été le lieutement au régiment de Bourbournis, lieuse en saige de Mayence en 1689.

11.73. Bress de s' de la gendarme de la garde du 105. The 12 remines de Leure en 1691.

18733. Metra-Encandeurs (le comte de la), sous-lieutemns des chevas-legers de la garde du roy, blessé au siège de Mens en 1691.

- 40760. Mothe (le s' de la), capitaine au régiment de Norandie, blessé au combat de Chiari en 1701.
- 40761. Мотне (le s<sup>r</sup> de la), du régiment de la Sarre, est lessé à l'attaque du fort de Bondonella, janvier 1702.
- 40762. Mothe (le s<sup>r</sup> de la), officier au régiment de Picardie, it dangereusement blessé à la bataille de Ramillies en 4706.
- 40763. Mothe de Saint-Pierre (Guillaume de la), tué à la ataille de Ramillies en 4706.
- 40764. Mothe de Saint-Pierre (Pierre de la), son frère, tué la bataille de Malplaquet en 4709.
- 40765. Mothe-Houdancourt (Louis-Charles, comte de la), blonel du régiment de Lorraine, tué au siège d'Aire le 2 nombre 4740.
- 40766. Motte (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant-colonel du régiment ançois de la couronne, est blessé à l'attaque du fort des pucins devant Barcelone, le 16 mai 4714.
- 10767. Motte (le s' de la), brigadier, est blessé à la bataille e Guastalla, septembre 4734.
- 10768. Mothe (le s' de la), capitaine au régiment de Briquelle, est blessé au siège de Mahon, juillet 1756.
- 10769. Mothe (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, lieuteint-colonel du régiment de Bourbonnois, brigadier des arées du roy, lieutenant de roy et commandant à Blaye, essé en 1734 dans l'armée d'Italie ainsi qu'au siège de Phibourg; il mourut en 1759.
- 40770. Mothe-Villebret (François de la), seigneur de la the-Villebret, vicomte d'Aspremont et du Feuillet, marquis Guépan, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordi-

naire de sa chambre, maréchal de ses camps et armées, conseiller d'Etat d'épée, capitaine aux gardes-françoises, commandant à Lons-le-Saulnier et gouverneur de Salins, blessé au secours d'Arras en 1654, reçut encore un coup de pique au siége de Condé en 1655 et plusieurs autres blessures à celui de Valenciennes en 1656, dont trois coups de mousquet qui le percèrent de part en part; il eut aussi à celui de Montmédy en 1657 l'épaule brisée d'un coup de feu, et la machoire cassée d'un coup de grenade à celui de Gravelines en 1658; il mourut le 27 juin 1678.

- 10771. Мотне (le s<sup>r</sup> de la), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1713.
- 10772. Mothe-Houdancourt (Louis-Charles, comte de la), maréchal de France, grand d'Espagne, chevalier des ordres du roy, chevalier d'honneur de la reine, gouverneur de Mézières et de Saluces et d'abord mestre de camp en 1723 du régiment de la Mothe-Houdancourt, fut dangereusement blessé à la bataille de Dettingen en 1743 ayant été foulé longtemps aux pieds des chevaux et remporté presque mort; il mourut le 3 novembre 1755.
- 10773. Мотне Loubessin (le sr de la), capitaine au régiment de Piémont, blessé aux sièges de Prague et de Maëstrick en 4742 et 4748.
- 10774. Mothe (le se de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Mailly, depuis major et lieutenant-colonel de celui de Guyenne et colonel de celui de Viennois, fut blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
  - 10775. Mothe-Ferrand (le s' de la), chevalier de Saint-Louis, iine au régiment de la Tour du Pin depuis Béarn, blessé pille de Creweldt en 1758.

- 10776. Мотив (Joseph de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Touraine, reçut plusieurs blessures considérables entre autres à la bataille de Minden en 1759 et quitta le service en 1768.
- 40777. Мотне (le s<sup>r</sup> de la), capitaine au régiment de Champagne et chevalier de Saint-Louis, blessé au siège de Savannah en 4779.
- 40778. Mothe de Romlingen (André de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment d'Alsace, obtint en 4783 une pension de 4,200 fr., motivée sur ses services et ses blessures. (V. Romlingue, au cas que cet article concerne cette famille.)
- 40779. Mothe-Tabourel (le s' de la), lieutenant de frégate auxiliaire et premier lieutenant sur la Belle-Poule, fut blessé à la jambe droite dès le commencement du combat que cette frégate soutint dans les environs du Croisic, le 4 juillet 1780 contre un vaisseau de 64 canons, et malgré sa blessure, il continua de combattre jusqu'à la fin de l'action.
- 10780. Mothe-Picquet (Jean-Guillaume-Toussaint, dit le comte de la), chevalier, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées navales, blessé à la cuisse gauche dans un combat qu'il soutint le 18 septembre 1779: fut depuis atteint au mois d'avril 1780, d'une balle de mitraille à la poitrine dans un autre combat contre trois vaisseaux ennemis, et ce fut sur le motif de ses blessures que le roy lui accorda en 1781 une pension de 3,000 francs.

Il n'y a guère en France de nom plus porté que ceux de Lamothe et de la Motte que les annalistes, les chroniqueurs et reporters confondent assez voloutiers. Nous voudrions cependant les pouvoir distinguer, ce qui n'est pas facile et ce que n'a pas tenté d'Hozier. Les La Mothe-Houdancourt sont surtout à noter. Originaires de Picardie, ils se sont

times en pumerus pranches qui se produisent sues les nous de la lace, ques de lariques marques de firmalliers, barcas élémbles que une parament evec de reperts modifications: Ecuricie au 1 d'autre à la cur l'arques, max à et 3 d'arquest en hévrier rampari que une, maleur l'arque, max à et 3 d'arquest en hévrier rampari que une, maleur l'arque, burne et autonne l'or, arcompagne de très par l'arque à prenier. — Les autres familles la fiolès-Vitel de formations à prenier à trus barces l'or, an marque fameux et consocraté de partitions au marques sur la arque de forma exclies du même. Les la fittée d'arques l'arques surmannée de deux exclies du même. Les la fittée d'arques l'arques surmannée de deux exclies du même. Les la fittée d'arques l'arques partitions de partitions de l'arques d'arques d'arques de l'arques d'arques d'arques de l'arques de l'arques de l'arques d'arques d'arque

- 14734. Moreure le s'éeu chevalier de Saint-Louis et api mine de misseur, est une cuisse cassée à l'expédition d' Trimus sons Louis XIV.
- 11792. Brenn Jean, seigneur de la Fayette, tué à la ba mille de Poiliers en 1356.
- 11781. Momma François. seigneur de la Fayette, communication la compagnie de 54 hommes d'armes du seigneur de l'Arvette son père, fut tué à la bataille de Saint-Quentin e 1557.
- 1978i. Merma ne la Faverne Jean), seigneur d'Hauteseuille chevalier de l'ordre du roy et capitaine de 50 hommes d'au mes de ses ordonnances, i'un des chess de la cavalerie de soumée, sut tué à la journée de Cognac en 1568.
- 19785. Morme de la Faverre (Pierre), tué à la bataille d' Mandatair en 1569.
- 19736. Monus de la Faverre (Edouard), baron de Wissac capitaine au régiment du roy-dragon, servit aux sièges d'Philisbourg et de Mons où il fut blessé et le fut encore grièvement à la bataille de Spire en 1635.
  - 19787. Monte, sieur de Lafayette, commandant au régi-

ment de Conty-cavalerie, est blessé le 40 août 1649, à la défaite de cinq cents Lorrains sur la Moselle, par le marquis de Marolles.

- 10788. Motier de la Fayete (Charles-François de), baron d'Hauteseuille, mort au combat d'Etampes.
- 10789. Motier de Champestieux (Jean-Marie), chevalier de Malte et capitaine au régiment de Montboisier, fut tué en Allemagne en 1704, quelques mois avant la bataille d'Hochstett.
- 10790. MOTIER (N..... dit le marquis de la Fayette), colonel aux grenadiers de France, tué à la bataille de Minden en 1759.

La maison Motier de Lasayette, originaire d'Auvergne, qui a laissé de si prosondes traces dans l'histoire, porte : de gueules à la bande d'or, à la bordure de vair.

- 10791. Motte (le s' de), officier au régiment de Bourdonné, est blessé devant Arras, juillet 1640.
- 10792. Motte (le chevalier de la), capitaine de vaisseau, du port de Tournon, tué à la descente de Gênes, le 24 may 1684.
- 10793. Motte (la), lieutenant au régiment de Bourbonnois, blessé au siège de Mayence en 1689.
- 10794. Motte (de la), capitaine de cavalerie du régiment de Geoffreville, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 10795. Motte-Beaumont (la), lieutenant de vaisseau, capitaine à Saint-Domingue, mort à Saint-Domingue, le... 1698.
- 10796. Motte-Chabannes (de la), lieutenant de vaisseau, du port de Toulon, mort à la Havanne sur le Prudent, M. Chamillart, capitaine le 19 juin 1702.

estre de vaisseau du le Bres. mar sur le Francisco, commandé par M. d'Ogne. et 11 segremère 1712.

1738. Morra-Rosan an la Bannan (le s' Pierre de qu'i ranvent de caer encore, se distingua par de n'irren dans l'urmes, passa successivement par tous les graines en precess de son temps, reçut plusieurs blessueuri drupalier des armées du roy en 1747 et maréchal camp en 1736.

\* 17 94. Mirra de la . - V. de la Mothe.

in unu in a llute, qui est encare anjourditai porté par plus incoles, a est pas mons reprodit que ceixi de la llethe, et donne à continum une mons un income pas que quelques-uns des la llothe mons rems mentionnes plus basi ne deivent être plutôt cités ici e pousseurs on ces a lluce a rigar-t-ennest à la série des la llothe. mons rems 11 response a cassalication d'llotter.

1 1840. Morres le s' de la side-major du régiment de Pi de la service en 1658 (probablement au siège de Gra la la service en 1658 (probablement au siège de Gra la la service en 1658 (probablement au siège de Gra

11841. Errevulz (le s'de), capitaine au régiment de carde, tiesse au combat de Senes en 1674.

La consider maissane de lloctessis n'ent point d'enfants de Langlo lloctessis une mari, et nous ne pouvons dire si le capitaine qui présent de certe famille.

12812. Morrs Thomas de), chevalier, tué à la bataille Poitiers en 1356.

1 843. Mosserus, capitaine au régiment de la garde, ble à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.

10804. Mozametatur (Collard de), tué à la bataille d'Arcourt en 1415.

103:5. Morca (le s<sup>r</sup>), capitaine au régiment d'Alsace, tu la bataille de Clostercamps en 1760.

- 40806. Moucherole (le s<sup>r</sup> de), major du régiment d'Hocquincourt, est blessé au siège de cap de Quiers en Catalogne, juin 1655.
- 40807. Moucheron (René de), seigneur de Freulmont, tué au combat de Leuze en 1691.

Famille de Bretagne : d'argent à la fleur de lys d'azur, séparée par le milieu et détachée de toutes parts.

- 40808. Moucher (Henry), tué au siège de Courtray.
- 40809. Moucher (Daniel), seigneur de la Beluze, capitaine d'une compagnie de gens de pied, tué d'un coup de fauconeau au siège de Paris, sous Henry IV.
- 10810. Moucher (N....), son neveu, cornette au régiment d'Esclainvillier, tué au siège d'Oudenarde.
- 40811. Mouchet (Louis-Marie), seigneur de la Vauzelle, sergent major au régiment du Perche, mourut à Mantoue d'une blessure qu'il reçut à la cuisse dans une rencontre sur la Secchia.

Mouchet de l'Aubespin (de). — V. de l'Aubespin.

Trois familles de ce nom de Mouchet, en Belgique, en Bourgogne et en Franche-Comté, avec armes différentes.

- 10812. Mouchi (le s<sup>r</sup> de), blessé en 1644 au siége de Gravelines. (Mercure de France de 1644.)
- 40813. Mouchi (le s<sup>r</sup> de la), capitaine dans le régiment de Picardie, est blessé devant Aire, août 1641, peut-être le même qui sous le grade de maréchal de bataille, est encore blessé au siège de Mardick, août 1646.
- 10814. Моссни (le s<sup>r</sup> du), sous-brigadier des gardes du corps, blessé à la bataille de Malplaquet en 1709.

Mouchy. Voy. Noailles.

- 40815. Mouchol de la Motte Saint-Leu (Jérôme), lieutenant puis sous-aide-major au régiment de Provence, blessé à la bataille de Fillinghausen en 1761.
- 40816. Moucroux (de), lieutenant-colonel au régiment de Cambrésis, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 10817. Moucy (N.... de), l'un des braves chevaliers de l'armée françoise, tué en 1405 à la prise d'Herfort.
- 10818. Moucy (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers au régiment de Feuquières depuis Béarn, tué en 1690 à l'attaque de Wollkerck près de Strasbourg.

Moucy d'Inteville, famille de l'Ile-de-France: d'or au pin de sinople, fruité d'or au chef d'azur, chargé de trois étoiles du champ.

- 40819. Mouille (Olivier de), chevalier, tué à la bataille de Poitiers en 4356.
- 10820. Moulcault (le capitaine), tué à la bataille de Cérisolles en 1544.
- 10821. Moulignon (du), lieutenant de vaisseau, du port de Toulon, mort à Messine, le... 1675.
- 40822. Moulin (le capitaine du), blessé en 4536 à la tête et au bras à l'entreprise d'Auriolle en Provence.
- 10823. Moulin (le s<sup>r</sup> du), lieutenant au régiment de Champagne, tué au siège de Luxembourg en 1684.
- 10824. Moulin (le s<sup>r</sup> du), enseigne des grenadiers du régiment des gardes-suisses-françoises, blessé dans les premiers jours de juin 1692 aux tranchées de la ville de Namur dont le siége étoit dirigé par M. de Vauban.
- 10825. Moulin (du), enseigne de vaisseau du port de Toulon, mort à l'Isle de Gorcé, sur un navire de la compagnie, le 17 octobre 1727.

- 10826. Moulin (le s<sup>r</sup>), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1743.
- 40827. Moulin (Charles-Claude-Etienne du), dit le chevalier du Brossay, chevalier de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de royal Pologne-cavalerie avec rang de lieute-nant-colonel et gouverneur de la ville de Josselin, reçut plusieurs blessures à la bataille de Fontenoy en 1745 et obtint en 1778 une pension de retraite de 1500 francs.
- 10828. Moulin (le s' du), lieutenant au régiment de Forez, tué sur le Fendant dans le combat du bailly de Suffren aux Indes contre l'amiral Hugues, le 20 juin 1783.
  - Moulin de la Bartete (du). V. de la Bartete du Moulin-Nom porté par plusieurs familles, qui ont encore des représentants.
- 40829. Moulineaux (le s<sup>r</sup> de), d'abord mousquetaire de la garde du roy puis lieutenant aux gardes-françoises, blessé au siège de Maëstrick en 1673, fut blessé au siège de Gand en 1678.
- 10830. Mouliner (le s' de), qui s'étoit distingué à la bataille d'Avein, combat en qualité de maréchal de camp au siège de Thionville et y est tué. juin 1639.
- 10831. Moulinier, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort aux Indes, le 1671.
- 10832. Moulinier du Chastenet, enseigne de vaisseru du port de Rochefort, tué sur le Phénix, commandé par M. de Maupeou, le 3 juin 1706.
- 10833. Moulinou (le s<sup>r</sup> de), gendarme de la garde du roy, blessé à la bataille de Dettingen en 1713.
  - 10834. Moulins de Villouer (Pierre de), chevalier de Saint-

Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Rohan, tué à la bataille de Dettingen en 1743.

40835. Moulins (Louis des), marquis de l'Isle, chevalier de Saint-Louis, colonel du régiment de la Fère, depuis maréchal de camp et inspecteur général de l'infanterie, tué à la bataille de Parme en 4734.

10836. Moulins (Louis des), comte de l'Isle, chevalier commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roy et commandant à Lille, blessé au siège de Barcelone en 1697, reçut encore trois blessures et eut deux doigts démis à la défense de Huy.

La famille des Moulins de l'Isle, en Normandie : d'azur à la cigale d'argent, accompagné de trois coquilles d'or.

10837. Moullart (Jean), seigneur du Mottay et de Villemarets, capitaine au régiment de Lannoy-infanterie, sut blessé dans une action en 1637 en allant faire rompre un pont sur la Sambre.

10838. Moullant (Jaques), seigneur de Villemarets, de Tancarville et de Beaumanoir, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, gentilhome ordinaire de la chambre du roy, capitaine au régiment de Picardie et inspecteur des troupes, fut blessé en différentes actions dans le courant de près de 50 ans qu'il servit.

10839. Moulon de Saint-Apol (François de), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment d'Aquitaine avec rang de lieutenant-colonel, fut blessé d'un coup de seu à la bataille de Minden en 1759, et quitta le service en 1787.

10840. Mouriez (N..... du), chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp en 1788, depuis général de la République





- françoise et ministre des affaires étrangères, reçut plusieurs blessures honorables pendant la guerre de sept ans.
- 40841. Mouriez (le s<sup>r</sup> du), capitaine au régiment du Cap, blessé au siège de Savannah en 1779.
- 10812. Mouroc (le s<sup>r</sup> du), lieutenant au régiment de Piémont, blessé au siège de Woerden en 1672.
- 10843. Mouy (le chevalier de), enseigne de vaisseau du port de Brest, mort sur *le Maure*, le 7 février 1693.
- 10844. Mouroignon (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Vaubecourt, tué à la bataille d'Hastembeck en 1757.
- 40845. Mousche (le s' de la), fut dangereusement blessé dans une affaire en 1586 (de Thou).
- 10846. Mousquerres (le s<sup>r</sup> de), chevalier de Saint-Louis, cae pitaine au régiment d'Eu puis de grenadiers dans celui du maréchal de Turenne, blessé à la bataille d'Hastembeck en 4757.
- 10847. Moussave (Philippe, marquis de la), colonel d'infanterie, mort des blessures qu'il reçut à la bataille de Rocroy en 1613.
- 10848. Moussave (le marquis de la), fut blessé légèrement au bras d'une mousquetade dans la guerre de 1644. (Mercure de France de 1644.)
- 10849. Moussaye (le s<sup>r</sup> de la), chevalier de Saint-Louis et lieutenant de vaisseau, eut un bras emporté dans un combat naval sous Louis XIV.
- 40850. Moussaye (le s<sup>r</sup> de la), lieutenant au régiment de Marsan, tué en 4743 à la défense du pont de Dingelfingen.

La maison Goyon, voy. ce nom, prenoit dans ses titres celui de mar-

quis de la Moussaye, cependant il existe encore une famille de ce non en Bretagne et M. le marquis de la Moussaye, aujourd'hui vivant, porte: d'or fretté d'azur de six pièces.

- 10851. Mousseland (le chevalier de), lieutenant au régiment de Vexin, sut grièvement blessé à une jambe à la bataille de Dettingen en 1743.
- 10852. Mousselard de Maisonrouge (Louis de), chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de Vermandois, quitta le service en 1755 à raison de ses blessures.
- 10853. Mousset (Germain-Nicolas du), dit le chevalier du Mênil, chevalier de Saint-Louis, commandant de bataillon au régiment depuis Béarn, fut blessé à la bataille de Dettingen en 1743, au siège d'Ostende et de Nieuport en 1745, et à la bataille de Johansberg en 1762.
- 10854. Moussonvilliers (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de la Tour du Pin depuis Béarn, tué au siège d'Hochstett en 1747.
- 10855. Moussy (le marquis de), tué en Hongrie en 1644 lorsque MM. de Coligny et de la Feuillade y conduisirent le secours que le roy envoyoit à l'empereur contre le Turc.
- 10356. Moussy (le marquis de), colonel du régiment de la reine, contribue à la prise de Bergues, se trouve au siège d'Orsay en 1672, il force les retranchements des Hollandois près de Heinterdam: est légèrement blessé au combat de Senef, août 1674, est tué en janvier 1675, en donnant les ordres pour le passage d'un canal défendu par un gros détachement des ennemis rangés en bataille, entre Colmar et Turkeim, janvier 1675.
- 10857. Moussy (le chevalier de), enseigne de galères, est blessé le 5 octobre 1680 dans un combat des galères de

Malte contre deux corsaires de Tripoli, il est tué le 24 mars 1684 devant Gênes.

- 10858. Mouteille (le s<sup>r</sup>), capitaine, est blessé à la bataille le Rethel, décembre 1650.
- 10859. Moustier (le s' de), capitaine au régiment colonel général, blessé à la bataille de Minden en 1759.
- 10860. Moustier (Philibert de), seigneur de Bermont, capitaine de cavalerie et chevalier de Saint-Georges en 1613, fut sué à l'attaque du château de Roy.
- 10861. Moustier (Philippes-Antoine de), baron d'Igny, mort des blessures qu'il reçut au siége de Landau sous Louis XIV.

Ancienne famille de Franche-Comté: de gueules au chevron d'argent, accompagné de trois aiglettes d'or. Devise: Moustier sera maugné le Sarrasin.

- 10862. Moustier (Pierre du), seigneur de Sarragosse, chevalier de l'ordre du roy et gentilhomme ordinaire de sa chambre, sut blessé en 1544 à l'assaut du château de Dinan.
- 10863. Moustier (le s<sup>r</sup> du), lieutenant au régiment de Champagne, blessé au siège de Namur en 1746.
- 40864. Moustier (le s'du), lieutenant au régiment de Bourbonnois, tué au combat de Warbourg en 1760.

Plusieurs familles de ce nom, en Poitou, en Normandie et ailleurs : MM. de Moustier survivants portent : d'argent au chevron de sable accompagné en chef d'un croissant accosté à dextre et à sénestre d'une étoile et en pointe d'une hure de sanglier au naturel, le tout de sable.

- 10865. Moustière (le s' de), capitaine au régiment de Rohan, blessé à la bataille de Rosbach en 1757.
- 10866. Moustiers (Antoine de), chevalier, gentilhomme dauphinois, tué à la bataille de Verneuil, le 6 août 1424.

Plus de mille ge tilshommes du Dauphiné s'étoient portés au secours du roy Charles VII, sous les ordres du baron de Sassenage. Le 6 août

ils prirent part à la bataille de Verneuil, où trois cents des leurs restrent sur le champ de bataille.

10867. Moustiers (le s<sup>r</sup> de), lieutenant de la Baillibaut, est blessé dans le combat du 1<sup>er</sup> septembre 1638, près de Géner entre les galères de France et celles d'Espagne.

10868. Moustiers (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de... depuis Guyenne, tué en 1643 devant la ville d'Asti après s'y tre fait remarquer par sa valeur.

Les de Moustiers du Dauphiné, portoient d'azur au lion d'or.

40869. Moustiers (le prieur des), et son frère, blessés à la prise du bourg Saint-Martin à l'isle de Rhé en 1675, servant dans le parti du roy.

10870. Mouvence (de la, ou Mouverne), cornette de cavalerie du régiment de Saint-Mauris, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.

10871. Moy (Vaultier de), tué au siège d'Acre en 1191.

10872. Moy (Artus de), chevalier, tué à la bataille d'Azincourt en 1415.

40873. Moy (Brissault de), chevalier, tué à la même bataille.

40874. Mor (le seigneur de), en Beauvoisis, est cité aussy dans les chroniques de Monstrelet parmi ceux qui périrent dans cette fatale journée ainsi que son fils Gamot de Bournon-ville et son frère Bertrand Louvelet de Massinguehen et son frère, c'est ainsy que s'exprime cet historien. Il paroit qu'il y a sur cela, une grande confusion de noms et que plusieurs sont altérés.

10875. Mor (le Bâtard de), fut tué à la bataille que le dau-

phin aux intérêts duquel il étoit attaché, livra au duc de Bourgogne en 1421.

10876. Moy (Jean de), seigneur de la Meilleraye, tué en 1515 à la bataille de Marignan.

40877. Mor (Nicolas de), seigneur de Riberpré, chevalier de l'ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, lieutenant de cent lances de ses ordonnances, gouverneur de Gisors et grand mattre des eaux et forêts de France, fut blessé d'une estocade au siège de Domfront en 1574 et trèsdangereusement : il mourut en 1594 ou 1595.

40878. Moy (Louis de), seigneur de Gommeron, chevalier de l'ordre du roy et gouverneur de Ham, livra cette place au roy Henry IV en 1595, et ce fut sur cela que le comte de Fuentés ayant appris la défaite de la garnison en fut si outré qu'il lui sit sur-le-champ couper la tête.

40879. Moy (Antoine de), marquis de Moy et de Fours, seigneur de Pierrecourt, chevalier de l'ordre du roy, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, chambellan de Gaston, duc d'Orléans et gouverneur de Honsleur, mourut dans les guerres d'Allemagne sous Louis XIII.

10880. Moy (N.... de), marquis de Reberpré, capitaine aux gardes-françoises, depuis lieutenant général des armées du roy et gouverneur de Ham, blessé à la bataille de Lens en 1648, mourut à Ham en 1678.

DE Moy. L'une des plus anciennes et des plus illustres maisons de Picardie. Elle a, dit l'Annuaire de la noblesse de 1849-50, donné des ossiciers distingués qui ont rendu de grands services à la France : des gouverneurs, des lieutenants généraux de province, capitaines de cent lances et des compagnics d'ordonnances, des grands mattres des eaux et sorêts de Normandie et de Picardie, des sénéchaux héréditaires de Vermandois, un grand mattre d'artillerie durant la guerre civile, enfin des chevaliers des ordres du roy. — De gueules, fretté d'or de six pièces.

10881. Moyancourt (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Touraine, est blessé et fait prisonnier à la bataille de Rosbach, novembre 1757; — puis capitaine au même régiment, est tué à la bataille de Todenhausen 1759.

10882. Moyenne (le seigneur de la), lieutenant de M. de Monluc, fut blessé de deux coups d'arquebusade au bres dans une rencontre près de Tantavel en 1542.

Moyne (de). - V. le Moine.

Moynier (de). - V. de Moinier.

10883. Moyon (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Piémont, eut le bras emporté d'un boulet de canon au siège de Maëstrick en 1748.

10884. Moyria (Jean-Pierre de), baron de Châtillon, de Corneille et maréchal de bataille, lieutenant de roy de Beliegarde, premier capitaine au régiment de la Grange, puis lieutenant-colonel et sergent-major de celui de la Motte, blessé d'une mousquetade à la cuisse au siège de Cazal, le fut encore d'une autre au bras à la bataille d'Avein en 1635 et d'une autre mousquetade à la tête au siège de Louvain en la même année; il fut encore blessé en 1638 d'une autre à la tête, sur la brèche au siège de Poligny en Franche-Comté et dangereusement aussi à la tête à celui de Coni en 1641 sous le règne suivant, il le fut encore à la retraite de la Mora de trois coups de mousquet dont un lui traversa le corps.

10885. Moyria (Claude de), chevalier de Saint-Louis, mestre de camp d'un régiment de cavalerie et brigadier des armées du roy, tué à la bataille de Cassano en 1705.

Famille du Bugey-Bourgogne : d'or à la bande d'azur accompagné de six billettes du même, rangées en orle. Devise : Invia virtuti nulla est via.

- 10886. Moyson (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Normandie, est blessé au siège de Trin, septembre 1643.
- 10887. Mucé (le s' de), lieutenant au régiment de Champagne, blessé à la bataille de Steinkerque en 1692.
- 10888. Mukier (le s' de), chevalier de Saint-Louis et commandant de bataillon au régiment d'Alsace, blessé à la bataille de Clostercamps en 1760.
- 10889. Mun (le chevalier de), capitaine de vaisseau, du port de Rochefort, mort commandant l'Apollon, le 1er décembre 1702.
- 40890. Mulety, lieutenant au régiment de Hainault, blessé à la bataille de Staffarde, le 18 août 1690.
- 10891. Mulhall (le s'), lieutenant au régiment de Fitz-James-cavalerie, blessé à la bataille de Rosbach en 1757, le fut encore à la journée de Grebeinstein le 24 août 1760, puis encore blessé et pris à l'affaire du 24 juin 1762 près de Cassel.
- 10892. Mullenen ou de Mullinen (Jean-Rodolphe de), capitaine suisse au service de France, tué au combat de la Bicoque en 1522.
- 10893. Muller (le colonel), tué le 23 août 1641 dans une rencontre avec l'ennemi près de Hewendam.
- 10894. Muller (le s<sup>r</sup>), est tué à la bataille de Fleurus, le... 1690.
- 10895. Muller (le s'), capitaine suisse, officier d'un trèsgrand mérite d'après l'histoire de la guerre des camisards, y fut tué au mois de juin 1709.
- 10896. MULLER (le s<sup>r</sup>), lieutenant au régiment de Castellasuisse, tué à la bataille de Rosbach en 1757.

40897. Muller (François-Charles de), chevalier de l'ordre du mérite militaire, capitaine au régiment de Fischer, blessé d'un coup de feu au siége de Maëstrick en 4748.

Mullinen (de). — V. de Mullenen.

10898. Mun (le s<sup>r</sup> de), le jeune, capitaine au régiment de Guyenne, est blessé au siège de Fontarabie, juillet 1638.

Maison d'ancienne chevalerie, une des premières et des meilleures de la province de Bigorre où sont situés le château et la terre de ce non. Porte l'écu en bannière, d'azur au globe d'argent, cintré et croisé d'or.

10899. Munderat (le capitaine Joachim), tué dans l'armée du roy devant Milan en 1523.

10900. Muntschi (Jean), officier suisse au service France, tué à la bataille de Marciano en 4554.

10901. MURAILLE (le s<sup>r</sup> de), capitaine de grenadiers au régiment de Normandie, tué en 1711 dans la retraite d'Aulot.

10902. MURALT (François-Louis de), brigadier des armées du roy en 1677 et lieutenant-colonel du régiment d'Erlachsuisse, fut grièvement blessé au siège de Puycerda en 1678 et mourut en 1684.

Ancienne et bonne maison d'Italie, passée en Suisse et de là au service de France.

10903. Murat (Jean de), chevalier, tué à la bataille de Verneuil en 1424.

Murat et de Lentiol, premier baron du Lyonnois, chevalier de l'ordre du roy, l'un de ses chambellans, gentilhomme ordinaire de sa chambre, maréchal de ses camps et armées, conseiller, en son conseil privé et capitaine de cent hommes d'armes de ses ordonnances, mort en 1596, doit être le même que le P. Daniel désigne sous le nom de Murat comme ayant

été blessé à la bataille de Moncontour en 1569; mais c'est bien lui que concerne un brevet de gratification de 40,000 fr. que lui accorda le roy Henry III le 5 mars 1577, motivé sur ce qu'il avoit été blessé d'un coup de pistolet dans l'armée de Dauphiné dont il avoit le commandement en chef, et qu'il y avoit fait prisonnier le célèbre Montbrun après avoir défait ses troupes.

10905. Murat (le s<sup>r</sup> de), lieutenant au régiment de Villeneuve, est blessé à la défense des lignes devant Turin, attaquées le 14 septembre 1640, par le prince Thomas.

40906. MURAT DE MONTFERRAND, enseigne de vaisseau du port de Rochefort, mort sur le Héros, commandé par M. de Blenac, le 30 juillet 1712.

40907. Murar (le s' de), capitaine au régiment de Mailly, tué à l'affaire de l'Assiette en 4747.

40908. Murat (le s<sup>r</sup> de), garde de la marine, tué dans le combat du 20 octobre 1782 près le détroit de Gibraltar, entre les armées de France et d'Espagne combinées, et l'amiral Howe.

Plusieurs grandes familles de Murat dans la seule province d'Auvergne, où il a existé six châteaux de ce nom qui ont communiqué le nom de Murat a différentes maisons. MM. Murat de Lestang étoient du Dauphiné et portoient d'azur à 3 fasces muraillées, crenelées d'argent, maçonnées de sable.

10909. Muray (Miles de), tué à la bataille de Courtray en 1302.

40910. Murer (le comte de), mestre de camp de cavalerie, est tué à la tête de son régiment au combat de Senef, août 4671.

10911. Murer (le chevalier de), lieutenant au régiment

Dauphin, blessé au siége de Mayence, au mois de septembre 1694.

10912. MURINAIS (le comte de), premier cornette des chevaulégers d'Aquitaine, chevalier de Saint-Louis, est tué à la bataille de Todenhausen, août 1759.

Grande samille du Dauphiné: — D'hermine au ches d'azur, chargée d'un soleil d'or, entre deux étoiles d'argent.

Murinais-Bigeard (de). — V. Bigeard de Murinais.

- 40943. Mury (le s<sup>r</sup> de), cornette de carabiniers, blessé à la tête et fait prisonnier à la bataille de Todenhausen ou Minden en 4759.
- 40914. Mus (le seigneur de), capitaine des gardes du duc de Joyeuse, fut tué à la journée de Saint-Eloy en 4587, V. de Muz qui est peut-être le même..
- 10915. Musnier (le s<sup>r</sup>), cornette du régiment de la Luzerne, est blessé au combat de Turin, juillet 1640.
- 10916. Musser (François de), gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Louis XIII, tué au service, on ne dit pas en quelle circonstance.
- 40917. Musser (Charles de), son frère, seigneur de Bonnaventure, aussi gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, et premier capitaine au régiment de Feuquières, fut tué dans la guerre de la Valteline.
- 40918. Musset de Bonnaventure (Alexandre-Henry de), seigneur du Puy, chevalier de Saint-Louis, brigadier des armées du roy, lieutenant-colonel du régiment de Chartres et lieutenant de roy de la Rochelle, blessé à la bataille de Dettingen en 4743, où il fit une contenance si glorieuse vis-à-vis de

l'ennemi; le fut encore à celle de Raucoux en 1746 de coups de feu dont un lui fracassa la mâchoire au point de lui ôter l'usage de la parole; mais malgré ses blessures ayant refusé de quitter le combat, il anima les soldats en leur montrant avec son chapeau les retranchements qu'ils devoient emporter; il fut encore blessé, mais légèrement au siège de Bergop-Zoom en 1747, et mourut au mois de janvier 1761.

40949. Musser (Olivier-Pierre-César, dit le chevalier de), son frère, chevalier de Saint-Louis et de l'ordro de Saint-Lazare, capitaine au même régiment de Chartres, blessé d'un coup de feu à la poitrine au siège de Fribourg en 4744.

On voit que ce nom de Musset ne doit pas rappeler seulement des idées littéraires, mais aussi d'éclatants services rendus au pays. Les Musset de Bonnaventure, Musset de Cogner, les Musset-Pathay descendants d'une ancienne famille du Vendomois dont la noblesse remontoit au XIVe siècle et qui fut maintenue par jugement du 9 juin 1660, portent: d'azur à l'épervier d'or chaperonné, longé, perché de gueules. Devise: Courtoisie, Bonne aventure aux preuses. L'Annuaire de la noblesse de 1843 rappelle que madame de Maintenon appeloit une dame de Musset du temps sa petite bonne aventure: on sait que ce surnom étoit effectivement celui d'une terre de la maison de Musset.

- 40920. Musy (le s<sup>r</sup> de), capitaine au régiment de Navarre, blessé au siège de Prague en 1742.
- 40924. Muthal (le s'), cornette du régiment de Fitz-James, est blessé à la bataille de Rosbach, novembre 1757.
- 10922. Muy (de), enseigne de vaisseau, mort des suites de blessures à la Havanne, sur la Renommée, le 28 janvier 1708.

On est surpris de ne trouver qu'une seule mention à ce nom. La maison de Félix, comtes de Muy, étoit originaire de Piémont établie en Provence au XVII siècle, elle a donné un maréchal de France et plusieurs officiers supérieurs. — Ecartelé aux 1 et 4 de gueules à la bande d'argent, chargé de trois F de sable: aux 2 et 3 de gueules, au lion d'or et à la bande brochante d'azur.

10923. Muyn de Vreonis (Michel de), chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel du régiment de Champagne et denus per-ma le muio, l'esse la combat le Vilour et marri ai mus le ma en 47 f.

entende de la sempera de l'arquella d'arquella une la despera de d'arquella de de de de de la compansa de la despera de de de de la compansa de la despera de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa della compansa de la compansa de la compansa della compansa della compansa de la compansa della compansa della

ienumm-ruune jus mareital le camp, tié en l'Ienin en 1884.

Mil Amen François : Moser en régiment de .... un service on com un ropage de Molande.

: 1987. Mando François : aprinche en régiment de C van mourne ques prime autognée et romblé de bles repres ma service sons limes LV.

en de mar de mare femilie, monant en demis, en Propriée, en Propriée, en Propriée, en Propriée, en Propriée, et de la destant de la destant de la la secretaire de la laction de laction de la laction de la laction de laction

e 1998. Monarce l'e chevallers, thé à la bataille de Po-

Mine-Seguer, graverneur de Saint-Porquier en Langue marrent I in many qui lei perça la langue, en défendant ville pour le roy : il avoit servi sous Henry II. François Charles II.

 Ţ´;

7

10931. Myre (Antoine de la), seigneur de la Motte-Séguier baron de Hangest et d'Avenescourt, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment du roy-infanterie et lieutenant de roy en Picardie par provision du 21 janvier 1714 où il est dit qu'il avoit été obligé de quitter le service à raison des dangereuses blessures qu'il avoit reçues en plusieurs combats (entre autres à la bataille de Malplaquet en 1709), mourut le 6 mars 1747.

10932. Myre de la Motte (François-Gaspard de la), chevalier de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment du roy, tué à la bataille de Parme-en 1734.

10933. Myre de Mory (François-Luc de la), seigneur d'Onnenghem, chevalier de Saint-Louis et capitaine au même régiment, fut tué à la bataille de Fontenoy en 1765.

Les La Myre de la Motte-Séguier et les La Myre-Mory, ancienne maison de Gascogne, sur laquelle on peut consulter le recueil Doat de la bibliothèque nationale, et Dom Vaissete portoit : écartelé aux 1 et 4, d'azur à trois aigles d'or, le vol abaissé, becquées, membrées et couronnées de gueules, les deux du chef, affrontées : aux 2 et 3 d'or à la bande de gueules, accompagnée de deux tourteaux d'azur, un en chef et un en pointe, et côtoyée de trois merlettes de sable.

10934. Myring (le s<sup>r</sup> de), tué en 1782 au siège de Gibraltar.

C'est à ce siège, sous le maréchal de Broglie, que se fit l'essai des batteries flottantes, insubmersibles et incombustibles de l'ingénieur Arçon, mais qui faute d'être bien secondées n'eurent pas le succès qu'on en espéroit.

FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE DU TOME DEUXIÈME.

Paris. - Imp. de B. Donnaud, ruc Cassette, 9.

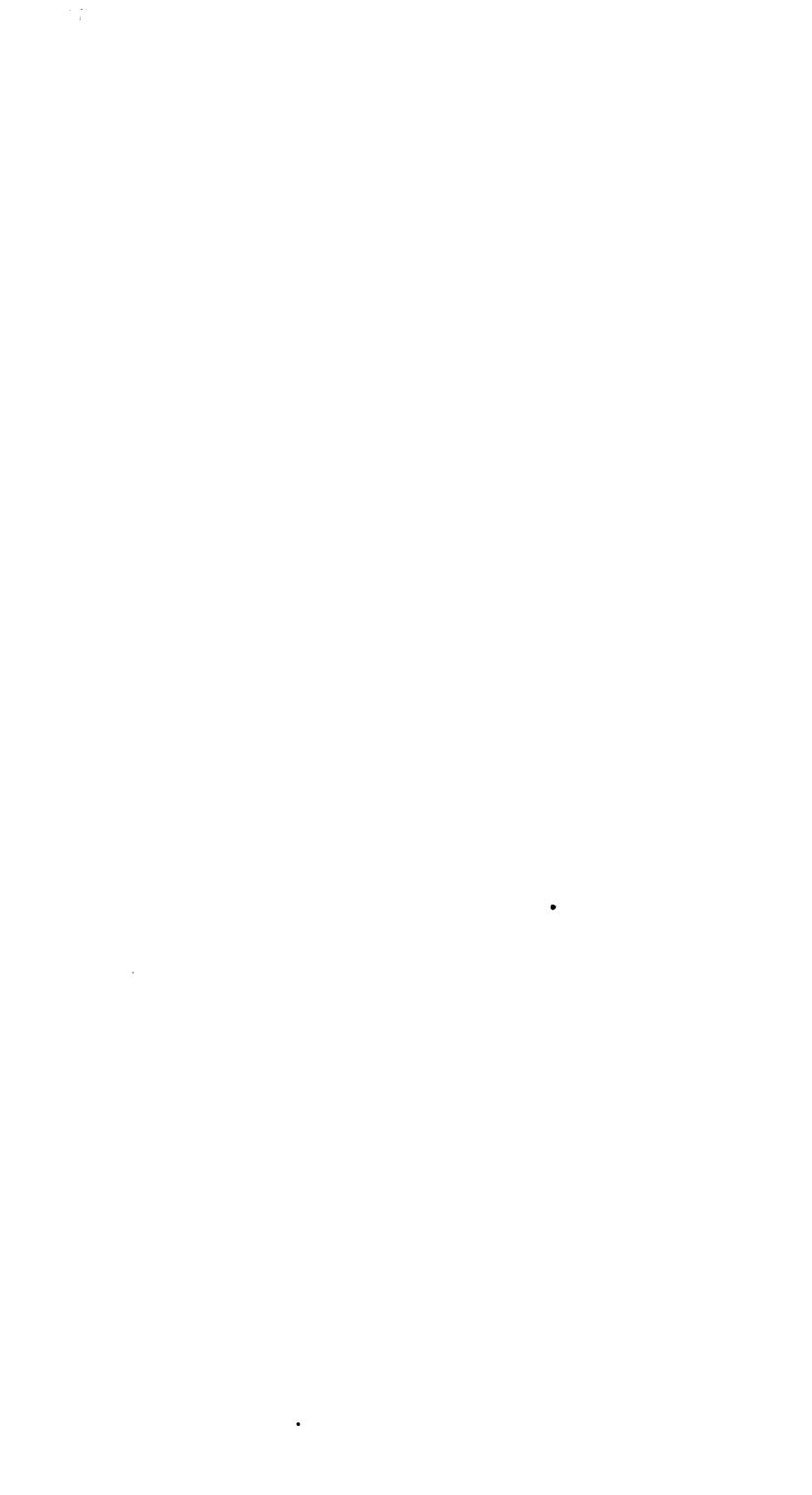











